### CATECISMO

# PERSEVERANCIA.

OHITESTADA

Varios Prelados de España han concedido 2320 dias de indulyencia á todos los que legeren á oyeren leor un capitulo ó página de cualquiera de las publicaciones de la Linaunia nuivelosa.

## CATECISMO

# PERSEVERANCIA

Ó EXPOSICION HISTÓRICA, DOGNÁTICA, MORAL, LITÚRGICA, APOLOGÁTICA, PILOSÓFICA Y SOCIAL

### DE LA RELIGION,

DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDO HASTA NUESTROS DIAS,

POR RE ABATE J. GAUME,

VICARIO GERERAL DE LA ROSCESIO DE DETERS, CADALARES DE LA SUDEN DE RAN SELVENTRE, ROCIO DE LA READEREA DE LA RELIGION CATÓLICA DE ROMA, EVO.

Sexta edicion, revisada y aumentada con notas sobre la geología.

y una tabla general de materias.

TRADUCIDO DEL PRANCÉS

## D. FRANCISCO ALSINA Y D. GREGORIO AMADO LARROSA.

Icsus Christus heri, et hodie : ipse et in succula. (Hebr. XIII, 8). Jesucristo ayer y hoy: él miemo tambien en los sigla. Deus charitas est. (I Ioan. IV, 8). Dias es coridad.

OMO V

Con aprobacion del Ordinario.

### BARCELONA:

Calle de Robador, núm. 24 y 26.

1857

# CATECISMO DE PERSEVERANCIA.

(1) 12 1 15 11 T A D

WITTO A SECRETARY PROPERTY HER

MADE OF MARKET ASSESSMENT AND THE PARTY OF PROPERTY OF PROPERTY OF THE PARTY OF THE

MOIDEMER AJ SC

DERESTALD IN PRACTA HE WOOD

CHARGE THE PATIDOARY .

# of the Latin extends of the design of the second of the se

or en todos los hombres la electica su reclencion.

# o column out would be LECCION I.

# ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO 1).

Vida de la Iglesia: Incha eterna. — Candro del siglo I. — Dia de Pentecostes. — Discurso de sas Pedro. — Confirmación de su doctrina por medio de mei-lagros. — Caración de un cipo. — Pedro y Jana son pessos en la caración de Jerussien. — Ananías y Salira. — Elección de los siete disconos. — Martiflo de sas Establas. — Ventaja de esta muerte y de la perseaución. — Predicación del Evangelio en la Patestina. — Simon el Mago. — Conversion de sas Pablos.

La historia de los cuatro mil años que preceden al Mesías está resumida en estas tres expresiones: todo para el Cristo, el Cristo para el hombre <sup>4</sup>, y el hombre para Dios.

La historia de los diez y ocho siglos transcurridos desde el nacimiento del Mesias y de todos los que transcurrirán hasta el fin de las edades, esta resumida tambien en las mismas palabras : todo para el Gristo, el Cristo para el hombre, y el hombre para Dios.

Resulta de esta admirahle filosofia, con la cual se explica todo, y sin la cual nada puede explicarse, que la salvacion del linaje humano por Jesucristo es el término de la accion divina en el tiempo, y

¿El Cristo para el hombre! Esta verdad sublime pertencee à la fe. Tonirendo la Iglesia cutólica que llegnemos á olvidaria, la proclama todos los domisgos en todos fos pontos del globo: Qui propter nos homines el propter nosirom salulem descendit de costis, etc. que léjos de no ser nada en el mundo el Cristianismo, como lo pretende la indiferencia de nuestros dias, es el centro á donde todo converge, es el eje en torno del cual gira todo el gobierno del uni-

Antes de la venida del Redentor, todos los designios de Dios se dirigen á que se realice su nacimiento en la época y los lugares vaticinados por los Profetas y determinados desde toda eternidad en los conseios divinos.

Despues de su venida, todos los designios de Dios se dirigen á establecer, conservar, espareir por el universo entero, é individualizar en todos los bombres la obra de su redencion.

Hemos visto hasta aquí los acontecimientos, los imperios, los reyos y los puehlos sirviendo hajo la mano del Señor, ignoriando lo ásalúendo lo, queriendo ó no queriendo, á la gloria del Mesías, y el mismo espectáculo nos espera en el largo camino que vamos á recorrer. Pero el establecimiento, propagacion y conservacion del reinado del Mesías no se llevarán á cabo sin esforezo, pues la vida de la Iglesias será una perpetian lucha: establecida para continuar la mision de sidvino Esposo, es decir, para quitar el pecado del mundo, la Iglesia católica hará su paso sobre la tierra con las armase en la mano. De esto se deduce que no se le podrán imputar las dolorosas consecuencias de esta guerra á muente, ni las divisiones, odios, trastornos y sangre derramada; porque no es ella quien dió principa da guerra sino el demoño; el espíritu madello, que fué al parasso terrenal à asurpar el dominio de Dios sobre el hombre y las criaturas.

La Iglesia pudo decirle desde aquel instante lo que dice à todos los herejes en la sucesion de los sigles: «¿ Por qué viniste à poner la hoz en mi herenda ? a quite net dió el derecho de vivir à discrecion en ella? Essa almas que has sometido bajo tu yngo, «se mendo duode has senhardo la zizaña del error y del vión me petrenecen, aporque son de Dios, mi esposo y mi padre, pnes me los dió al crearlos para que se los conservara y devolviras intactos en el dia spostero. Yo soy primera, poseo antes que tú, soy la hija del prospictario legitimo, mis títulos son autúcultos, y prueho mi descendencia porque me remouto hasta di; despojada injustamente, vengo à reclamar mis imprescriptibles derechos y à arrojar a los sustradores, en lo cual no hago mas que defenderme. Recaigan, pues,

asobre ti todas las consecuencias states de la Incha, porque ti duise ed agresor, ti quien continás atacando, porque veniste de pastero; y has venión el pastero porque no eres el posseor legitimo. Esta verdad, es deór, que la Igiesia católica, aunque continamente en guerra, nunca es agresora, de origen á nua multitud de declamaciones insensatas que los hombres superficiales dan ó reciben como cansaciones graves.

Sin embargo, el genio del mal varia perpetnamento sus medios de ataque para arrancar á la Iglesia una parte de sus nobles conquistas, ó impedir que haga otras nuevas; pero siempre se ve obligado à retirarse.

De modo que cada siglo nos va à presentar dos ejércitos frente à frente: de una parte el error, el demonio, el nsurpador del campo del Padre de familia; y de la otra la verdad, el bien, la Iglesia, 6 mas hien el Hijo del Padre de familia, viviendo perpétnamente en la Iglesia y mantoniendo los intereses de su Padre : de una parte Satanàs y su estandarte, y de la otra Jesuciristo y su cruz.

Hé aquí el parte del comhate durante el siglo I :

Ne aque e pare que comace dunate e sigot 1. Viendo el demonio que la Iglesia viene armada de una fuerza divina para arrancarle el cetro que le ha usarpado, da el grito de alarma, y acuden hajo sus pendoses: 1.º los judios, cayo culto simbòlico está amenazado de una próxima abolicion; 2.º los gentiles, cuyos dioses tiembian ya sobre sus alturas; y ác esta impouente fuerza se agrega nan unbe de herejes, los Nicolaltas, los Ebionitas, los Cerintianos y muchisimos otros. Jesueristo opone al ejéretto del demonio sus doce peszadores y sus uevos discipitos. La lucha es continna y sangrienta, pera la victoria no es na solo instânte dudesa; en todas partes queda veneción el Cristianismo. Para reemplazar é los judios que se niegan á someterse á la verdad, se ven acudir millones de gentiles, y el verdadero Dios es conocido mneho mas allá de los limites de la Judea.

Con objeta de fortalecer el valor de sus timidos Apsidoles, el Hijó el Dios habia realzado esta guerra eterna cuando les dijera: He venido à arrojar nua espada en el mundo; en adelante la guerra será entre todos; entre el padre y la madre, el esposo y la esposa, el hermano y la hermana y la hierrana, a vosotros estraries geneseios à toda classe de ataques; pero no temais, pues se me ha dado la omnipotencia en el cielo y en la tierra. Vosotros me dareis testimonio en Derusalen, en

Samaria y hasta en los confines de la tierra. Id, enseñad y hautizad à todas las naciones, pues yo estaré con vosofros todos los dias hasta la consumación de los siglos. Adecionados en adivina exencial, los Apóstoles sabian à fondo todas las verdades que debian enseñar; sin embargo, para ser no solamente los predicadores, sino tambien los mátriers de esas santas verdades, tenian necesidad del auxilio de Dios, y por eso el Salvador habia tenido cuidado de decriles al separarse de ellos: Nada emprendais, permaneced en oracion basta que seais revesidos de la fuerza por el cielo.

Lienos de confianza en las palabras de su Maestro, los discipulos bajaron del monte de los Olivos, desde donde Jesis acabata de suival de los Olivos, ventra en Jerusalen acompañados de la Virgen santisima. Libros de todo enidado se encerraron en el Contaculo, es decir, en un aposeato solitario donde nada podia turbar se recogimiento ni disminatir el fervor de sus oraciores, preparândose de esta suerte á su terribie ministerio, y llamando sobre si el Espiritu divino que por medio de ellos debia regenerar el muodo. Nunca fueron lan dignamente pedidos los dones de Dios, y en ninguna escuela podemos aprender mejor que en esta los meritos para aleanzarlos.

No emplearon, sin embargo, todo el tiempo en la oracion. El Salvador babia dicho à sus Apóstoles, al elegirles como los doce patriarcas del pueblo cristiano, que en la época de la regeneracion, cuando el Hijo del Hombre fuera colocado en el trono de su majestad à la diestra de Dios su Padre, tambien ellos se sentarian en doce tronos. desde donde juzgarian à las doce tribus de Israel. Uno de estos doce tronos estaba vacante por la apostasia y desgraciado fin de Judas, y era preciso ocuparlo. Como convenia hacerlo antes que el Espiritu Santo, cuya efusion les habia prometido Jesus, se esparciera sobre el colegio apostólico, Pedro se levantó en medio de la asamblea, compuesta de cerca de ciento veinte discipulos, y dijo que era preciso dar un sucesor à Judas, cuya traicion y muerte tràgica recordó en breves palabras. Entre los que siguieron à Nuestro Seuor Jesus, añadió, durante todo el tiempo que vivió entre nosotros, contando desde el Bantismo de Juan hasta el dia en que el divino Maestro desapareció de auestra vista para volver á subir al cielo, elegid uno que de testimonia à la verdad de su resurreccion. Presentaronse dos ; el nno fue José, que era llamado el Justo, y el otro Matias.

Ambos eran dignos del apostolado, si este podia merceterse; pero ni los discipulos congregados, ni los antiguos Apostose, ni el mismo Pediro quisieron encargarse de la decision, y convinieron en remitir esta eleccion al Señor, à quien tolos los presentes dirigieron de acerdo esta eferiente oracion: Señor, Vos que conoccis de fondo los corazones, mostrad à cuál de los dos babeis escogido. Terminada la oracion echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matina, que al momento tomó asiento entre los Apóstoles.

El retiro de los discipulos llegaña en tanto à su fin: brilló en el mundo el dia para siempre memorable de Pentecostes. Eran las nueve de la mañana, en el momento en que se bacia en el templo la oblacion de los panes de trigo nuevo, casado vino repeatinamente del ciedo un estruendo como de vincto impeluos que resonó en toda la casa dondo estaban reunidos los Apóstoles. A este primer prodigio siguió toro mas sorprendente anu y mas expresivo: vieron aparecer unas lenguas como de fuego que fueron a reposar sobre la ceubeza de cada uno de elles, admirable simbolo de la unidad de centera y de amor que lha à reinar en el mondo, y fueron todos ilenos
del Espirito Santo. Desde aquel momento la Iglesia se haló animada de vida divina è immorta, y los doce pesadores de Galilea se convirtieron en Apóstoles del Hijo de Dios y cooperadores de su ministerio.

Trocados en hombres nuevos, libertados de todas sus antiguas flaquezas, animosos y llenos de un celo abrasador, comenzaron a hablar diferentes lenguas segun la impresion del Espiritu Santo.

Al momento se esparció por la ciudad la noticia del prodigio; y como aquel dia Jerusalen estaba llena de una multida intunuerable de hijos de Abrahan, que habian acudido aquel año de todas las partes del mundo, y en mayor número que de ordinario, porque estaban en la persuasion en todo el Oriente de que liná á parocer el Mesias, corrieron en tropel al Cenáculo para ser testigos del prodigio. Todos se preguntaban en su asombro: ¿ No son gallicos todos estos que bablan ? ¿ Cómo es que cada uno de nosotros les cimos habiar al mismo tiempo la lengua de mestro pais ? Y habia atil partos y medos, elamitas, hombres originarios de la Mesopotamia, de los montes de Cilicia, de Capadecia, del Poulo, del Asia proconsular, cuya capital era Efeso, de Frigia, de Egipto, de Libia, situada hácia Cirene, romanos, indios, árabes y cretesoria.

Pedro, acompañado de los once, tomó la palabra en estos kirminos delante de lodo aquet pueblo: El prodigio que os asombra es el cumplimiento sensible del vaticinio de Joel. Hé aqui, decia el Señor por boca de este Profeta, que en los postreos días del reimado de la Sinagoga dermaner mi espírito sobre toda carne, y enlocces haré aparecer prodigios en el cielo y en la tierra, y vuestros hispo profetizaria. A nuncielos en seguida la ruina próxima de Jerusilen, niadiendo que los que creyeran en el Señor no serian victimas de tan espantosa catástrofe; que Jestis Nazareno, á quien babian crucificado, era verdaderamente el Messas prometido à sus padres, y les exhortó á que se bautizasen en su nombre para recibir el perdon de sus pecados y los domes del Espírito Santo.

El efecto milagroso de este discurso fue el convertirse y bautizarse el mismo dia tres mil personas, y además qué nuevo prodigio no fue el cambio que chró la gracia en lantos corrazones! Velase á aquellos fieles de un dia, dóciles á las instrucciones de los A póstoles y asíduos á la oración, comulgando juntos en la fracción del pan, es decir, participando en comun del euerpo y sangre de Jesucristo, realmente presente bajo la especie del pan, y esparcicodo con el encanto de sus virtudes el buen olor del Dios cuya gloriesa adopción acababan de recibir.

Dios confirmada la doctrina de los Apóstoles y la fe de los nuevos feles son un gran número de milagros que tenian à toda la ciudad en un sante terror. Un día Pedro y Juan subian al templo à las tres de la tarde, que era un momento de oracion pública para los hijos de Israde, y los pobres estaban y on las puertas del templo para pedir limosas, pues en lodos las éspocas se ha supuesto que los que mas frecuentan la casa de Dios son Lambien los mas carriativos.

Un bombre de cuarenta años, que habia nacido cojo y que no podia hacer uso alguno de sus piernas, se hacia trasladar alli todus los dias, y le ponian en la puerta del templo llamada, la Hermosa, donde pedia limosa a los que entraban. Guando vió venir à Pedro y de Jana les pidió limosna; los dos Apóstoles lo miraron, y Pedro le dijo: Miranos. Persuadido el cojo de que lia à recibir alguna cosa, les miraba con alencioni. No lengo oro ni plata, le dijo Pedro, pero lo que tongo esto le doy: En nombre de Jesis Nazareno levalatale y anda. Y, al decir estas palabras, Pedro le lomô por la mano, y le a yudó à l'evantarse. En el mismo punto se consolidaron sus piernas, y empezó à saltar y à andar; seguro de su curacion, entró en el templo con los Apóstoles, y se puso nuevamente à saltar en presencia de todo el pueblo y à bendecir à Dios.

No habo jamás un milagro mas incontestable: la admiracion se apoderó de todos dos corracores, y se convirtió, si así puede decirse, en un éxtasis geoeral. Reuniéronse en tropel en torno de los Apóstoles, y Podro se aprovechó de este momento para predicar nuovamente el Evangelio. Este segundo discurso fue tau eficaz que convirtió a cinco mil personas.

Los sacrificadores y el capitan del templo, exasperados con tan prodigioso triunfo, prendieron á los Apistoles y los pusieron en la cárcel. Pedro y Juan pasaron en ella la noche; mas al perder la libertad no perdieron nada de su valor, pues no eran aquellos hometes à quienes hacia teublar la presencia de los enemigos de su Maestro ó la voz de una mujer. Convocése al día siguiente el Sanedriu ó Sicedrio, que era el Gonsejo soberano de la nacion, y baciendo presentar á los dos Apóstoles, les preguntó bajo qué autoridad obraban. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió con seguridat. Pose que se nos interroga los por el beneficio hecho á ese hombre enfermo, y debenos declarar en nombre de quién le he curado, sea notorio á todos vosotres, príncipes y sacerdotes, y con vosotra todo Israel, que en nombre de Noestro Sesior Jesucristo Nazareno, á quien crucificiásteis, pero que Dios resucitó, por virtud de el ha sido curado este hombre.

Todo el Consejo quedó lleno de asombro al ver la firmeza de los Apóstoles, pues sabia que no eran mas que hombres del pueblo. Por otra parte el milagro era incontestable. Despues de baber deliberado, los jocess les probibieron que enseñaran en nombre de Jesas, Pedro y Jana les respondieron con santa intrepidez: Juzgad vesstros mismos si es justo obedeceros mas hien que á Dios: ¿podemos caltar do que hemos visto y oido cuando Dios nos manda que lo publiquemos? Hiciéronles grandes amenazas, pero sin embargo les dejaron ir libres.

Los dos Apóstoles volvieron al lado de los fieles y contaron lo que acababa de sneeder. Toda la asamblea dió gracias à Dios, animândose à publicar mas resneltamente que nunca la divinidad del Salvador Jesús.

El mundo no ha visto nunca espectáculo tau admirable como aque-

lia iglesia de Jerusalen. Todas las virtudes brillaban en ella con esplendor, y la caridad especialmente, esa gran virtud de los Cristianos, reinaba alli con imperio absoluto. Los ficies evudián sus bienes, y depositaban su valor à les piés de los Apóstoles que lo ponian en comun. No habia entre ellos ningun pobre; todos juntos no tenian mas que una fortuna, un corazon y un alima.

Sin embargo, quo de estos fieles llamado Ananias, de acuerdo con su esposa Safira, se tizo culpable de una mentira en apariencia muy leve. Tenía un cantipo, lo vendió, se reservis secrelamente una parte de la suma, y llevo la restante à los pies de los Apóstoles. Pedro le dijo: Ananias, ¿ por que has permitido à Salans que tentara tu corazon hasta el punto de hacerte mentir al Espírito Santo, y retener una parte del precio que has recibido de tu campo? Esa tierceira era tuya y nadie te obligada se venderla, y no mentiste à los hombres sino à Dios. En el moinento que el culpable oia las palabras del Apóstol, cayó muerto à sus piés. Ya podeis figarras qué santo del Apóstol, cayó muerto à sus piés. Ya podeis figarras qué santo del profit inspiraria esta muerte repentina à todos los fieles; unos mance-bos que se ballaban presentes levantaron el cadáver, y lo ilevaron segun costumbre à enterario fecar de la ciedar.

Pedro continuó sa instruccion que duró cerca de tres horas. Estaba aun hablando cuando se presentó la mujer de Auanías que iguoraba todo lo que babía pasado. Dime, le pregontó sur Pedro, ¿la
suma que aqui ves es todo el dinero que os han dado por la venta
de vuestro campo? Si, respondio ella, ¿Borque, andio el Apostol,
te concertaste con tu marido para tentar al Espírito Santo? Re oque
que oigo acercarse à tos que han enterrado à tu marido; están en la
puerta, y van a l'evarte tambien. Al oir estas palahras Safira cayó, y
murió, y los mancebos que habian dado sepultura à su esposo la
Revaron à su tado.

Este doble ejemplo de severidad hizo su efecto; todos quedaron penetrados de la grandeza de Dios y del terror de su justica. Todos de dias se aumentaba el número de los fieles, y Jerusalen canúbiato insensiblemente de aspecto. Tal vez se hubiera becho enteramente cristiana si los que la gobernaban no hubiesen sido en su mayor parte hombres impios y meestros sin religion, pues únicamente trataban de derrocar lo que llamahan la nueva secta. Pero los medios con los cnales se extenda el Evangelio à pesar de sus esfuerzos descon certaban sus inedidas, pues can unlagros constantes, visibles y con-

timos. Pedro especialmente los bacia sin saberio, hasta el punto de que exposieran los enfermos en la calle, y los colocaran sobre sus camas en las plazas públicas, para que si Pedro liegaba à pasar, su sombra tocase cuando menos à alguno de aquellos desgraciados y recobrasen la salud. Acudian à Jerusalen desde todas las ciudades inmediatas, llevando los enfermos y los posesos, y todos eran curados.

¿ Cómo podia la Sinagoga tolerar estos progresos del Evangelio? El principe de los sacerdotes mando lleno de ira que encerrasen en la careel à los Apóstoles; pero un Angel los puso en libertad y les mandó que fueran al templo à predicar valerosamente la palabra de Dios. Prendiéronles alli nuevamente para llevarios ante el Consejo de la nacion. Os hemos prohibido, les dijo el sumo sacerdote, que enseñárais en nombre de esc hombre, y ved que habeis llenado á Jerusalen de vuestra doctrina, y quereis que vuelva à caer sobre nuestras cahezas la sangre de ese hombre. ¡Ah! hé aqui la iniquidad mintiéndose à si misma. Caifas, principes de los sacerdotes, ¿ no fuisteis los primeros en pedir que su sangre cavese sobre vuestra cabeza y sobre la de vuestros hijos? ¿ Por qué imputais á los Apóstoles como un crimen el acusaros de la muerte de ese bombre? Si, como lo sosteniais delante de Pilatos y del pueblo, Jesos de Nazareth era un impostor, ¿ por qué temeis las consecuencias de vuestra justa sentencia?

Pedro les respondió sin dejarse intimidar: Es menester obedecer à Dios antes que à los hombres. Esta respuesta, llena de dignidad y de exeteitud, irritó de tal modo à aquellos jueces inicuos, que trataron de mezelar la sangre de los discipulos con la del Maestro ; pero un miembro del Consejo llamado Gamatiel tomó la palabra y les dirigió este razonamiento: Cesad de impritear à estas gentes; si su proyecto es obra de los hombres, eacrà por si propio, y si es obra de Dios, en yano tratarés de contener sus rocrerese.

Adoptose el parecer de Gamaliel : el Consejo desistió de la sentencia de muerte que acababa de pronunciar, pero mando vergonosa-mente azotar à los Apóstoles, probibiéndoles severamente que hablasen jamás en nombre de Jesus; despues de lo cual, les volvio à dejar en libertad. Léjos de sentirse homillados y desatinandos, los Apóstoles se retiraron llenos de alegria por habérseles reconocido dignos de padecer un ultraje por el nombre de su Maestro. ¿Quién pue-

de encadenar las lenguas que el mismo Dios desata? À pesar de los castigos y las prohibiciones de la Sinagoga, los Apóstoles no dejaron de conlinuar publicando la divinidad del Salvador.

Hasta entonces la hian e-tado encargados de repartir entre los mos fieles las limosaas de que eran depositarios; pero el núnetro de los discipulos aumentaba de dia en da, y los Apóstoles les dijeron. No conviene que dejenos la predicación de la palabra de Dios para cuidar del servicio de las mesas y arreglar circunstanciadamente lo que debe darse à cada uno; huscad entre vesotros y escogde siete varones de huena reputación, llenos del Espíritio Santo y duhados del don de sabiduria, para que los encarguemos de ceta ocupación, y noestros emplearêmos el tiempo reparticindolo entre la oración y la predicación de la palabra.

La proposicion de los Apóstoles fine aceptada unánimemente; se procedió à la elección, y cayó la suerte en Estèban, Feilpe, Piocoro, Nicanor, Timon, Parmenas y Nicolás. Los Apóstoles ratificaron la elección, oraron todos juntos sobre los nuevos elegidus, é imponiendoles las manos, les confireron el órden del diaconado, insituido por Jesucristo para dar á tos Obispos y à los presbitores ministres inferiores en las santas funciones anejas à su digitidad.

Estéban, el primero de los siete diáconos, era un hombre lleno del Espiritu Santo, y Dios hacia por medio de su ministerio una multitud de milagros que propagaban rápidamente el Evangelio. Los miembros de la Sinagoga quisieron disputar con él; pero Estéban los confundió de tal modo, que resolvieron perderle, con cuyo objeto pagaron testigos falsos para que dijesen que blasfemaba contra Moisés y contra Dius. El Consejo de la nacion se rennió nuevamente, y el inocente acusado fue condenado á muerte. Apoderáronse de él y le condujeron al lugar del suplicio; mientras le apedreaban, el Martir invocaba à Dios y decia : Señor Jesus, recibe mi alma. Y cayendo despues de rodillas, clamó en alta voz diciendo: Senor, no les imputes este pecado, porque no saben lo que bacen. Y babiendo dicho estas palabras, se durmió en el Señor. Asi babia muerto en el Calvario el Jefe de todos los Mártires, y así debia morir el primero de sus imitadores, y el modelo de un millon de otros Martires.

Esteban, triunfante en el cielo, no debia llorarse, pues la Iglesia misma, que perdia con su muerte un ministro digno de ella, se aprovecho en cierto modo de su pérdida; Dios babia dispuesto de lal modo los acoalecimientos, que babiéndose alzado con este motivo ma persecución, la palabra de salud, aistada desde Pentecasies en el recinto de Jerusalen, se esparció por las provincias, y desde entonces se pudo decir con razon que la sangre de los Màrtires era la samilla de los Cristianos.

Se ignora enánto tiempo durós a persecución contra la santa iglesia de Jerusalen, ni cuántas victimas inocentes sacrificó, y únicamente se sabe que uno de sus mas ardientes perseguidores fue un
joven llamado. Saulo que guardaba las vestiduras de los verdugos
mentras aportezaha n ás an Estéban, y que siendo paridario adieto
de los Paríseos y de los suntos sacerdotes, alcanzó de elos ámplicos
poderes. Sahemos por él mismo que iba en Jerusalen á todas las casas que le eran sospechosas de cristianismo, que hacia poner en la
carcel á los bondres y unijeres que confesaban à Jesucristo, les hacaircel á los bondres y unijeres que confesaban à Jesucristo, les hacaircel á los bondres y unijeres que confesaban à Jesucristo, les hacaircel a los bondres y unijeres que confesaban à Jesucristo, les hatas violencias no luegaron à inimidar à los hosfotoles ; permancietor un constantemente en Jerusalen, pero obligaron á los muevos discípulos à que se espacriesen por las diferentes conarcas de la Judea
y la Samaria, y su dispersion fue la salvacion de los pueblos.

Mientras los Apóstoles, que permanecian en Jerusalen, cultivaban sus primeras conquistas, los disripulos dispersos por el pois predicaban el Evangelio de Jesucristo. De modo que aquella furiosa tempestad, que debia aniquilar la Iglesia naciente, solo fue un viento favorable que esparrió à lo légios la hoena semilia. La mismo sucedió en todas las persecuciones: así nos lo demostrarán los siglos siraquientes.

El diacona Felipe bajó á la Samaria y predició en la ciudad donde se detuvo: sus discursos, sostenidos por uniagros diariamente repetidos, preparaban los ánimas al Evangelio; pero un mago famoso lamado Simoa los había llenado de tal suerte de precompaciones; que se necesió mucho tiempo para que sos itasiones sedesvaneciesen. Felipe lo consiguió con tan buen éxilo que ensvirtió à los pueblos seduridos y al mismo seductor: Simon renunció à la mágia, confesó à Jesucristo, y recibió el Bautismo. Luego que el santo Diácono viós uobra asegurada, se apresuró à anunciarta a los Apúsdotes, a quienes colmó de alegira esta outicia; y como Felipe an tenia facultad de imponer las manos, es decir, de dar la Confirmacion à los nuevos bantizados, la iglesia de Jerusalen envió à Pedro y à Juan à la Samaria para administrar este Sacramento.

En aquellos primeros dias de la Iglesia naciente Dies añadia con frecuencia à las impresiones visibles de su Espiritu dones sensibles que se manifestaban exteriormente, como el don de profecia y el de lenguas. Este maraviltoso espectáculo excitó la curiosidad de Simon, y nada le pareció tan glorioso y apetecible como el poder comunicar à los demás aquellos dones extraordinarios. Ofreció, pues, á los Apóstoles una suma de dinero diciendo : Dadme el poder de hacer bajar el Espiritu Santo sobre aquellos à quienes imponga yo jas manos. Perezca contigo tu dinero, le respondió san Pedro, porque has creido que el don de Dios se compraba á precio de oro. Ninguna parte tienes tu en este ministerio, porque tu corazon no es recto delante de Dios : Simon no se aprovecho de esta amonestacion, v por el contrario se convirtió en un euemigo personal de los Apóstoles. El baldon de su crimen ha quedado para siempre unido á su memoria, y despues de mil ochocientos años se designa aun con su nombre el tráfico de las cosas santas proyectado por aquel impio.

Habiendo becho los Apóstoles en Samaria lo que se habian propuesto por la gloria de la Religion, regresaron á Jernsalen, y Felipe continnó su mision y convirtió à uno de los ministros de Candiace, reina de Etiopia, que habia ido à adorar en Jerusalen. Despues recorrió todo el país desde Azolo hasta Cessrea. Reinaba aun la parae estas comarcas tejauas, mas no se bahia restablecido en la capital, donde estaba ignalmente encendido el odio público, y Saulo continada estimuthandolo con el mismo ardor.

Uu dia en que se hallaba enteramente conpado en sus proyectos contra los discipnios de Jesis crucificado, sabe que un gran número de israelitas habian dejado en Damasco à Moisés para seguir à Jesis Nazareno; va al punto à presentarse al sumo saceriole, y le pide cartas y poderes para las sinagogas de aquella eindad, con tipol de que se le deje en libertad de hacer prender à los prevaricadores y de llevarlos encadenados à Jerusalen. Aciptase su proposición, y parte à Damasco acompañado de algunos oficiales bajo sus ordenes; y eual corre hácia el rodil un tigre sediento de sangre, del mismo mado Saulo apressur su marcha, no respirando mas que sangre y externijnio, coando sibilamente es detenido.

En medio del dia , dice él mismo contando su conversion al rey Agripa , quedé deslumbrado por una luz hajada det ejelo, que une rodeo por todos lados lo mismo que à los soldados que guilha ; y beridos como de un rayo, caimes todos en tierra. Al mismo tiempo di ma vâz que me decia: Saulo, Saulo, ¿por qué nee persigues ?
— Señor, respondí, ¿quién eres ?— Soy, respondíó la voz, Jesús Nazareno á quien haces la guerra. No te obstines mas tiempo, porque te será funeslo ocear contra el agujon. Trémulo y confuso, so lo tave fuerza para decir estas palabras: Señor, ¿qué quieres que haga? — Levántate, me dijo el Señor, entra en Damasco, y allisabras lo que debes hacer. Me levanté, pero me había quedado ciego, y los que me acompañaban me llevaron por la mano hasta Damasco, donde estuer tes diás sia beber ni comer.

Hahia en Danasso un discipulo de Jesús Ilamado Ananías : el Seãor se le apareció y le dijo : Vé à le calle que se Ilama Derceha, y
busta en casa de Judas à uno de Tarso Ilamado Sunlo, Señor, respondió Ananías, se todos los males que ha hecho à vuestros santos
de Jerusalen, y que ha venido à Danasco à premder à canatos invocan lu nombre. Vé, Ananías, nâudió el Señur, no temas, porque
he becho de Saulo un vaso de elección que destino para lleva un
nombre delanta de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel.
Y Ananías, ranquitzado, salió al instante, y habiendo entrado en la
casa, puso las manos sobre los ojos de Saulo, y le dijo: Saulo, hernano mio, el Señor Jesús que te se apareció en tu camino me la
caviado para que recolures la vista y seas lleno del Espiritu Santo.
Y aun seguia hablando Ananías cuando cayeron de los ojos de Saulo,
Y aun seguia hablando Ananías cuando cayeron de los ojos de Saulo
U unas como escamas, y recobría la vista, y recibió el Baujusto.

### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por baber elegido Apóstoles para anunciar vuestro Evangelio, no solamente á los judios sino tambien á los gentiles. Dadnos la gracia de recibir vuestra santa palabra con la misma docilidad que los fieles de Jerusalen.

Me propongo amar à Dios sobre todas las cosas, y à mi projimo como à mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, estudiaré con cuidado esta parte III del Catecismo.

### LECCION II

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO I, CONTINUACION).

El Evangeio pasa 4 los gentiles. — Bautismo del centoriro Cornelio. — Michaes de sas Pedro eu Cesarea, en Antiquisi, co Asia, en Roma, dondecomente à Simon el Mago; en al fense, donde ce pureto en in circel por mandato de Henodes Arripa, y tibertado por un Angel, en fonsa, donde san Marcos sectivos as Evanacio; en fensada donde preside el primer concila, y finalmente en Roma, — Vida y misinore de san Pablo en Banasco, en Cesarea, en Antoquis, en Chipre, en lecuio, en Listra y en Filipso.

Los Apóstoles, que habian acompañado al Salvador durante su vida públira, estaban señada y especialmente encargados de cuitura la Palestina; pero la Sinagoga se endurecia de dia en dia, y el pueblo deicida colmaha rápidamente la medida de las inquidades que debian arrastrato à su rúma. Para que así sucediera, el Sol de justicia que habia asomado en Judea no debia extinguirse, sino pasar à otros pueblos y alumbrar nuevas regiones. Vanos à contar este marvilloso paso del Exangelio.

Figuraos un foco luminoso del cual salen doce rayos que partieudo en direcciones opuestas llegan hasta los confines del mundo, y tendréis una inágen de la propaçacion del Evangello. El foco luminoso es el Cenáculo, es la iglesia de Jerusalen, y los doce rayos son los doce Apóstoles que partiendo de Jerusalen, y los doce rayos son las el Oriente y drots hácia el Mediodía; aquellos van al Norte y estos vienen al Ocaso; y la licrar entera hasta en sus mas remotos confines recibe la visita de alguno de estos nuevos conquistadores. Tracemos la hiografía de cada uno de ellos estudiando sus rápidas excursiones, y sigâmandes por la buella de sus beneficios y su sangro. Pricopiparémos por san Pedro.

Los judios, como hentos dicho, iban á ser rechazados, y los gentiles llamados al Evangelio, pero era preciso que fuera Pedro quien les abriera la pueria. Jefe de todo el rehaño, y pastor supremo de los extranjeros lo mismo que de los hijos del reino, era el primero en aparecer en todas partes. Un dia, hallándose en oracion, Dios le dió á conocer que había llegado el momento de hacer entrar á las naciones en el redil del divino Pastor. Había en aquel entonces en Cesarea un oficial romano, lhanado Gornello, que mandata nan de las cobortes de la legion Italica, y era un hombre religioso y temeroso de Dios que hacia ahundantes limosoas acompañadas de fervientes oraciones. Apareciosete el Angel del Señor y le dip: Cornello, tus oraciones y lus limosnas han subido basta el trono de Dios envia a Joppe à buser un hombre lamado Simon, que tiene por sobrenombre Pedro; vive en casa de otro Simon, que tiene por sobrenombre Pedro; vive en casa de otro Simon, curtidor, cuya casa está cerea del mar, y el le dirá lo que debes hacer. Habiendo desaprecido el Angel, Cornelio llanó de dos de sus crados y á nu solidado temeroso de Dios, y los envió inmediatamente à Joppe. Esta ciudad distaha unas quince leguas de Cesarca, y los enviados no pudieron llegar hasta el dia siguiente al mediodia.

El Señor no hahá rovelado hasta entonces à Pedro los desiguios de su Providencia; pero estando aun en camino los enviados de Cornelio y acercándose à la ciudad, Pedro subió segun su costumbre à lo aito de la casa para pasar alli algun tiempo en oracion antes de tourar su alimento. Terminada so oracion, se sindé con hambres de tourar su alimento. Terminada so oracion, se sindé con hambres que pidió de comer. Mientras se lo preparaban le sobrevino un rapio de espíritu; vió el cielo abierto, y una cosa que descendia en forma de henro suspendido por los contro cabos, y que hajala desde el cielo à la tierra. Este lienzo estaba lleno de toda chase de animales candrópados, de reptiles terrestres y de avest del cielo.

Cuando llegó el lienzo al alcanoc del Apóstol, se oyó una voz que decia: Levántate, Pedro, mata de esse aniumaes, y come sin distincion ni eleccion; Abl Señor, respondió el Apóstol, no lo hare, porque loda mi vida observé la Ley al pié de la letra, y jumás llegué a comer nada impuro e innundo. La vaz añadió: No legas la temeridad del Bamar impuro é innundo loque el Señor la parificado. La vision se repitió hasta tres veces, y ofras tantas recibió Pedro el mismo mandato, dó la misma respuesta y oyó la misma réplica. El lienzo se retiró al cielo. y Pedro volvió de su citasis.

Esforzábase à comprender el misterio, cuando se presentarion en casa de Simon, el cortidor, los enviados de Cornelio, y pregontaron si moraba alli Simon, por sobrenon bre Pedro. A un estatam nablando cuando salío el Apóstol, à quien explicaron el óbjeto de su viaje y le soplicaron que les siguiera à Cesarea. La llegada de aquellos gentiles tenia un enlace sensible con la revelacion. y Pedro comprendió que en adelante no habria ya distincion entre los judios y los gentiles, y que estos dos pueblos no debian formar mas que un solo redil. Pedro recibió á los mensajeros con bondad, y partió con ellos a Cesarea, donde bantizó al virtueso oficial y a toda su familia. Tales fueron las felices primeiras de la Iglesia de las naciones.

Pedro se dirigió desde Cesarea à Antioquia, donde el Evangelio hacia ránidas conquistas , y alli es doode los discipulos empezaron á llevar el nombre de cristianos. Este nombre era entonces honroso entre los gentiles; no llevaba aun en pos de si las persecuciones ni los suplicios, y mientras los judios lo biasfemaban en Jernsalen, era bonrado en el centro de la idolatria. En el reparto que los doce pescadores hicieron entre si del universo, san Pedro fue destinado à llevar el Evangelio á la capital del mundo romano; pero no llevó á cabo tan pronto su designio, porque no habia llegado el momento de la Providencia. Entre tanto fue instituido, por consentimiento comun de los Apóstoles, obispo de Antioquia, que era la capital de Siria. Se cree que gobernó esta Iglesia durante siete años; pero esto no quiere decir que permaneciese en ella constantemente, porque en efecto, durante este intervalo, el Apóstol predicó à los judios esparcidos por toda el Asia, en el Ponto, en la Galacia; en la Bitinia y en la Capadocia. A pesar de tan penosos trahajos, el Vicario del Hijo de Dios llevaba uoa vida en extremo frugal : san Gregorio Nazianceno nos dice que se contentaba con courer diariamente un sueldo de altramuces, que eran una especie de guisantes ó babas .

En taoto Herodes, por sobrenombre Agripa, habia renovado la persecucion contra los Cristianos, y dado muerte ya à Santiago, hermano de san Juan Evangeista. À esta muerte lan injusta quiso añadir la de san Podro; el Jefe de la Iglesia fue por consiguiente preso y arrojado eu un nangesto calaboxo, cargado con una doble cadena, y le erisdoliaban diez y seis soldados, divididos en cuatro partidas, para relevarse militamente. Dos estaban de noche y de dia cerea del preso, tal vez basta de tenada sujeto por las cadenas, segun la costumbre ordinaria de los romanos, y otros dos bacian centinela delante de la puerta.

Todas las precauciones de Agripa solo sirvieron para hacer mas incontestable el nuevo milagro que Dios queria obrar : la iglesia de

1 Orat. XVI, pag. 211.

Ierusalen se habia puesto en oracion para aicanzar la libertad de su padre, y fine olda. La misma noche que precedia al dia destinado para el suplicio de san Pedro, un Ángel habi à la càrcel, despertió al Apóstol, à quien tan inminente peligro no le privaba del sueño, y le dijo que se visitese y le signices. Al mismo tiempo rompió sus cadenas, lo abrió las puertas, y le guió al través de los dos cuerpos de guardia con una luz que solo el veia hasta la parte exterior de la utima peretra que era de bierro. Ileviando lea demás a lo largo de una calle donde desapareció. San Pedro, que hasta aquel instante babia mirado como un sueño cuanto pasaba, comprendió únicamente entonecs que Dios le habia libertado verdaderamente.

Hahiendo recoucido dóode se hallaba, fué à llamar à la puerta de la casa de Maria, madre de Juan Marcos \*, donde estaban en orneion un gran nûmero de files. Una criada, llamada Rhode, salió à ver quién era, presté el oido, y reconoció la voz de Pedro. Fue tanla su alegría y su sorpresa, que en vez de ir à abrir la puerta, corrió absorta à decir à los Cristianos : Pedro està en la puerta. — Ti eres loca, le dijeron, — No tal, respondió ella, es él. — Te engañas, añadieron, es su Ángel bucoo. En tanto Pedro, á quien Rhode habia dejado en la calle, continuaba llamando. Abriéronle, entró y le recooccieron. Inútil es preguotar cuáles seriam la sorpresa y la, alegría de todos los fieles, y podeis formaros una idea recordando el afecto y lealtad que le tenian. Pedro les bizo sesial con la mano para que callasen, y les contó cómo le babá i libertado Dios.

Al asomar el dia fueron à noticiar à Agripa que su preso se habia fugado, y aquel nandó que se interrogase à los soldados; pero no consiguiendo descubrir nada, decretó que los llevasen al suplicio. La Iglesia, que babia pedido à Dios la libertad de su jefe con tantas oraciones, le da las gracias todos los años en el primer dia de agosto, en la fiesta de san Pedro ad irunda.

El Apóstol milagrosamente libertado salió al momento de Jerusalen y se dirigió á las fronteras maritimas de la Judea, donde visitó las iglesias nacientes y estableció obispos, sembrando por todas partes el doble beneficio de su doctrina y de sus milagros; y curiquecido con tantos despojos ganados al demonio, concibió la idea de ir à combatir basta à Roma. ¡Qué marvilla! Aquet mismo bombre que tembitaba un dia delante de una criada, no teme abora ayenta-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> San Juan Marcos era discípulo y primo de san Bernabé.

rarse en una ciudad semejante à una vasta selva poblada de enconadas fieras, y su valor fue mayor en esta ocasion que cuando marcho sobre el mar. Mas ¿de doño le procedia tanta intrepidez ? Del amor ardiente que Jesucristo le había inspirado bácia sus oregias al confiárselas à su direccion. Pedro se dirigió, pnes, hácia Roma, segue el parecer de los demás Apóstoles, que le habían destinado para la capital del mando, para que la luz de la verdad se difundice con mas prontitud y eficaria desde la cabeza á todo el cuepo, pnes minguna parte del Imperio podía ignocar lo que pasaba en Roma.

El pescador galileo entró en la ciudad de los Césares en el segundo año del reinado del emperador Clandio, y cuadru gésimocual de Jesaristo; plantó el árbol sagrado del Evangello en el centro mismo de la idolatría; y como esta planta enteramente nueva estaba and ébil, Díos, para darle espacio de creer en la paz, inspiró à Claudio un espíritu de dultarra y de bondad hária los pueblos, y lo permitió que ahogase en porce días reheliones peligrostimas, y lo permitió que ahogase en porce días reheliones peligrostimas, procesas á derrocar el Imperio. De modo que hasta el Estado se aprovechó de la gracia que Dios concedia à la ciudad de Roma enviándo les u Anósti.

Entre otras conversiones que obró san Pedro en este primer viaje se cnenta la del senador Pudente con su mujer Priscila, sus dos hisos Novato y Timoteo, y sus dos liustres hijas Prazedes y Pudentiana <sup>1</sup>. Hospedado en la casa de esta excelente familia, el Apósid celebró all llo divinos misterios, ordenó presbieros, consagró la primera igtesia de Roma, es decir, la primera casa en que se reunieron los Cristianos, y conotatió à Simon el Mago <sup>1</sup>. Este impostor, en vez de aprocebarse de las amonestaciones que san Pedro le babia dirigido en Samaria, se había endarecido mas que nunca, se entregaba con ardor á la mágia, é impedido por el demoiro, había ido à Roma bajo el emperador Clandio, para ser el primero en apoderarse de la capital del mando. Hizo en el la tar repetidos presigios, que fue puesto por el Senado en el número de los dioses <sup>8</sup>. San Pedro disminuyó el cródito de este impostor, pero sa victoria no fue completa hasta mas adelante.

El Apóstol se aprovechó en tanto de su permanencia en Roma pa-

- Baron, ad ann. 45.
- 2 Eusebio, lib. II. c. 14.
- 3 Just. Apol. II, pag. 69; Eusebio, lib. II, c. 14.

ra escribir su primera epistola, la cual está dirigida á los fieles del Pouta, de la Galacia, del Asia y de la Capadocia; y aunque es particularmente para los judios convertidos, espracidos por todas estas provincias, haba tambien á los gentiles que habian abrazado la fe. Adviertese en ella una dignidad y un vigor dignos del principe de los Apóstoles.

Los principales compañeros del Jefe de la Iglesia en este primerviaje fueron san Apolinario, à quien san Pedro consugró obispo de Ravera; san Marcial, que cevió á las Galias; Rufo, que instituyó obispo de Capua \*; pero el mas conocido de todos es san Marcia Exangelista, quien escribió un Exançelio durantes apprenanentea Roma, à ruegos de los Cristianos, y particularmente de los caballeros romanos à quienes san Pedro, había anunciado á Jesucristo 2-Despues de haberlo escrito, en cierto mode dictándole san Pedro. Marcos lo llevó à Egipto, à donde fue enviado por el Jefe de la Ielesia.

Ef p-scador de Galifea trabajaba en tanto bacia cerca de siete años en extender el reinado de la cruz en la misma capital de los Césares, cuando el año 51 do Jesucristo, séptimo del cumperador Claudio, un edicto obligó á todos los judios á saiir de Roma. San Pedro partió, un esta persidió en el mismo año el concilio que se celebro en esta ciudad, y que resoltó que no se obligas a la gosquiles convertidos á la fa someterea los ritos judácos, como pretend an ciertos judios bechos entidados. Los Apóstoles expresaron su decision, da le cual se sometió toda la Iglesia, con estas memorables palabras: Ha parecido al Espíritis Santo y a nusotros, que indican la comispotencia y la infalibidad del colegio apossólica, Despues del concilin de Jerusabeo, san Pedra continnó con el mismo ardor campliendo su gran mision de gobernar y aposentar los corderos y las volais.

Cerca de cinen años despues de sn partida de Roma, es decir, en et año 59 de Jesucristo y tercero de Neron, volvió a Ruma para un salir mas. La llegada de san Pedro á la capital del mundo aumentido sobremanera la Religion; pero forisco el demonio vienda que su im-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esta observacion es de un protestante. (Véase Grotius in Epist. Petr. c. 1, t. VIII, Critic. Sacr. pag. 117).

Baron, ad aun. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eusebio, lib. 11, c. 13.

perio disminuia de dia en dia, agoló todo su artificio y su odio para contener los progresos del Evangelio. Neron, su digno ministro, encendió una persecucion violenta que debia granjear à san Pedro la cerona del mattrio.

El Salvador, que despues de su resurreccion le habia revelado dequé modo debia glorificar à Dios en su vejez, le did sonocer mas adelante la época y el lugar donde debia acontecer esto. Sabiendo, pues, san Pedro que pronto iba à dejar su cuerpo carnal, quiso aprovechar el breve tiempo que le quedaba para despertar la piedad de los fletes, y haerelrs recordar las verdades que les habia enseñado. Con este objeto escribió su segunda epistola, que, como la primera, está dirigida à los fieles del Ponto y del Asia, y forma, por decirla así, el testamento del Jefe de la Iglesia.

Antes de contar la muerte de san Pedro, vanos á dar á conocer al que debia ser sa giorioso compañero, y participar de su victoria despues de haber participado de sus combates. Este nuevo conquistador, salido de la Judea para someter el mando al imperio de la curz, se llama Sagla, Nació en Tarso, ciudad de Cilicia, y pentenecia à la raza de Abrahan y à la tribu de Benjamin. Era tambien por su nacimiento ciudadano romano, porque los habitantes de Tarso, que siempre habian manifestado mucho afecto à la casa de los Césares, despues de haber padecido crandemet mientras Casió, no de los asseinos de Julio César, era soberano del Asia, merecieron que Augusto se creyera obligado à recompensarlos; y los bonores y bienese son que los grafifico, à andio d d'erechode edudadania romana.

El joven Saolo fue enviado á Jerusalen donde le educó un celebre doctor llamado Gamálici. Se acostumbraba communente entre los judios hacer aprender un oficio à los que esudiában las sugradas Letras, ya para que tuviesen siempre un medio de ganarse la vida, ya para evitarles los desarreglos gne nacen de la ociosidad. Así pues, puede creerse que en aquella época aprendió el oficio de fabricas de tiendas, que ejercia aun al predicar el Sanagelos. Saulo, cocosos farisos, se declaró perseguidor de los Cristianos; pero habiendo sido convertido en el camino de Damasco, como hemos visto antes, se trego en le mas artiente propagador del Evangelio.

Su mision fue la conversion de los gentiles. Predicó primero en Damasco, de alli se retiró á la Arabia, y despues de nna permanencia de cerca de tres años, regresó á Damasco. Nu pudiendo los judios tolerar la ventaja que la Jelesia reportaba de su couversion y de sus discursos, tonaron la resolucion de darle muerte. Sópplo Saulo, y los discipulos, que temian por su vida, le bajaron durante la noche en una espuerta por una ventana que habia en la muralla de la ciudad. Libertado del peligro, Sanlo tomó el camino de Jerusa-len para ver á san Pedro, paesconvenia que antes de patir para su gran mision riudiese homenaje al Jefe de la Iglesia.

De Jerusalen se dirigió à Cesarea, despues à Cilicia, y pasó algun tiempo en Tarso de cuya cindad era bijo, y à la cual fie à buscarle su amigo san Bernabé, que predicala en Antioquía, para tomar parte en sus trabajos. «Fué à busca le, dice san Crisistomo, no esolamente como à un aniego particular, sino como à un general del ejercito cristiano, como à un leon, como à una lampara brillante, como à una boca capaz de hacereso ei per loda la luerra '. S saulo permaneció un año entero en Antioquía, y multiplicàndose sus predicaciones, proporcionaron à esta ciudad un honor que la bace ilsatre en todo el universo. Allí fiede donde, como hemos dicho, empezaron los discipulos al levar el nombre de cristianos, nombre que les -dieron los mismos Apóstoles.

Mientras Saulo esíaba en Antioquia, una bambre terrible aligio al Oriente: era el año cuarto del reinado del emperador Claudio, y el 43 de Jescristo. Dios, que hacia que todos los acontecimientos contribuyeson al establecimiento del Evangelio, hallo en aquella hamen medio de bacer recomendables á los Cristianos, y de min' a los gentiles, que componian la mayor parte de la Iglesia de Antioquia, con los judios que habian abrazado la fe en la Judea. Esfos habian dejado sus bienes 6 habian sido despojados de ellos, por cu-ya razon los fieles de Antioquia resolvieron acudir en su auxilio. Saulo y Bernabé se encargaron de sus limosans, y particulo à Jerusalen, las ontregaron à los sacerdotes para que las distribuyeses.

Cuando regresaroa à Autioquia, recibieron la imposicion de manos, y resolvieron abandosar aquella ciudad querida, donde la fe exista planteada para lo sucesivo, y sufficientemente asegurada. Los dos aniagos se dirigieron hacia Chipre, que tenia entonces por goberna-dor al procossus Bergio Paulo, varon sabio y prudente, que desesso do cir la palabra de Dios eavió à buscar à Saulo y à Bernabé; pero ceinà a Su lado no judio mago y fabo profeta, llamado Barjesus, que

<sup>&#</sup>x27; S. Chrys, homil, XXV.

se oponia à los A póstoles, y bacia todos los esfuerzos posibles para que el Procónsul no abrazase la fe. Saulo le hizo perder la vista y le redijo à busarà alagnao para guiarie. El Procónsul se convirtió admirado de este milagro, y se crec tambien que Dios ablandó el corrazon de Barjesus por medio de aquella cegnera que solo debia er pasajera, y le abrió los ojos del alma con los del cuerpo, para que viera el sol que almubra el mundo de las inteligencias y el sol que almubra el mundo materia! 7. En comemoracion de la conversion del Procónsul, Saulo tomó el nombre de Pablo, y quiso indicar con esto el giorisos triunfo que Jesucristo habia conseguido por medio del debil ministerio del último de sus Apóstoles.

Pablo y Bernabé partieron sin tardanza à hacer nuevas conquistas, y despues de baber recorrido evangelizando una parte del Asia Menor, [legaron à Iconio, donde el Apósiol de las naciones, segun la tradicion comun, convirlió à santa Tecla y la persuadió à consagrar à Dios su virginidad. En Listra curó un hombre lisiado de sus piernas que nunca habia andado. Hé aqui de qué modo se verificó el milagro: Pablo distinguió à aquiel enfermo entre sus numerosso cyentes, él iminado por una luz divina, leyó en su almas us fe y su deseo de conocer la verdad, De pronto el Apóstol se interrumpió en medio de su discurso, y dijo en alta voz á aquel bombre: Levánta y sostende derecho sobre tus piés.

El listado experimentó al nomento caánta es la eficacia de un Apóstol de Jesucristo que habla en nombred es u Maestro, é bizo aun mas de lo que se le mandara, pues se puso á saltar y andar delaute de todos. Este mitagro produjo un efecto prodigioso; todos los presentes exchameros: Son dioses disfrazados hajo figura bumana. En un momento esta loca creencia se apoderó de todos los ánimos, y na faltando mas que darles à cada cual un nombre, lo hicieros facilmente; Bernabé era de mas edad que Pablo y de mayor estatura, y dijeron que era Júpiter; y Pablo, que llevaba la palabra y predicaba con grande eloucencia, fue reputado como el intérprete del soberano de los dioses, y le convirtieron en Mercurio. El sacerdote de Apiter se presento trayendo coronas para los nuevos dioses; y loros para sacrificardos en su honor. Viendo Pablo y Bernabé lo que pasaba, rasgaron sus vestiduras, y lanzándose en medio de la multitud exclamaron con grandes voces: ¿Qué baceis? Somos mortales,

hombres semejantes á vosotros que venimos à suplicaros que renuncieis á vuestros vanos idolos, para convertiros al Dios vivo que crio el cielo y la tierra.

Estas palaltras y el horror que manifestaron hácia el culto sacrilego que querian tendirles impidieron à duras penas que se les sacrificasen victimas. Todo esto era un lazo que les tendia el demonio, y se libraron de el glorificando à Dios con su humidad, como le habian glorificado con su paciencia en las persecuciones. No tardaron en conocer cuán vanas y fragiles cosas son los aplausos populares.

Mientras estaban contendiendo con los habitantes idólatras de Listra, llegaron unos emisarios enviados por las sinagogas de Antioquia y de Iconio, los cuales por medio de sus declamaciones cambiaron de tal modo el espíritu del pueblo, que toleró que aquellos indios apedreasen á san Pablo, à quien secaron arrastrando de la citadad creyendo que estaba muerto. Así le castigó Dios por las piedras que habia lanzado contra san Esteban por manos ajenas, y expolás falla que cometiera estopose incurriendo en el mismo suplicio.

Los judies estaban satisfechos; pero Pablo no habia muerlo, y aquel mismo dia volvió à entrar en la cindad. Sin embargo, para no irritar mas à sus perseguidores, partió al dia siguiente, dirigiêndose à Derbes con san Bernabé, y numerosas victorias coronaron su vaco. Yolvieron à pasar por Listra y por Iconio, ordenando presibieros en cada iglesia con oraciones y ayunos, exhortando à los fieles à perseverar en la fe, y recordandoles que debenos sufrir muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios.

Los dos Apóstoles estaban de regreso en Antioquía el año 47 de Jesucristo. Pablo no permaneció allí mucho tiempo; llevé el Evangió à la Capodocia, al Ponto, à la Tracia, à la Macedonia y hasía à la liria, y semejante à man unbe divina impelida por el viento de la caridad, aquel vaso de eleccion corria por toda la tierra espareiendo el rocio vivificador de la polabra santa. Cinco años despues se ballaba en Filipos, ciudad de Macedonia, donde convirtió cutre doros à non mujer que comerciaba en púrpara, llamada Lidia, la cnal recibió el Bautismo con toda su familia, y obligió à san Pablo y á sas compañeros á bespedarse en su casa, para manifestar que la creian fel al Señor.

Pablo se esforzaba desde aquella casa en atracr á Jesucristo á cuantos se presentaban para oirle. Un dia, al ir los obreros evangélicos

Orig. in Exed. XXII.

à la oracion, los encontró una joven possida de un demonio que la instruia de las cosas secretas en cuanto es posible al espíriu maligro. Estaba al servicio de unos impostores, y su maldito talento de advinacion, de que siempre han sido el engaño los hombres de todas las épocas, era un manantial fecundo de riquezas para sus amos.

Al pasar, dice el historiador sagrado, vimos á esta jóven que empreó à seguirnos diciendo: Estos hombres son siervos del Dios excles, que os esseñan el camino de la salad, Pabio la dejó que bablase, basta que indignado al fin de susartificiosas alabazas, mandó al demonio que salices del cuerpo de la jóven, y fue obedecido. Pero la avarrica cruel que dominaba à los ames de aquella pobre criatura los desesperó con su curacion; no atreviendose à confesar su paoderàndose de Pablo y de Silas, los llevaron à la plaza pública, donde los presentaron à los magistrados. Os traemos, dijeron, dos hombres que alhorotan la ciudad; y sin mas exámen, los magistrados los mandaron azotar con varas y meterlos en la càrcel. El carcelero los enecerró en un calabozo apretándoles los pies en el cepo, lo cual les obligó à permanecer recostados boca arriba sin poder sostenerse en pié.

Tantas ignominias, en vez de abatirles, les llenaron de una alegria divina, de modo que à media noche se pusieron à orar y alabar à Dios con tanto fervor que les oian los otros presos. Dios quiso por su parte manifestar cuanta es la fuerza de una oracion : súbitamente se sintió un terremoto tan grande que se movieron los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas, y fueron rotas las mismas ataduras de todos los presos. Habiéndose despertado el carcelero y viendo las puertas abiertas, creyó que se habian huido los presos, y como el respondia de ellos con su cabeza, cogió su espada para matarse; pero viendolo san Pablo, aunque no habian traido aun luz, dijo en alta voz : No te hagas ningun mal, porque todos estamos aqui. El carcelero mandó traer nna luz, y entrando en el calabozo de Pablo y de Silas, se arrojo temblando à sus piés. Llevó à los Santos à su habitacion , lavó sus llagas y les sirvió de comer : Señores, les dijo, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos le respondieron : Cree en el Señor Jesús. Y creyó, y fue bautizado con toda su familia.

Cuando fue de dia los magistrados enviaron alguaciles á la cárcel con órden de dejar en libertad á los dos presos. El carcelera se apresuró á anunciarles tan buena noticia, y entonces san Pablo, que no se habia quejado al azolarle con varas y al ponorie en la carcel, dijo que era nuy extraño que hubieran ultrajado de aquet modo à ciudadanos romanos, y que despues de hacerlo se pretendiese scardes de la cárcel secretamente y sin ninguna reparacion \(^1\). No, dijo, no puede pasar sasí, es preciso que ellos mismos vengan à sacarnos. Estaba gozoso de inspirarles temor para que los fieles de aquella ciudad gozasen de mas tranquilidad y libortad; los magistrados se presentaron en la cárcel llenos de terror, y suplicaron à los dos Santos que saliesen y se alejasen de la ciudad. Pablo conservó sienupre desde enlonces un tierno recuerdo de los cristianos de Filipos, y ellos por su parte le amaban como à un padre. Estos hijos amados fueron los que mas adelante fueron à Corinto à llevar al grande Apóstol todo que le fallada, y observano i gua) conducta mucho tiempo despues cuando estaba preso en Roma.

### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por el admirable celo de que llenásteis á san Pedro y á san Pablo; dadnos la docilidad de los primeros fieles.

Me propongo amar à Dios sobre todas las cosas, y à mi projimo como à mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, escucharé las instrucciones con gran desco de sacar provecho de ellas.

Los ciudadanos romanos gozaban de grandes privilegios; las leyes prohibian especialmente que los azotasen con varas. (S. Chrys. in Act. homil, XLVIII).

### LECCION III.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO I, CONTINUACION).

Misiones de san Pablo en Tesalónica, co Atenas delante del Arcopago, en Corinto, en Étro y en detrasida. — Le prenden y le envian à Cesarea. — Parje A Roma. — Acopido que recibio. — Auqueu perso predica el Evanageio. — Vuelve à Ociente, y despues à Roma, donde eutra con san Pedro. — Muerte de Simone i Mago. — Martirio de san Pedro y san Pablo.

Pablo y sus compañeros salieron de Filipos para dirigirse á Tesalónica, ciudad celebre y capilla de la provincia. Pablo era por su mission especial el Apósiol de los gentiles, y alaje este concepto especialmente los bijas de Jacob, que le miraban como el enemigo natural de sus privilegios y de su ley, se declaralan en todos los puntos los suyos. Sin embargo, no dejaha de buscarlos en todos los puntos donde establecia sus misiones. Prediró tres sábados en la sinagogo de Tesalónica; su palabra no fue vana, pues convirtió algunos judios y un gran número de gentiles, y estos nuevos cristianos fueron el modelo de todas las igtesias por su constancia, su piedad y su tierna caridad.

El Apóstol se por aba con ellos como na afectiosa madre con subijos, y en su anor hibiera deseado darles no solanente el conocimiento del Evangelio, sino tambien su propia vida. Los exhortaba, consolaba y supilicita que obraran siempre de un modo digno d'Dios y de la gloria à que hobian sido llamados, y les enseño à santificar las mas insignificantes acciones, y en particular el trabajo mannal, de lo cal les daba ejemplo.

Sin embargo, los judios endurecidos resolvieron dar mueste à los nuevos predicadores. Avisados con tiempo de la borrasca que les amenazaba, Pablo y Silas patieron à la ciudad de Berea, donde prooto fructificó el Evangelio; pero habiendo llegado emisarios de Tesalónica para sublevar al pueblo, los cristianos se vieron presidos à llevar à san Pablo à orillas del mar y à embarcarlo. Dios permitió de este modo que el soplo de la persecucion arrojase de ciudad cue ciudad auquella bienhechora nube para que esparcises é la léios ciudad auquella bienhechora nube para que esparcises é la léios

la linvia saludable que llevaba en su seno. ¡Cuán cierto es que las pasiones de los hombres contribuyen en manos de la Providencia al cumplimiento de sus adorables designios!

Algunos cristianos de Berca acompiñaron al Apóstol hasta Alenas, donde tenian órden de reanirsele Silas y Timotro. Atenas habia sido puntol general de reuniro de los mas distinguidos talentos y de los mas grandes filosofos, y era ann la cindad mas eulta y mas afeiomada à las bellas letras; mas todo el froto que habia seado de esta superioridad consistia en que no babia eo el mundo, á excepcion de Roma, una cindad mas llena de idolos y supersticiones. Adoraba à todos los falsos dioses que sabia eran adorados en los demás pueblos, y temerosa de haber ofividado alguno que no conoriera, habia erigido nna ara con esta inscripción: «Il Dios descenación.

El colo de los atenienses por el error animaba el de Pablo por la verdad hasta el punto de consumirle de dolor. Hablaha à los judios dos los sàbados en las sioagogas y todos los dias en la piaza à los que alli se hallaban, y no le faitaban oyentes. Los habitantes de Atenas no parceian tener otra ocupación que la de pasear su ociosidad para dar ó saber noticias; la ciudad estaba además poblada de estóicos y epicitreos, gentes curiosas de toda doctrina, que acudian por consiguiente en tropel do ria charlador, que rae I nombre que daban al Apóstol; y aunque en un princípio se limitaron á mofarse de el, protol o llevaron al Areopago para que expusiese alli su doctrina. El Arcopago era el Senado de Atenas; nada hay tan elebre en la historia como aquella itustre corporación, ecosiderada como el ordento de la verdad y la norma del buen grato.

Podemos decir lambien que iniguas sesion fue tan celebre como la en que Pabo aparció delande de aquella academia. El Cristianismo y el Gentilismo, que parecian buscarse nucho tiempo hacia, se en contraban por fin frente à frente, é iban à luchar cuerpo à catepo. Veianse de una parte los representantes de todas las sectas disosticas de la antigaridad, con el corazon binchado de orgullo, la cabrza llena de procupaciones y de argumentos, y la lengua bàbil an manejar el sosisma; y se vieta de la orta parte à un estraipro, un judio de pequeña estatura, y en cuyo exterior nada podia imponer el respeto, ¿ llay cosa mas dramàtica y mas asombrosa que semejanto contraste l'Acuando se semicanto dos los juces. Pablo apareció en la

1 Tres cosas hay que quisiera haber visto, decia son Agustin; à Roma en

tribuna. ¿Qué va á decir? Para apreciar toda la sublime sencillez de su discurso, es preciso atender à que cada una de sus palabras es como un matiliza que reduce à poto algono y aun varios de los sistemas absurdos sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo, de que eran los partidarios ó apóstoles sus jueces. Para no atacries de frente, Pablo no comitate directamente la filosofía ni el Gentilismo, expone la verdad, y deja que sus oyentes saquen las consecuências. He aquí su admiráble discurso.

« Ciudadanos de Atenas, todo lo que ven mis ojos me anuncia que sois religiosos basta el exceso, porque al recorrer vuestra ciudad. « y al examian los simulacres de vuestros dioses, he euconirado una «ara sobre la cual he leido esta inscripcion : Al Dios desconación. Voy pues, à anunciars lo que adoras sin conocerfo; est el Dios que fiizo el mundo y todo lo que hay en él, que siendo el Sedor del cielo « de la iterra, no habita los templos fabricados por la mano de los hombres, y si recibe los homenajes de los mortales, no es porque « necesite alguna cosa , pues da à todos la vida, la respiracion y todos los hienes.

\*El es el que de un solo hombre hizo salir todo el linaje humano spara que habitase la tierra , señalando à cada hombre el tiempo de su vida y à cada pueblo los limites de su posesion. Su designio era eque los hombres le buscasen en sus obras, y que despues de haberte hallado le rindiesen sus homenajes, porque no està legada uno de nosotros. En el vivinos, nos movenos y somos; y bajo este sentido dijeron algunos de vuestros poetas: Somos del linaje del Dios.

«Siendo, pues, bijos de Dios, guardémonos bien de imaginar que «la Divinidad es cosa semejante á simulacros de oro, de plala ó de «piedra, obras del arte y de la invencion de los hombres.

«Asi pues, Dies, despues de haber disimulado al parecer aquellociumpos de ignoraneia y de ceguedad, anuncia ahora à los houchres en todos los lugares de la tierra que hagan pentencia de sus extravios voluntarios, porque ha establecido un dia en que junggari à todo el mivreso con soberana justicia por el ministerio del Biomshre à quien dió este poder, lo cual ha puesto fuera de duda resucritandole de centre los muertos. 3

un dia de triunfo , á Ciceron en la tribuna de las arengos, y á Pablo delante del Arengago. Es imposible imaginar nada mas adecuado à la disposicion de los oyentes, y mas proporcionado à sus conocimientos presentes que el discurso del grande Apóstol. Ve en la cindad de Alenas una ara crigida al Dios desconocido, y esto le da ocasion para despertar en el alma de los atenienses, idólatras y supersticiosos, la idac cási nalma de los atenienses, idólatras y supersticiosos, la idac casi nalma de en Orrádor, de un Soberano y de un Juez. Les hace conocer cuán separados se hallan de la primera de todas las verdades; añade que Dios quiere poner fin á tan enlpable ignorancia; que es preciso convertirse, porque ha de jurgar al mundo; que esto Jucz existe, y que para dar testimonio de la autoridad soberana que le concede, Dios le resueltó de entre los muertos.

De modo que el seneillo y subline símbolo que expone el A pósdol encierra la unidad, la espiritualidad, la soberana perfeccion de Dios, la creación de los a la creación del hombre à imàgea de Dios, su degradacion, su obligación de hacer penitencia porque debe dar cuenta de sus obras, y la creación del mondo destinado à crevelarnos la existencia de Dios sobre la pluralidad de los dioses, sobre la eternidad del mundo, sobre la pluralidad de los dioses, sobre la eternidad del mundo, sobre la pluralidad de los dioses, sobre la setenciad del mundo, sobre la pluralidad de los dioses, sobre la setenciad que salo jamás de la boca de un simple nortal? El mismo que produce aun todo los dias la palabra de Dios. Nadie se atrevió à replicar; algunos se modaron, bé aqui los impios; otros aplazaron su parece basta cirlo utra vez, hé aqui los indiferentes; y algunos poos creyeron, hé aqui los fieles. De estos últimos fue uno de los mismbros del Arcopago, llamado Dionisió, que llegó à ser primer obispo de Atenas y lamado Dionisió, que llegó à ser primer obispo de Atenas y

Pablo supo al salir del Arcopago que habia llegado Timoteo, y salió acompañado de este querido discipulo de la ciudad donde habia reconocido que la miés no estaba en sazon, llegando muy pronto à Corinto, capital de toda la Grecia.

Esta ciudad, situada entre dos mares que la convertian en centro de todo el comercio de Oriente y Ocedente, era muy populosa y rica, y reinaban en ella de un modo espantoso todos los vicios, pero especialmente la lascivia. San Pabío fue à hospedarse en casa de Aqui-la y Priscila su mujer, y eligió su esas porque eran judios y tonian el mismo oficio, el de hacer tiendas, y trabajaba con ellos El Apóstol no quiso deber su sobsistencia, menos aun en Corinto que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Y de París, segun una tradicion bien fundada.

en otras ciudades, à los beles à quienes predicaba; y la abnegacion, las oraciones y el celo del nuevo misionero alcanzaron todo su efecto, pues á despecho de todos los obstáculos, Pablo plantó la fe en Corinto. Alli es donde Timoteo, que habia partido á Tesalónica, fué à reunirsele con Silas, y ellos le consolaron, tanto con su presencia como con las buecas noticias que le trajeron de sus queridos tesalonicenses. À estos fervientes neófitos escribió su primera Epístola para felicitarles y alentarles en su adhesion à la fe.

Pablo partió de Corinto despues de una permaneocia de diez y ocho meses, recorrió las diferentes provincias de Asia, fue à Jerusalen, y regresó muy pronto à Efeso, donde permaneció tres aŭos para fundar aquella iglesia que san Juan debia asegurar despues con su presencia y bonrar con su muerte. Imposible seria explicar todo lo que tuvo que padecer el grande Apóstol para desmontar un campo tan inculto; él mismo nos cuenta que no pasaba un dia sin verse expuesto á perecer, y ona vez entre otras le prendieron y le arrojaron à las fieras en el anfiteatro; pero Dios le libertó.

El iofatigable Apóstol escribió su Epistola á los gálatas en medio de tantos trabajos y peligros : aquellos fervientes cristianos se babian dejado engañar por falsos doctores que querian obligarlos á someterse à los ritos mosáicos, y cuyos esfuerzos se dirigian nada menos que á la ruioa del Evangelio. San Pablo les escribió con una energía proporcionada á su celo y à la magnitud del mal que trataba de destruir, y escribió tambien por aquella misma época sus dos Epístolas á los corintios. Estos dos monumentos del celo apostólico encierran todo cuanto pueden inspirar la firmeza, la caridad mas ilustrada y mas tierna, y la prudencia dirigida por la fe.

Empezaba en taoto à brotar la bnena semilla, y Éfeso contaba ya un gran número de cristianos; pero la contradiccion es el sello de las obras de Dios, de modo que taotas conversiones atrajeron al Apóstol nuevos disgustos. Diana, diosa de la caza, tenia en Efeso un templo reputado por una de las oraravillas del mondo, y al cual rendian adoracion todos los idólatras; los que iban á Efeso no dejaban de visitar este templo, y para rendir bomenaje á la diosa, acostumbraban comprar y llevarse á sus casas unas pequeñas figuras de plata, construidas en forma de nichos en donde estaba colocada la estatua de la diosa.

Cierto Demetrio, platero de profesion, que tenia mucha ganancia

con esta clase de obras, conociendo que si llegaba á triunfar la doctrina de Pablo quedaban destruidos su comercio y sus beneficios, convocó á todos los plateros que hacian el mismo negocio, y les dijo: Va sabeis que debemos nuestra subsistencia à las obras que elaboramos en honra de Diana; pero sabeis tambien, y lo estais viendo. une ese Pablo disnade, no solamente en Éfeso sino en toda el Asia. á una multitud innumerable de personas de que se dirijan á nosotros. predicando por todas partes que los dioses fabricados de mano de los hombres no son dioses. ¿ Y cnál será el resultado de esto? Que nuestro comercio quedará desacreditado, y el templo de la gran Diana, reverenciado en toda el Asia, solo será objeto de menosprecio.

Demetrio triunfó mas allà de lo que esperaba, porque su lenguaje era el mas adecnado para herir las almas vulgares por todos los puntos mas propios para conmoverlas : el interés y la supersticion. Todos los artifices empezaron á dar voces, arrebatados de ira, diciendo: ¡Viva la gran Diana de los efesios! Se amontona el pueblo, toda la ciudad se llena de confusion, la multitud se precipita hácia el teatro. y á falta de Pablo, que Dios oculta del furor de sus enemigos, arrastra con violencia á sus dos compañeros Gayo y Aristarco.

Informado Pablo del suceso, tuvo bastante valor para querer presentarse al pneblo enfurecido, pero sus discipnlos se opusieron. En tanto mil gritos confusos salian de la turba ; y como sucede cási siempre en los movimientos populares, nu gran número basta de los mas exaltados ni sabian siquiera de qué se trataba. Los judios temieron que descargase sobre ellos la borrasca, y eo su inquietud, hicieron todos sos esfuerzos para colocar á uno de los suyos llamado Alejandro en un paraje elevado, desde donde pudiera hacerse oir y defender su causa. Quiso hablar, pero pronto se supo que era jodio, y mil voces abogaron la snya gritando con mas fuerza que antes : ¡Viva la gran Diana de los efesios! Los clamores duraron cerca de dos boras sin que fuera posible apaciguar el tumulto : cuando los amotinados se cansaron de gritar, se adelantó el secretario de la ciudad, é hizo ver que aquel tumulto podia reputarse nna sedicion de la que serian los habitantes responsables al Emperador, y que si Demetrio tenia negocios que ventilar con alguno, podia ir à la audiencia y pedir justicia al Procónsul. El pueblo se contentó con estas palabras, y se retiró.

Pablo reunió en tanto á todos los cristianos, se despidió de ellos. 3\*

y no pensó mas que en partir. Antes de emprender su viaje, dirigio su famosa Epistola à los romanes; era el año de Jesucristo 88. Esta Epistola, escrit adespues de otras varias, se coloca sió emburgo la primera, tanto por la dignidad de la cindad de Roma, como por la instrucciones importantes y la bermosa doctrina que contiene. El Apóstol explica en ella particularmente el mistério de la gracia que justifica al pecador, y demuestra que ni los judios ni los gentiles la merecian.

Aunque san Pedro fundó la Iglesia de Roma, san Pablo escribia à los fieles que la componian, porque tanto era Apóstol de los romanos como de las demás naciones. Habia llenado ya del nombre de 
Jesucristo todos los países que se extenden desde la Judea à la Iliria, y en todas las provincias de Oriente no se hallaba ya un lugar
donde no hubiese sido anunciado el Evangelio. Por esto abrigaba la resolucion de ir à España tan pronto como hubiera llevado à Jerusalen las linosansa de los fieles, y de pasar entonces por Roma. I Admirable celo! los imperios faltan à la ambieion de Alejandro, y bé
aqui que la tierra parece demasiado pequeña à nnestro nuevo conquistador.

Estando todo dispuesto, Pablo salió de Éfeso donde habia permanecialo tres años: despues de haber atravesado la Macedonia, recegiendo las limesnas de los fieles para sus bermanos de Jerusalen,
llegó à Troade, donde celebró la fiesta de Pasena. Los discipulos se
reunieron aquel mismo dia en un aposento del tercer piso para partir el pan sagrado. Pablo predicó basta media noche, porque debia
partir al dia siguiente, de modo que olvidaron la hora de la comida
y del sueño, pues todos tenian tao solo hambre de verdad y de salud de las alnus. El demonio intentó turbar tan santa alegria, pero
no hizo mas que avivaria. Unjoven llamado Eutico, que estado sentado en una ventana, no pudo resistir al sueño, y habiéndose dormido durante el sermon, cayó desde el tercer piso y murio. Esta
desgracia nos indica el castigo que merecen los que oyen con descuido la palabra de Dios; pero el Señor hizo que contribnyese à lastoria de sa Apósto y al consuelo de los feles.

Pablo bajó al momento, se inclioó hácia el muerto, y le reslituyo la vida ahrazándole. No os aliijais, dijo al volver á entrar e ul asamblea; el jóven vive. Y continuò su diserno, y bendijo el pan sagrado. Ya puede figurarse con qué nuevo fervor escacharian los disci-

pulos al Apóstol, y participarian de los santos misterios; la divina Eucaristia, presentada por las manos de un Santo que acababa de conviccion y corazones bien dispuestos. Despues del hanquete celestial, Pablo continuo exbortando y consolando à los fietes; al asomar la aurora, hajó para dirigirse al puerto; se embarcó al momento, y dos dias despues se hallaba en Mileto, ciudad célebre de la provincia de Caria en la costa de Asia.

Tenia intencion de ballarse en Jerusalen por Pentecosles para granjearse mas fácilmente el ánimo de los judos con el respeto que manifestaba hácia sus fiestas y cercumonias. A pesar de la premura del tiempo, no pudo rebusar á su celo el convocar en Mileto una especie de sicodo, y babiendo enviado emisarios à Éfeso, mandó que acudieran los anciacos de la Íglesia, es decir, los pastores que el Espiritu Santo había establecido en ella para gobernar el pueblo de foise. Viéndoles à todos reunidos en toros suyo, les dirigió una de esas despedidas apostólicas en que un padre lleno de ternura, dejando salir con desabogo los sentimientos de su corazon, dice à sins bijos cosas tan interesantes que nunca las obvidaa.

« Ya sabeis, les dijo, cuál ha sido mi conducta en medio de vosotros dede de din en que entré en el Asia, siviendo al Señor con chumildad, con lagrimas y con los peligros y contradicciones que « me vinierro por las ascehauzas de los judios. Sir embargo, nada he descuidado, nada be omitido de cuanto he creido que podia constriburi a vuestra salvacion, y os be anunciado el Evangelio en público y en vuestras casas.

« Pero hé aqui que ahora arrastrado y como encadenado por el Repiritu Santo, me adelanto bácia l'arrasilen, ignorando la suerte que me aguarda; puesto único que sé es que el Espiritu Saoto me hace anunciar en todas las cindades por donde paso que me esperan en «Jerusalen prisiones y tribulaciones; mas no temo ninguna de estas cosas, ni tengo en mas precio mi vida que la salvacion eterna de smi alma, y me importa poco, con lal que acabe mi carrera y cumpla la misión que recihi del Señor Jesucristo de anunciar el Evan-«gello de la gracia de Dios.

«Sé tambien que no me volveréis á ver vosotros por quienes be «pasado predicando el reino de Dios. Velad , pucs , por vosolros mis-«mos y por el rebaño del que el Espiritu Santo os ha instituído obisepos y guias, rebaño querido que compró con su saugre. De enstre vosotros mismos se levantarán hombres que predicarda una falsa «dostrina, lobos trapaces que no perdouaráo á la grey. Velad, pues, «os repito, recordando que duratote tres años no be cesado node vy dia de amonestar con lágrimas á cada noo de vasotros. Y ahora-«os encomiendo à Dios y à su gracia, que es bastante poderosa para-«crigir y sostener el editicio de la Iglesia coyos cimientos be puesto «culta vosotros.»

El Apástol añade á toños estos rasgos que caracterizan al pastor perfecto el del desinterés, esa coble virtud que babia aparecido en él con us brillo superior : «Nunca be codiciado plata, oro ui vestido de usedie, como vosotros misuos lo sabeis; porque estas manos me han asuministrado las cosas evecerais á mi y á los que están commigo.»

Pablo se hincó de rodillas despues de este discurso tau interesante, y los circunstantes le imitaron y se pusieron en oración. Los suspires y sollozos de loda la asandiea interrumpieron muy pronto el si-leucio de la oración, y todos aquellos hijos se arrojaron al cuello de su been padre bañados en llanto, especialmente por baberles declarado que no volverian à verle mas; y le fueron acompañando de esta suerte basta el navio.

Pablo fué á desembarcar en Tiro, y algunos dias despues se ballaba en Jerusalen. Al dia signiente de su llegada à esta ciudad fué á verle Saotiago, que era su obispo, y todos los presbiteros fueron à saludarle v à beudecir à Dios por lo que babia hecho por su ministerio en medio de los gentiles. Siete dias hacia ya que el Apóstol se ballaba en Jerusalen, ocupado únicamente en distribuir las limosnas que había llevado á los ficles, cuaodo estando en oraciou en el templo, le reconocieron algunos judios de Asia, que en el mismo instante empezaron à dar voces diciendo que estaba alli el que euseñaba por todas partes contra la Ley. Á sus gritos acudió todo el pueblo, se laozaron sobre el Apóstol, y le arrastraron fuera del templo para maltrataric y darle muerte con mas libertad y menos escrúpulo. Aquellos bárbaros le bubieseu dado moerte, si no se les bubiera impedido; pero el tribugo Claudio Lisias, que mandaba la coborte romana que estaba de guargicion en Jerusaleo, acudió diligentemente con sus soldados, y su presencia contuvo á los perturbadores. Sacó al Apóstol de entre sus manos, le mandó atar con cadenas, v quiso azotarle con varas para apaciguar al pneblo ; pero Pablo le detuvo de prooto preguntándole : «¿Asi te atreves á tratar à un ciu-«dadano romano?»

Estas palabras hícieron temblar à Lisias. Se apresaró à librar al Apóstol de la furia de sus coemigos, y à enviario à Felix, gobernador de la Palestina, que residia en Cesarea. Félix era uma alma venal que trataba de curiquecerse, como la mayor parte de los gobernadores romanos de aquella (poca, y amque conocía al momento la iocecneia del preso, le tuvo siu embargo dos años en la cárcol, esperando que comparaina su libertad à precio de aro. Tal vez hubiera prolongado esta inicua detencions i Paloh oubiese estado por unas liempo en su poder; pero Felix fue destituido, y Neron lo dió por sucesor à Porto Festo para granjearse el afecto de los judios. Félix dejó à Paloic ocadeoado en las cárceles de Cesarea à discrecion de Festo.

El combramiento de un nuevo presidente romaco en la Judea era la última disposicion de la Providencia para que el Apóstol partiese à su misio de Ilaiña. Festo, canado llegó de Roma, bizo que compareciera el Apóstol en sa presencia, y despues de haber oido á sus acusadores, el Presidente le pregantó dósde queria ser juzgado. Pablo respondió: Apelo al César. Asombrado Festo de esta respuesta, conferenció un momento con su Consejo, y volviendo á subir á su tribunal, dijo. Has apelado al César, y al César risa. De este modo los bombres, siu saberlo ni quererlo, secundaban los designios de la Providencia; Pablo lha à predicar à Roma el Evangelio, y los vatícnios de Salvador se camplian al pié de la letra.

El Goheruador supo que non nave que había llegado á Cesarea se preparaba á darse á la rela. Pablo fue embarcado con otros presso, bajo la custodia de un oficial llamado Julio, centorion de nna cohorte de la legico Augusta, é ibao con él san Lucas y Aristarco de Tesalócica. La historia de esta navegacion es tan ioteresante por si misma y lan propia para darnos á conocer el celo y el gran carácter de san Pablo, que vamos á contara detalladamente.

« Despues de bacernos à la vela, dice san Lucas, empezamos à costera las tierras de Asia; al dia siguiente llegamos à Sidon, y Ju-tho, tratando à Pablo con humanidad, le permitió que fuera à ver « à sns amigos y se proveyse de lo necesario. Casado salimos de « allí, dumos navegando por debajo de Chipre porque los vientos ceran contrarios, y habiendo cruzado la mar de Cilicia y de Panía « lia, llegamos à Listra, donde habiendo crountrado el Centurion un

navio de Alejandria que iha à Italia, nos trasbordé à di. Navegamos muy lentamente durante mudotos dias, y llegamos con gran
diffeolitad à la vista de Gnido; y como el viento nos impedia adeantar, fuinos costeando la isla de Creta juoto à Salmon. Navegado con trabajo à lo largo de la costa, llegamos à un lugar llando
Buenos-Puertos, cerca dei cual estaba la ciudad de Talasa. Y como se hubieso gastado asi mucho liempo y la navegación se hiciese
muy peligrosa, Pablo dió este consejo à la tripulación : Amigos
muios, les dijo, veo que la oavegación comienza à ser muy trabagiosa, no solamente para el navio, sino tambien para muestrab ersonas. Pero el Centurion daba mas crédito à los consejos del piloto
y del maestre de la nave que à lo que decia Pablo, y como el puerto
no fueso hueno para invertoar, los mas fueron de parecer que se
«diesen otra vez à la vela por si se podia arribar à Fenice, que es
«diesen otra vez à la vela por si se podia arribar à Fenice, que es
«diesen otra vez à la vela por si se podia arribar à Fenice, que es
«diesen otra vez à la vela por si se podia arribar à Fenice, que es
«diesen de la que de Candia, para pasar en el el juvierno.

« Habiendo empezado à sopha suavemente el viento de Mediodia. creyeron que podian llevar à cabo su designio, y con esta esperar-«za levaron ancoras y se posieron à costera la isla de Candia; pero a poco despues se levando un viento impetuoso entre Norto y Oriente «quo arrojó la nave erca de ma pequeña isla, llamada Cauda, donde apenas pudimos ser dueños del esquife.

«Al dia siguiente, sicodo réciamente azotados por la tormenta, «los marineros arrojaron las mercancias al mar, y tres dias despues «lanzaron tambien con sus propias maoos los aparejos de la nave. « Y no apareciendo en tanto por muchos dias ni el sol ni las estrellas, « y siendo cada vez mas deshecha la lormenta, teoiamos ya perdida « toda esperanza de salvaroos , y en medio de la general consternacion « Pablo se levanto y dijo : Hubiera convenido mas sin duda , amigos. « haber seguido mi consejo de no partir á Candia, y hubiéramos eyi-« tado tantos peligros y tanta pérdida; pero os exhorto sin emhargo a à que tengais buen animo, pues no perecera ninguno, y solamen-«te se perderà el navio. Porque esta misma noche se nie apareció «un Angel de Dios de quien soy y à quico sirvo, diciendo : No te-. amas, Pablo; es necesario que comparezcas delante del Cesar, y te cannneio que Dios te ha concedido la vida de todos los que están «contigo en la nave. Por lo cual, amigos, tened buen ánimo, porque « confio en Dios que sucederá así como se me ha dicho; mas es ne-« cesario que seamos arrojados en una isla.

« Y cuando llegó la noche del dia catorce, como los vientos nos emapujasen por todos lados hácia el mar Adriático, los marineros creaveron cerca de la media noche que descubrian atguna tierra. V shabiendo echado la sonda, ballaron veinte brazas de agua, y un apoco mas adelante ballaron quince. Temiendo entonces que fuérasmos á dar contra algun escollo, arrojaron cuatro áncoras desde la «popa, esperando con impaciencia que viniese el dia. Y queriendo «huir los marineros del navio, ecbaron el esquife en el mar, con preelexto de ir à echar las áncoras de proa , pero Pablo dijo al Centu-« rion v á los soldados : Si estos hombres no permanecen en el oavio, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron los ca-«bles del esquife y lo dejaron caer. Y cuando comeozó à aparecer cl « dia , Pablo exhorto à todos à que tomaseo alimento, diciendoles : « Hoy hace catorce dias que estais como en ayunas, y cási no baheis «tomado nada esperando el fin de la tempestad, y por eso os exhor-«to á que tomeis alimento para poder salvaros, porque ni un solo «cahello de la caheza perderà ninguno de vosotros.

« Y diciendo estas palabras, tomando pan, dió gracias á Dios en « presencia de todos , y partiendolo , comenzó à comer. Todos los de-«más volvieron à tomar aliento y se pusieron tambien à comer. Y to-«das las personas que ibamos en el navio éramos doscientas y setenta « y seis, y cuando estuvieron saciados alijaron el buque arrojando el «trigo à la mar. Al asomar el dia no conocieron la tierra que tenía-« mos á la vista; pero distinguieron un golfo en la orilla, en el cual «resolvieron encallar la nave si les era posible. Retiraron, pues, las «áncoras, largaron al mismo liempo las ataduras del gobernalle, y «dejándose llevar de la mar, iban bàcia la plava despues de haber «alzado la vela del artemon; mas habiendo encontrado una lengua de «tierra, bicieron encallar en ella la nave. Los soldados fueron enton-«ces de parecer de que matasen à los presos, temiendo que alguno de « estos se escapase á nado, pero lo impidió el Centurion que gneria sal-«var à Pablo, v mando que los que supiesen nadar se arrojasen los «primeros al agua y se saliesen à tierra; y los demás fueron sacados annos en tablas, y otros sobre los despojos del navio; lograndose de « este modo que todos saliesen salvos à tierra.

«Y estando ya en salvo de este modo reconocimos que la isla se lta-«maba Malta, y los hárbaros nos trataron con suma bumaoidad, por-«que despues de haber encendido una grande hoguera á causa de la

«lluvia y del frio que hacia, nos dieron á todos los anxilios que ne-« cesitabamos. Habiendo recogido Pablo en aquel momento algunos « sarmientos y arrojándolos en el fuego, una vibora que bizo saltar el « calor se le asió de la mano, y cuando los bárbaros vieron el animal « que colgaba de su mano, se decian los unos á los otros : Este bom-« bre es indudablemente un bomicida, pues que despues de salvarse «de la mar, no quiere dejarle vivir la venganza divina. Pero Pablo « sacudió la vibora en el fuego y no recibió mal alguno. Los bárbaros a creian que se iria binchaudo y que caeria muerto de repente; mas « despues de haber esperado largo rato , cuando vieron que no le soabrevenia mal ninguno, mudaron de parecer y dijeron que era un «dios. Y en aquellos logares habia unas tierras que pertenecian al «principe de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió muy hn-« manamente , y nos dió hospitalidad en su casa durante tres dias. Y «acaeció que el padre de Publio se hallaba padeciendo una fiebre y «una disenteria ; Pablo entró á verle, y poniendose en oracion, le «aplicó las manos y le curó. Despues de este milagro, acudieron á « él cuantos enfermos babia en la isla, y quedaron sanos; los cuales «asimismo nos bicieron grandes bonras y nos proveyeron de todo lo «necesario para nuestro viaje. Al cabo de tres meses nos embarcamos « en una nave de Alejandria que babia pasado el invierno en la isla, y « que tenia por divisa á Castor y á Polux, y llegamos á Siracusa, don-«de nos detuvimos tres dias. Costeando desde alli fuimos à Reggio, « y babiéndose levantado al dia siguiente viento meridional, llegamos «un dia despues á Ponzzole, cindad de la campiña de Nápoles.»

Pablo encontró alli cristianos, porque ya cran en grande número en Roma y en Italia, habiendo plantado allí san Pedro la fe bacia mucho tiempo. Despues de baber pasado una semana entera con los fervientes neófitos de Pouzzole, Pablo partió à la capital del mundo. Les bermanos de Roma salieron á recibirle 4 veinte legons de distancia, nuos basta una cindad llamada. Foro de Apio, y otros basta un punto llamado las Tres Posadas 1, y el grando Apóstol, rodeado de solos fervientes discipulos. hipo se untrada en la ciudad de los

Césares por la via Apia, al principio de la primavera del año 61 despues del nacimiento de Jesucristo. Entre cargado de cadenas, con la alegría y noble confianza de un principe que regresara á su capital en un carro de triunfo, cubierto con los laureles de la victoria.

Todos los presos fueron entregados por el centarion Julio at prefecto del Pretorio, que era capitan de los guardias del Emperador. Desempeñaba à la sazon este cargo Afranio Burrbo, cuyas buenas cualidades eusaba la historia, y que contenia en cuanto le era posible las malas inclinaciones de Neron. Admirado Pablo de los mismos gentiles, tuvo la libertad de permanecer en casa particular con un soldado que le custodiaba, y al cual estaba atado noche y dia con una larga cadena, segun la costumbre de los romanos. El Apóstol alquiló para si y para su pretoriano una babliación donde pasó dos años enteros, trabajando con sus manos para pagar el alquiler.

Recibia á enantos ihan á visitarle, y les predicaba públicamente el Evangelio: su cautiverio fue una mision continua que contribuyó sobremanera á la propagación de la fe, y extendió su celebridad hasta en la corte del Emperador, donde había va varios cristianos.

Habiendo llegado à noticia de los fieles de Filipos, tan tiernamente amantes de su Apóstol, que se ballaba preso en Roma, el e enviaron á su obispo Epafrodita, tanto para llevarle auxilios como para asistirle en sn nombre. Pablo escribió à este que desde de su lana y seto una epistola en la que se revelan toda la grandeza de su alma y todo el ardor de su celo. Escribió tambien à Filemon de Colosas, cindad de Frigia, en favor de Onésimo su esclavo, à quien le suplica en nombre de sus cadenas reciba como si fuera el mismo. De aquella prision salieron tambien las admirables epistolas à los colosenses y à los bebres.

Despues de dos años de cautiverio, san Pablo llegó à hacerse ori, vabiéndese pleaamente justificado de las acusaciones que contra el intentaban los judios, fue puesto en libertad. El hombre de Dios volvió à partir al momento à Oriente, y se cree que en el transcurso de este viaje escribió à sus des amados disepinos Tito y Timoto. Habiendo lanzado su postera mirada à las iglesias orientales, este sol brillante dirigió nuevamente su curso bacia la cindad de Roma, donde debia detenerse para siempre; y despuese de su regreso à la capital del mundo, escribió su segunda epistola à Timoteo y à los fieles de Efica.

Ettos logares para siempre memorables etisten ann en el dia. El 55 de febrero de 1812 pasamos à Cisterna, que la tradicion asegura ser las Tres toctornas de los Hechos de los Apóstoles. Algunas horas despues, en medio de las lagunas Pontiusa, almorramos en el Foro de Apia, llamada ann en el dia Foroppio. (Vesene las Tres Romas).

Pablo entró en Roma con san Pedro: estos dos conquistadores, uniendo sus fuerzas, clavaron el pendon de su divino Maestro hasta en el palacio de Neron ; pero este principe infame no pudo tolerar que se introduiese en Roma una religion tan santa, siendo asi que hubiera preferido perder su imperio antes que sus desarreglados placeres. Su furia no tuvo limites cuando supo la conversion de ona cortesana que era su culpable idolo, y el grande Apóstol que habia obrado este prodigio se vió al momento cargado de cadenas y hnndido en una estrecha cárcel, á donde fué à reunirsele pronto san Pedro.

Antes de triunfar del mismo Neron con una muerte gloriosa . los dos atletas de Jesucristo debian alcanzar una brillante victoria sobre el mayor enemigo que tuvo la Iglesia en sus primeros años. Simon el Mago, enviado à Roma por el demonio para desacreditar y arruinar la obra evangélica, habia anunciado en prueba de su divinidad que se elevaria por los aires, y el falso profeta dehia bacer su pretendido milagro y corroborar su doctrina el dia de los juegos públicos, en presencia de toda la ciudad y del mismo Emperador. Hahiendo llegado esto á noticia de Pedro y Pahlo, se pusieron en oracion, y abandonado el impostor por los demonios que le levantahan, cayó en el suelo, se fracturó las piernas, y su sangre salpico basta el pabellon desde donde le miraba Neron. Lleváronsele: pero arrehatado por su despecho, se arrojó desde lo alto de su casa y mnrió 1.

Habiendo llegado el dia de su martirio, sacaron á los dos Apóstoles de su calabozo, y los llevaron juntos fuera de la ciudad por la puerta de Ostia. Dirigieron á san Pedro bácia el monte Vaticano. donde fue crucificado con la cabeza abajo, pnes asi lo habia pedido él mismo por humildad, temiendo que se crevera que afectaba la gloria de Jesucristo, si hubiera sido crucificado del mismo modo que su divino Maestro. San Pablo fué llevado á un sitio llamado las Aquas salvianas a, y le cortaron la cabeza en atencion á su cualidad de ciudadano romano. Este dia para siempre memorable fue el 29 de junio del año 66 despues de Jesneristo \*. San Pedro , fundador y pri-

- 1 Prud. De Martyr. II., 145. (Véase tambien Tillemont, t. I. pág. 180).
- Baron, ad ann. 68, Constit, apost, lib. VI. c. 9.
- Véase Baron, ad ann. 69, § 1, 3, 19. (Véase las Tres Romas, t. III.) Foggino, De itinere et episcopatu romano divi Petri).

mer obispo de la Iglesia de Roma, la había gobernado durante cerca de veinte y cinco años.

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por habernos becho nacer en el seno de vuestra Iglesia, y dadnos la gracia de ser siempre fieles de todo nuestro corazon à la Iglesia romana, madre y soberana de todas las demás iglesias.

Me propongo amar à Dios sobre todas las cosas, y à mi prójimo como à mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, quiero hacer sin discurrir todo lo que me manda la Iglesia.

### LECCION IV.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO I, CONTINCACION).

Vida, misiones y martirio de san Audrés, — de Santiago el Mayor. — Jucido de Dios sobre Agripa, primer ray perseguidor da la Iglesia. — Vida, misiones y martirio de san Jana Evangelista, — de santo Tomás, — de Santiago el Menor, — de san Felipe, — de san Bartolomé, — de san Mateo, — de san Simon. — de san Judas, — de san Maties, — de san Marcos y de san Lucas.

La leccion anterior nos ha puesto á la vista la rápida historia de san Pedro y san Pablo, y esta nos va á bosquejar las expediciones y victorias de los demás conquistadores evangelicos. El primero de quien vamos á bablar es san András : hermano de san Pedro, tuvo la gloria de livera al Salvador al que debia ser el Jefe de la Ideesia universal. Despues de la ascension, dirigió sus pasos bácia la Escita, recorrió la Grecia y el Ponto, y volvió en seguida hácia el Norte. Los moscovitas están en la persuasion de que san Andrés llevó la fe á su pais basta las fronteras de Polonia. Finalmente, se dirigió á la ciudad de Patras en Acaya, donde dió sa sangre por Jescusio en na suplicio semejante al de su hermano y al de su divino Masserto, pues como ellos fue crucificado. La tradicion nos dice que la cruz de san Andrés estaba formada con dos piezas de madera que se cruzaban oblicuamente por el medio, y representaba la figura de una X.

Desde el instante que vió à lo léjes el instrumento de su suplicio, el santo Apístol exclamé en un transporte de alegria : « Salve, cruz epreciosa, que fuiste consegrada por el cuerpo de ni Dios y adoranda con sus miembros como de piedras preciosas. ¡ Cruz saluda-bel : recibeme en tus brazos; hace mucho litempo que te bissoçdignese recibirme por ti el que se sirvió de ti para rescatarme.»
Las reliquias del Santo descansan ahone en Italia, en la catedral de
Amalía : ¡ Quiera Dios que su amor bácia la cruz reine en fodas
las partes donde ha cristianos.

Véase Ughelli, Ital. sucr. t. VII.

Hé aqui un nuevo conquistador y un nuevo testigo de la fe que senemos la dicha de profesar :

Santiago, hijo de Zebedeo y de Salomé, era hermano de san Jun Evangelista próximo pariente del Salvador. Se le da et sobrenombre de mayor para distinguirle del Apóstol del mismo nombre que fue obispo de Jerusalen, y que tiene el sobrenombre de menor, y a porque fue lamado al apostolado despues de Santiago el mayor, y a porque era de pequeña estatura, ya, en fin, á cansa de su juventud. Salomé, madre de Santiago el mayor y de san Juan, se llamaba tambien Maria, y era prima hermana de la Virgen santisma.

Santiago nació en Galilea, y era pescador de oficio como sn padre y su bermano. Despues de la ascension del Salvador, se apresaró como los demás Apóslocis á desmontar el vasto campo que le labia cabido en herencia; leemos que predicó el Evangelio à la goce tribas de Israel, dispessas en diversos lugares de la tiera, y que llevó la autorcha de la le hasta á España, de donde volvió à Jerasalen cargado con los despojos del inflerno, y no esperó macho tiemo el dia de su triunto.

A gripa, nielo de Herodes, habia sido educado en Roma bajo el reinado de Tiberio, y babia conocido à Caligula y merecido la confianza de este principe lisoqicando bajamente sus pasiones. Apenas llego Caligula al imperio, dió à Agripa el titulo de rey de los judios para manifestarles na precio, y el nuevo soberano se a presaró à ir à tomar posssion de sus Estados. Afectando un gran celo por la ley Moisés, susciót una persecucion sangrienta contra los discipulos de Jesús, con la seguridad de granijearse de este modo el corazon de los judios; aprovechóse, pues, del viaje que bizo de Cesarea à Ierusalen, con el designio de celebrar la fiesta de Pasena del año 43, y para manifestarles el deseo que abrigaba de complacerles. Santiago fue la primera victima de sa política; ababiedo mandado que le predieran algunos dias antes de la solemnidad, le sentenció à cortarle la cabeza, lo cual se ejecutió.

Euschio cuenta, segun Clemente de Alejandria, que el denunciador del santo Apóstol quedó tan sorprendido al versu valor y su constancia, que se declaró tambien cristiano, y fue condenado al mismo tiempo à ser decapitado. Cuando le llevaban al suplicio con Santia-

<sup>1</sup> Tal es la Iradicion de la Iglesia de España , apoyada en la autoridad de san Isidoro de Sevilla , etc.

go, le pidió perdon por haberle entregado da aquel modo à sus verdugos. El Apósdo se volvió a su lado y le dijo ahrazándole: « La pasessa contigo. » Los dos recibieron la muerte en el mismo sito ). Santiago el mayor es el primero de los Apósdoles que padeció el martiico. La Iglesia, al perder en la tierra una de las grandes columnas sobre las cuales estaba particularmente apoyada, no permaneció menos firme, para que sus enemigos se conveniesen de que está estabeleida, no sobre los hombres, sino sobre la onnipotencia de Duos.

Santiago conservó una virginidad perpélira; no comia carne ni pescado, y solo llevaba una tuoica y una simple capa de lino 1. Su cuerpo fue elerrado en Jerusalen, pero poco tiempo despues sus discipulos le trasladaron à España, y actualmente deseansa en la catedral de Compostela en Galicia, que es una de las mas celebres pe regrinaciones del nundo cadiba.

Agripa, que bizo morir al santo Apóstol, es el primer rey perseguidor de la Iglesia. En él principia la formidable historia de la jussicia de Dios sobre todos los que se han atrevido à alzarse contra el
Señor y contra su Cristo, porque los Reyes sou criados y puestos en
el mundo para conocer, amar y servir à Jesuristo, Cordero dominador del mundo: tal es la condicion immutable de su gloria, desu
dicha y de su misma existencia. Si la infringen, son infaliblemente
heridos por ejemplares castigos. La rigurosa precision con que se
ejecuta esta ley hace diez y ocho siglos no es la menor de las pruebas de la divindad del Cristianismo, y ella contesta victoriosamente
à la indiferencia impia de nuestros dias, que considera al parecer à
l-escurristo como à un mooarca destrouado que no mercee ya temor,
obediencia ni respeto, al mismo tiempo que denuestra notablemente el cuidado que el divino Pastor se toma desde lo alto del cielo de
se reballo queridio.

Va habeis visto que Herodes y Pilatos nurieron miscrablemente: Agripa, manchado con hasagre de un apóstud de Jesucristo, lardo poro en sentir los efectos de la venganza divina. Despues de la fiesta de Pascua, regresó d. Gesarea con el designio de dar juegos públicos en honor del emperador Claudio, á donde le signió un numeroso cortejo de personas de consideracion. El segundo dia de las fiestases presentó en el teatro con una vestidura tejida en plafa, en la que el arte sobrepujaba à la riqueza, y brillaba con nuevo esplendor con los rayos del sol que reflejándose en etta deslambraba à los espectadores. Estos por su parte manifestaban una especie de respeto que rayaba en adoracion. Habiendo Agripa pronunciado un discurso, los aduladores que rodean por lo conun à los principes hicieron oir aclamaciones reiteradas: «No es la voz de uo hombre, exclamaron, sino la de un dios. » Embriagado el Principe con eslas alabanzas impias, olvidó que era mortal; pero en el mismo instante le hirió el Ángel del Señor, y sintió dolores de entañas tan violedos que no los podía soportar. Despues de haber padreido cinco dias sin que los médicos pudieran duloficar en lo mas mínimo sa unal, ni impedit que los guanos lo devorasen vivo, espiró en medio de padecimientos imposibles de imaginar y mueho menos de expresar. Justica de Dios: traslado à los perseguidores.

San Juan Evangelista negna el quinto lugar entre los doce pessadores de hombres que apartaron el universo del abismo de la idolatria. El mas jóveo de los Apústoles, virgen de cuerpo y de corazon, san Juan, fue el discipulo amado del Salvador; asistió con Pedro y Santiago al especiacio glorioso del Tabor, y mas adelante à lagonia de Jesús en el huerto de Gellsemaní; pero el solo, entre todos los Apústoles, luvo la divila inefable de reposar durante la última cena sobre el seno adorable del hombre-Dios; el solo le siguió al Calvario, y solo el con Maria fue nombrado desde lo alto de la cruz en el testamento del Salvador. En reconnensa des va amor y de su fidelidad constatos, Jesús le confió el cuidado de su augusta Madre.

Despues de la ascension del divino Maestro, Juan predicé el Evangelio en la Judea y la Sanaria. Cuando llegó el momento de llevar á los gentiles la antorba sagrada, al discípulo amado le toré en suerte para sa mision el vasto pais ocupado por los partos. El Sete pueblo famoso era el único que disputaba entonces à los romanos el imperio del mundo. No ha quedado en la historia buella alguna de las maravillas que hizo san Juan por la salvación de aquella nación, y diniciamente sabemos que volvió al Asia Menor y que se fijó en la ciudad de Efeso, donde vivia con el la Virgen santisima. El Apóstol amado tenia à su cargo el gobierno de todas las ciudades del Asia, y gozaba de gran reputación, tanto à casua de su cuinicole digai-

<sup>&#</sup>x27; Eusebio, lib. II, c. 9.

<sup>2</sup> S. Epiphan, epist. XVIII, c. 14,

Baron, ad ann. 41; S. Aug. Quaest, erang. lib. II, c. 39; y Estie, in Ioan., pág. 1250.

dad, como por sus virtudes y milagros. Domiciano le mandó prender, y fue Bevado à Roma el año 55 de Jacensisto; compareció delante del Emperador, quien léjos de enternecerse con el aspecto de aquel anciano venerable, turo la barbarie de mandar que le arrojaran en una caldera de aceite hirviendo · Grande fine la alegria del Santo cuando o yó promunciar su sentencia: ¡ ardia en un desso tan ferviente de ir al lado de su divino Maestro y pagarle amor con anor l'Pero Dios se contentó con esta disposición, concediéndole sin embargo el mérito y la donta del martirio; suspendió la actividad de l'uego, y le conservo la vida, como la habia conservado en otro tiempo à los tres mancebos en el horno de Babilonia. El aceite hirviendo se convirtó para el en un baña refrigerante, y saltó de el mas fuerte y vigoroso que habia entrado.

Asombró al tirano este suceso, y no atreviéndose à dar merte a Santo, se contentó con desterrarle à la isla de Patmos "à trabajar en las minas. Altí es doude mártir, apóstol y profeta de la Ley nueva, san Juan escribió su Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación; el Salvador da conocer en ella ás uv irgen discippilo lo que ha de suceder al fin de los siglos, así como las maravillas de la Jerusalen celestial, conocidas únicamente hasta entonces de los Ángeles, pues tanto se complare auestro Dios en conunicarse à los corazones puros. Condenado al destierro y al rudo trabajo de las minas en noa edad muy avanzada, san Juan esperaba que prouto veria terminar su vida con el martirio; pero su diviso Maestro le quitó esta esperanza.

Habiendo sido asesinado Domiciano e laño siguiente, Nerva, adornado de excelentes cantidades y de nu carácter naturalmente pacifico, fue elevado al imperio; yisan Juan consiguió la libertad de regresar à Efeso. Tenia da la sazon cerca de ochenta y dos años de edad, pero sa extrema vejez no le impedia ir à las provincias vecinas, ya para ordenar obispos, ya para formar nuevas cristiandades. Asi pues, gobernaha como anles todas las iglesias de Asia, y uno de los que nucleno e los últimos años de su gloriosa carrera fue el gran Poliezarno, à quien instituvó bisbo de Esmira 2. Por la misma época se manifesto tal como era el corazou del discipulo amado. Habiendo ido el santo anciano à una ciudad immediata à Éleso I llamo al Obispo, y en presencia de todo el puebló le presentó un jóven que a las gracias corporales reunia un natural vivo y ardiente. Os reconiendo à este jóven, le dijo, en cuaato me es posible, y os le doy en depósito en presencia de Jesucristo y de la Iglesia. El Obispo prometió tener cuidado de él; pero muy pronte descuidó su promesa, y el jóven viviendo en una excesiva llibertad sec corrompió con el trato de las personas desu cada. Arrebatado por el ardor de su natural, como un caballo fogoso que rompe las riendas, bien pronto sobrepujó à sus coupañeres; y poniéndose à an cabeza, formó una cuadrilla de bandidos, y nadie era mas violento, mas cruel y mas temible que de

Alguos negocios obligaron en tanto al Apóstol á volver á la misma ciudad, y despues de arreglarlos, llamó al Oblispo y le díjo. Devolvedue el deposito que Jesucristo y y os bemos confiado en presencia de la Iglesia que presidis. El Obispo quedó asombrado. Os vuelvo á pedir, añadió el Apóstol, el jóven, el alma de vuestro hermano que os be confiado. El Obispo, bajando los ojos, le díjo llorando: 1 lla muerto 1 ¿Cómo? replicó el santo anciano, ¿de qué género de muerte? Ha uuerto para Dios, respondió el Obispo; se ha hecho un malvado, un perverso, y para decirlo todo, un ladron. En vez de estar aquí en la iglesia, se ha apoderado de un monte, dondose balla con una cuadrilla de bandidos como él.

Al oir estas palabras el Apóstol desgarró sus vestiduras, y exhalando un profundo suspiro, le dijo golpeândose la cabeza: ¿Sorá cierto que habeis sido no infelie castodio del alma de vestro hermano? Que me traigan un caballo y me den un guia. Y no prestando oldos mas que de su cariada, el veocrable anciano monta à caballo y se dirige al monte indicado. Pronto le detienen los centinelas de los handidos; pero en vez de huir y de pedirles la vida, exciano en alta voz: 18 evenido para que me prendiérais; llevadme à la presencia de vuestro capitan. Y le conducen ante el jóven que le espera on las armas en la mano. Reconoce este al momento á san Juan, y lleno de terror emprende la fuga. El Santo nivida so debilidad y sus muchos años para correr tras el con todas sus fuerzas grilando; el Hijó miol I plon que hoyes de mi? ¿ por qué huyes de

<sup>3</sup> Toriul. De Praescrip. c. 36. — Existe aun en el dia una capilla erigida en el luzar del martirio, cerca de la Puerta Latina.

<sup>\*</sup> Una de las islas Esporades, situadas en el mar Egeo é el Archipiclago.

<sup>\*</sup> Tertul. De Praescrip. c. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Chrys. ad Th. ; Baron. tib. I , c. 98 ; Eusebio, lib. HI , c. 23.

tu padre? gué lemes de un anciano debil y siu armas? (Hijo mio aten piedad de mi; no temas, que hay para ti esperanza de sacion. Yo respondere por ti à Jesucristo, yo padeceré muy gusloso spor ti la muerte, yo daré mi alma por la tuya. Delente, créeme: «Jesucristo un envià hácha ti.»

El jóven no pudo resistir à tan licraas palabras, se detuvo, arrojó sus armas, y hajando los ojos prorumpió en copioso llanto.
Cuando vió que el santo anciano se acercaba, fué à abrazarle y le
bañó con sus lagrimas; pero tenía cuidado de esconder su diestra,
porque estaba manchada con una multitud de crimense. El santo
Apóstol le estrechó contra se orazon, le aseguró nuevamente y eon
juramento que le aleanzaria del Salvador el perdon de sus pecados;
basta se pusa de rodilias delatae de el, tomándole, eon una bondad
imposible de admirar bastante, la mano derecha que ocultaba, y besándola coino maoifestándole que estaba purificada ya con las lágrimas de la penitencia.

El buen pastor, gloriseo con su conquista, vofvió al redil aquella ovia extraviada, y la presentó à la asamblea de los fieles. Ni se contentó con esto, pues ofreció à Dios continuas oraciones por aquel jóven, se mortiño con el 1, le suavizió el corazon con diversas palama de la Escritura, como por un sante nenanto, y no se separó de l basta baberle restablecido en la Igtesia por medio de la absolimina de sus pecados y la participación de los Sexaramentos.

San Juan escribió tambien su Evangelio en la ciudad de Éreso, despues de su regreso de Palmos, y lo bizo à ruegos de sus discipulos, de cais todas las iglesias de Asia y de todos los fieles de las provincias vecinas, que fueron á suplicarle que diera por escrito un estimonio autenio de la verdad. Antes de principiarlo ayuoó é bizo oraciones públicas, y despues de una revelación profunda, prounnelo las primeras palabras \*: En el principio era el Verbo, y el el Verbo era Colos, etc. Los demás Evangelistas habian dado à conocer la huuaoidad del Salvador, mas san Juan nos revelas ud úvinidad; a las esu principio objeto.

Y El Apostol amado escribió tambien tres epistolas que conservamos, y son dignas del discipulo predilecto del que es todo amor. Dios permitió que san Juan llegara á una avanzada edad para que se consolidase la obra evangélica; reducido por causa de su extrema vejez a no poder ir à la iglesia, le conducian à ella sus discipules. y no teniendo fuerzas para pronunciar largos discursos, solo decia al pueblo en todas las asambleas calas breves palabras: « Hijos queridos, «amaos mos à otros. » Como se fastidiasen de orite repetri siempre lo misuo, les dio esta respuesta verdaderamente digna del Apóstol del amor: «Es el mandamiento del Señor; con tal que se cumpta, «esto basta 1».

Su vejez no era triste ni angustiesa, y queria que se entregasen à inocentes diversiones de que el mismo daba ejemplo. Un dia en que estaba entreteniendose en acariciar una perdiz domesticada, le vió un cazador que se asombró al parecer de que tan grande hombre se rebajase à tal pasatiempo. «¿ Qué toneis en la mano? le dijo «san Juan. — Un arco, le respondió el cazador. — ¿ Por qué no llevasis siempre la cuerda tirante? — Porque perderia so fuerza. — Pues bien, adadió el santo Apóstol, por la misma razon doy alguna tregua à mi espiritu. « Cuando llegó, por fin, à los cien años, entregos a bermosa alma en brazos de aquel en cuyo secon habita temido la dicha de recliarase. Per seputado e el Rieso.

El sexto conquistador evangélico es santo Tomiàs, que como los demás de quienes bemos hablado era juidó de nacimiento, y es aquet à quien el Salvador resucitado perunitó que posises su mano en la aberlura de sus heridas. Despues de la ascension partió à Oriente y llevó el Evangelió a Persia, à Etiopia y à la India \*, donde sello con su sangre la doctrina que habia predicado. Se ignora á punto lijo el lugar y el não de su martirio, y hincamente se sabe que su cuerpo fue trasladado posteriormente à Edesa, ciudad célebre de Mesopotamia \*, donde por muchos años fue objeto de singular devotion. Nada debe admirances este cuito, canado se reflexiona que somos deudores de la ventaja de conocer el Evangelio y de ser cristanos à los esterzas y padecimientos de los Apóstoles.

El séptimo es Santiago el Menor: cra hijo de Alfeo y de Maria, próxima parienta de la Virgen santisima. San Jerónimo y san Epifanio nos dicen que el Salvador le encomendó en el momento de su ascension la iglesia de Jerusalen, y que por consiguiente los Apéscioles le nombraron Obispo de esta ejudad enando so dispersarson para

<sup>1</sup> Véase Tillement, t. I.

S. Hier, in spist, ad Gal. lib. III , c. 6.

<sup>5</sup> S. Chrys. t. VI, homil. XXXI; Baron. 41.

San Gregorio de Tours, Gloria martyr. c. 32.

ir à predicar el Evangelio. El santo Ohispo de Jerusalen obligó à los judios à que le respetasen à pesar del encarnizamiento con que perseguian à los Cristianos. Por los años de 59 escribió la epistola que lleva su nombre, y que tiene el titulo de estólica o universal, porque no fue dirigida à una iglesia particular, sino à todos los judios convertidos que se ballaban espartidos por todo el universo. El Apósto refuta en ella à ciertos falsos doctores que enseñaban que la fe bastaba por si sola para la jusificacion, y que por esta razon eran inútics las huenas obras; da tambien excelentes reglas para llevar una vida santa, y extorta à los fieles à recibir en sus enfermedades el sacramento de la Extremanucia.

Habiendo burlado san Pablo en la misma época con sa apelacion al Emperador los perversos desiguios de los judios, resolvieron estos descargar todo su encono sobre el santo Ohispo de Jerusalen. El sumo pontifice Anano, digno hijo del funcos Anás de quien se hale en el Evangelio, convocó el Sincério, é hizo comparecer a Santiago con otros varios cristianos. Acusaron al Apóstol de haber infringido la loy de Moisés, y le condenano à ser apedirado. Antes de entregarde al pueblo, le llevaron à lo alto del templo exigiéndole que renegase alli de su fe, de modo que todo el pueblo oyese su voz. Este será, le dijerno, el medio de desengañar à los que has seducido. El Santo, en vez de hacer lo que exigian, empezó à confesar à Jesucristo del modo mas solemen. Los Escribas y Fariecos llenos de tira exclamaron : l Cómo l ¿asi se extravia el hombre justo? Y subieron precipitadamente al lugar donde estaba, y desde alli le precibilaron.

Santiago no murió de la caida; a un trvo fuerzas para arrodillarse, y en este ademan alzó al cielo los ojos y rogó à Dios que perdonase à sus asesinos diciendo como su divino Maestro: No saben lo que bacen. El populacho le arrojó nan nube de piedras, hasta que un hatanero le acabó de matar descargándole en la cabeza nn golpe con una palanca de las que le servian para batanar el paño. Snoedió esto el dia de Pascua, el 10 de abril del año 61 de Jessensis o L. Era tal la opinion que los judios tenian de su santidad, que atribuyeron à su muerte injusta la destrucción de Jerusalen "...

El octavo conquistador evangélico es san Felipe. Este nuevo Após-

Prote othic

tol era de Bethsaida de Galilea, y fue uno de los primeros discipulos del Salvador. Cuando los doce pescadores de hombres so dispersaron por todas las partes del mundo despues de la venida del Espiritu Santo, san Felipe partio á las dos Frigias, donde el glorioso vencedor del Gentilismo gozó mucho tempo del fruto de su victoria, pues na Policarpo, que no se convirtió basta el año 80 de Neestro Soñor, tuvo por algun tiempo la dicha de platicar alli con di. Fue sepultado en la cindad de Hierapolis de Frigia, y mas de una vez se creyó esta ciudad deudora de su conservacion á los milagros conlinuos que se obraban por vitud de sa saato Apóstol.

El noveno es san Barlolomic gallico de nacimiento, fue puesto por el mismo Salvador en el número de los Apóstoles, y cuando sus compañeros, al salir del Cenáculo, se dirigian unos bácia el Occidente, y otros hácis el Mediodía y el Norte, san Bartolomé se propuso recorrer las comarcas mas bárbaras del Oriente, y penetró hasta los confines de las Indias <sup>1</sup>. Los antiguos cotendin a algunas veces bajo este nombre no solamente la Arabía y la Persia, sino tambien la India propiamente dicha. En efecto, habian de los bracmanes de este país, famosos en el universo por sa pretendido conocimiento de la filosofía y por sag misterios supersticiosos. Canado san Pantenes fué en el principio del siglo III á las Indias para refutar á los bracmanes, halló entre ellos vestigios del Cristianismo, le enseñaron una copia del Evangelio de san Mateo en bebreo, que le aseguraron babía llevado à aquellas comarcas sun Bartolomé cuando plantó en ellas la fe <sup>2</sup>.

El santo Apóstol volvió á los países situados al Noroeste del Ásia, y vió á san Felipe en Hierápolis de Frigia; de alli se dirigió á Licaonia, donde, segun afirma san Crisóstomo, enseñó á los pueblos la religion cristiama, y finalmente penetró en la Grande Armenia para predicar fa é a una nacion tenzamente adherida á las supersticiones de la idolatría, y recibió allí la corona del martirio \*. Los historiadores griegos y latinos están acordes en decir que fue crucificado y desollado vivo. La reunion de estos dos suplicios era nasda no solamente en Egipto, sino hasta entre los persas, y los armenios podían labar imitado de estos utilinos pueblos vecinos suvejos semé-

Eusebio, pág. 64.

Josefo, Antiq. lib. XX, c. 8.

Eusebio, lib. V, c. 10.
 Eusebio, pág. 175.

<sup>3</sup> San Gregorio de Tours, lib. I, c. 34.

jante genero de harbarie. Se cree que la ciudad de Albanopolis, donde fue martirizado, es la ciudad de Albano, situada en las cos tas del mar Caspio confinantes con la Armenia.

¿ Quién puede recordar sin asombro las numerosas cáreeles que los Apósoles sontificance on su presencia, y las vastas regiones que recorrieron y regaron con su sangre? Pero al admirar el ardor de su celo y el heroismo de su valor, ¡ cuál hemos de humillarnos al ver nuestra pereza, nosotros que nada ó elsi nada hacemos para estender el reioo de Dios entre las naciones, ni para la santificación de nestras propias almas!

Mientras san Bardolomé se entregaba à tanto trabajo y tantos padecimientos en las Indias y en la Armenia, el décimo conquistador evangélico penetraha en Etiopia y en Persia . Este nuevo Apósiol es san Maleo. Lianado de su oficina de los impuestos al apostodad por el mismo Salvador, no se da otro nombre que el de su primera profesion; siempre se llama Matoc el Publicano. Sa humildad usa este lenguaje para que admiren todas las generaciones el poder y la misericordia del que hasta de una piedra sabe hacer, cuando le place, un hijo de Abrahan. Aotes de partir á sus lejaras misiones eseráhió su Evangello <sup>1</sup>, como si obligado à espararse para siempre de sus queridos neófitos de Jerusalen quisiera suplir con su libro la falta de su presencia.

Dió à su obra el nombre de Evangelio, es decir, buena y feliz noticia, y con razon, porque ¿ qué nuevas hay mas felices que, contando la vida del Verlo hecho carme, anunciar à dodos los hombres,
hastà à los mas perversos, la reconciliacion del ciele con la tierra,
el perdon del pecado, nuestra libertad del infierno, la adopcion de
los hijos de Dios, la herencia de su reino y la gloria de ser hermanos de su único Hijo? San Mateo se detiene en su Evangelio en describir la geaccian temporal del Redentor, y deja à san Juan el
cuidado de completar lo que habia principiado descubriendo su nacimiento eterno. ¿ Qué cosa mas justa, sino que el que se habia comvertido despues de muchos pecados, fuese el primero en anunciar la
miseriordia infioita del Salvador, que vino à llamar, no à los justes, sino à los pecadores?

San Mateo vivia muy austeramente y no comia carne, sustentan-

- <sup>1</sup> Soer. lib. I, c. 19, pag. 50; Ruff. lib. X, c. 9, pag. 164.
- Eusebio, pág. 95.

does solo de yerhas, raices y frutas silvestres ; Murjo en Luch, en el país de Seonaar, que formada parte de la antigua Nuhia, y que sestá entre la Abisinia y el Egipto. Así es como, por mandato de la Providencia, cada apóstol debia descansar despues de su muerte en el país que se le habia designado para plantar el Evangetio. Poderosos custodios de nuestra fe, yelad por vuestra obra desde los cielos.

Aunque Dies se glorifica haciendo que hrillen con esplendor las grandes acciones de sus sicrvos, se complace à veces en tenerlas coultas, queriendo essoârmos con esto su infinita sahiduria à que amemos nosotros la oscaridad y el olvido del mundo. Tal es la reflexion que inspira la vida de san Simon, pues todo lo que se sube de este nudécimo Apóstol se reduce à que el ardor de su celo por la gloria de su divino Maestro le valió el sobrenombre de Celoro. Los martíriologios de san Jerosimo, de Beda, de Adon y de Usuardo fian su martírio en Persia en una ciudad llamada Suanir, y atribuven su nuerte al furor de los sacerdoles iddatras.

El duodécimo apósiol es san Judas: tiene por sohrenombre Tadeo, que quiere decir alabanza, y Lebeo, que significa un hombrele espirita; era hermano de Saoliago el Meoor y próximo pariente
de Jesucristo; elegido como los demás para arranca rel universo del
imperio del demonio, salió de Judae despues de Pentecostes, pasó
al África, y plantó la fe en la Lihia \* San Judas volvió a Jerusalen
el año 63 de Jesucristo, y asisió à la elección que se hiro de su
hermano san Simeon para gohernar la iglesia de esta ciudad. Cuéntase que murió en Ararat de Armenia, y es indudable que los armenios houran aun à san Bartolomé y à san Judas como à sus primeros apóstoles \*. Tenemos una Epistola de san Judas dirigida à
dosa las iglesias y en particular à los judios convertidos, y escritaespecialmente con el fin de precaver à los fieles contra las herejas
nacientes de los Nicolaitas y los finsísicos.

San Judas era casado antes de su vocacion al apostolado <sup>6</sup>. La bistoria habla de dos nietos suyos, diguos por sus virtudes de su, ilustre abuelo; aquellos inocentes cristianos poseian en comun dos

- ' S. Clem. Alexand. Pasdag. lib. 11, c. 1.
- 1 San Pantino, Carm. 26.
- 1 Véase Joaquin Schroder, Thes. ling, armen. pag. 149.
- Eusebio, Hist. lib. III, c. 20.

fanegas de tierra que cultivaban juntos, y el producto de tan corta herencia les bastaha para pagar los tributos que Domiciano exigia á los judios con extremo rigor. El receloso tirano no se contento con esto, y mandó que se diese muerte à todos los descendientes de David para quitar à los judios todo pretexto de rebelion. Dennaciáronse por consigniente los nietos de Judas como de la raza real de David y parientes de Cristo, y fueron presentados á Domiciano. El Emperador les interrogó sobre su orígen, sus riquezas, sobre el Mesias y su trono, á todo lo cual respondieron con entera sinceridad. Sus manos encallecidas por el trabajo demostraban bastante que era verdad lo que decian de su pobreza; en cuanto al Mesias, declararon que verdaderamente era Rey, pero que su reinado no ostentaria todo su brillo hasta el fin del mundo, cuando viniera à juzgar à los vivos y á los muertos. Admirado de su sencillez y tranquilizado con la bajeza de su condicion actual, el Emperador les despidió como personas que de modo alguno debia temer, y elevados posteriormente al sacerdocio, gobernaron santamente iglesias considerables 1

El nombre de san Matías, de quien vamos á bablar, no puede pronnaciarse sin despertar un dotross recuerdo. Judas Iscariot habia dejado con sa traicion y sa mnerte ma phza vacante en el colegio apsatólico, y fue elegido para reemplazarle san Matías algunos dias antes de Pentecostes. Se ignoran la historia de sus conquistas evangéticas y los pormenores de su muerte, y su vida, como la de san Simon, está oculta en Jesacristo y escrita únicamente por los Ángeles en el libro inmortal de la eternidad.

Doce de aquellos ilastres pescadores cuya historia acabamos de bosquejar fueron enviados directamente para coger en la red de la Iglesia à los hijos de Abrahan. Así como, cou ma bondad que no se cansa jamás. Dios babia tenido á bien, 4 pesar de la muerte de su Hijo, recordar las antiguas promesas bechas á los Patriarcas, los judios debian ser los primeros en entrar en el reino de Dios; pero su obstinacion obligo al Omnipotente á dar al Mesias un pueblo nuevo, y los gentiles fueron los heroderos de sus promesas. Pablo fue llamado para ellos al apostolado, y su celo correspondió á su vasta mision.

À la historia de los doce conquistadores, à quienes los pueblos tillemont, t. I.

modernos no pagarán nunca el tributo de reconocimiento á que les son acreedores, añadamos la de san Marcos y san Lucas. Estos dos fieles compañeros de san Pedro y de san Pablo mercea bajo muchos conceptos los bomenajes de las naciones cristánass, en primer lugar porque participaron de los trahajos de sus ilustres patronos, y porque nos transmitieron la historia del Salvador y de las primeras conmistas evanagellicas.

San Marcos era judio de nacimiento, y atraido à la fe por los Apostoles despues de ha ascension, llegó à ser el compañero fiel de san Pedro. El Jefé del colegio apostólico convirtió en su primer viaje à Roma un gran número de personas, y san Marcos escribió su Evangelio à ruego de estes nuevos fieles, y particularmente de los caballeros romanos. Recopillo todo lo que había cido al Apóstol, y formó so nôre. San Pedro quedó admirado del celo que demostraha los Cristianos por la palabra de vida, aprobó el Evangelio de san Marcos, y le imprimió el sello de san antoriáda para que fuera leido en las asambleas de los fieles; y al partir el Apóstol à Oriente, envió á san Marcos á Egipto con el titalo de Obispo de Alejandria, que era, despues de Roma, la ciudad mas celebre del mundo.

San Marcos predicé doce años en diversas comarcas de Egipto, despues de los caales fué à Alejandria, donde formó en poco tiempo una iglesia muy numerosa. Los asombrosos progresos del Cristianismo excitaron tanto furor a los gentiles, que resolvieron dar nuerel a instrumento de tantas maravillas; pero san Marcos tallo el medio de librarse de su rabia por algin tiempo. Fue descubierto, por fin, mientras ofrecia à Dios la oración, es decir, mientras ofrecia à Dios la oración, es decir, mientras eclebraba los asgrados misterios; los paganos mas enfureciós se a apoderaron de el, le ataron con enerdas y le arrastracon por las calles diciendo à voces que era preciso llevar aquel buey à Bocoles, que era un lugar ecrenao al mar y crizado de peñascos y precipicios. Esto sucedió el 24 de abril del año 68 de Jesucristo y décimocnarto del reinado de Neron.

El Santo fue arrastrado darante todo el dia; la tierra y las piedras quedaron teiridas con su sangre, y se veian por todos lados pedazos de su carne. El venerable anciano no cesaba de benderir d Dios durante su espantoso applicio por haberte juzgado digno de padecer por la gloria de sa nombre, y canado llego la noche los gentiles le

1 Ensebio , lib. H. c. 15.

hundieron en un calabozo. Al dia siguiente por la mañana le arrastraron como el dia anterior y espiró en este suplicio ; los cristianos recogieron los reslos de su cuerpo y los sepullaron en Bucoles, en el mismo sitjo donde acostumbraban reunirse para la oracion.

San Marcos no hace mas que compendiar en su Evangelio el de san Mateo; su modo de narrar es conciso, é interesa singularmente por los encantes de una elegante sencillez; à ejemplo de san Mateo, nos da à conocer al Salvador como hombre, como legislador y como modelo, y no cuenta lo que el Hijo de Diso dice de ventajoso para san Vedro, sino que relata su desprendimiento con mucha extension para secundar la humildad del santo Apósdo.

Es diferente el estilo narrativo del Evangelista cuya historia vamos à exponer. San Lucas se propuso, à lo que parece, por objeto mostrarnos al Salvador como sacerdote y pastor, y solo en su Evangelio se halla el relato de varias circunstancias relativas á la encarnacion, como la anunciacion de este misterio á la Virgen santisima, su visita à santa Isabel, la parábola del hijo pródigo, y otras varias particularidades del mismo genero. Su estilo es claro, elegante y variado: los pensamientos y la dicción de una sublimidad que sorprende, y se admira en él al mismo tiempo esa sencillez que forma el carácter distintivo de los escritores sagrados. La energia con que habla el Evangelista de la paciencia, de la mansedumbre y de la caridad de un Dios hecho hombre por nosotros ; su serenidad de ánimo al relatar los padecimientos y la muerte del Salvador; su atencion en evitar las exclanaciones y en abstenerse de esos enítetos duros que tan comun es dar à los enemigos del que se ama ; todo tiene un no sé que de grande, noble, interesante y persuasivo que vanamente se buscarian en los mas bellos adornos del lenguaje. Esta sencillez contribuye à que las grandes acciones bablen, por decirlo asi, por sí mismas, y la elocuencia humana solo serviria para disminuir sa brillo

Despues de baber dado á conocer la obra, demos á conocer al autor. San Lucas era de Antioquia, metrópoli de Siria, donde hizo excelentes estudios, que perfeccionó viajando por Grecia y Egipto. Su aficion le inclinó particularmente á la medicina; pero solo despues de su conversion al Cristanismo la caridad le impalsó, á la que parece, á ejercer na arte que no es incompatible con las tareas del ministerio aposiólico. San Jerónimo asegura que sobresalia en el, y toda la tradicion añade que no era menos diestro en la pintura.

En ya un perfecto modelo en todas las virtudes cuando san Paholo le eligió por cooperador y compuñero de sus lareas por los años de 61 de Jesucristo; y estos dos grandes Santos no se separaron ya sino à intervalos, y cuando la necesidad de las iglesias lo cxigia. San Lucas siguió de Roma al grande A póstol e 01, cuando fue enviado preso, y no se separó de ci basta que tuvo el consuelo de verle fibre otra vez en 63.

En este mismo año terminó los Actos de los Apóstoles, previosa historia que habia principiado en Roma por inspiracion del Espiritu. Santo 4, y que se en cierto modo la continuación de su Evangello. Se propone refutar en ella las falsas revelaciones que se publicaban sobre la vida y trahajos de los fundadores del Cristianismo, y legar con el relato auténtico de las maravillas de que Dios se habia servido para formar su Iglesia una prueba invencibile de la resurrección del Salvador y de la divinidad del Evangelio. Despues de la muerte de san Pablo, el Evangelista predicó en Italia y en Daluacia, y coronó sa larza carrera con un el gloricos martiro?

Es digno de advertires que Dios mando escribir su Ley, por decirlo asi, á su pesar y como forzado, tanto en el Nuevo como en el Antigno Testamento. La tradiriron oral es mucho mas conforme á la sencilize é inocencia que Dios dessa ver entre los homites, y estambien mas propis para estrechar los lazos de familia y hacer de todos los hombres un solo puchlo de hermanos. Así pues, no se ve que nuestro Señor enargase à sus Apóstoles que extendieran por escrito la historia de su vida ó de su doctrina; y los autores que la distron se deterniamano à hacerlo por diversas circunstancias y por inspiración del Espíritu Santo. San Mateo escribió su Evangello à rinegos de los judios convertidos de Palestina; san Marcos rescribió el suya à ruegos de los fietes de Roma, y los Obispos de Asia suplicaron à son Juan que les dejase un testinonio auténtico de la verdad contra las hereigas de Cerito v de Ebion 3.

San Ireneo, san Jerónimo y san Agustin ven una figura de los Evangelistas en los cuatro animales misteriosos de Ezequiel y del

S. Hier, Catalog, vir illustr. c. 7.

Véase san Gregorio Nazianceno, or. III, y san Paulino, serm. XVII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Véase Eusebio, lib. III, c. 25; lib. II, c. 15; sau Jerónino, Prol. in Matth.

Apocalipeis, y por esto el retrato de cada Evangelista va acompanado de no de estos animales simbólicos. Se conviene generalmente en que el diguía es el simbolo de san Juan, quien desde un principio se eleva hasta el seno de la Divinidad para contemplar en ella la generacion elerna del Verbo; el biug es la figura de san Lucas, que empieza bacicado mencion del sacerdocio del Hombre-Dios y del sacrificio de Zacarias; san Mateo está representado por el animal que tenia la figura como del hombre, porque principia contando la geteración temporal del Salvador, y su objeto es darnos á conocer su sunta hamanida; finalmente, el lono caracteriza ás na Marcos, porque explica la diguidad real del Salvador, verdadero leon de la tribu de Jadá, y principia por su retiro al desierto, morada ordinaria del leon.

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por habernos transmitido vuestra santa doctrina, no solamente de viva voz, sino por escrito; dignaos iluminar á los que ann no os conocen.

Me propongo amar à Dios sobre todas las cosas, y à mi prójimo como à mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, quiero leer el Ecangelio con el mas profundo respeto.

### LECCION V.

- 63 -

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO I, CONTINUACION).

Lucha del Gentilismo con el Cristianismo. - Roma pagana.

El reino de los cielos ó la Iglesia es semejante à un grano de mostaza, que siendo el mas diminuto de todas las semillas, se convierte despues en un árbol tan crecido que las aves del cielo pueden poner los nidos en sus ramas, y revolotear por entre su follaje: esto es lo que decia el Saviador à sus Apóstoles, cuando recorria polhe y oscaro los pueblos de Palestina. Así como no hay parte alguna en la tierra que no visite el sol en su curso diario, del mismo modo no hay pueblo alguno debajo del cielo que no baya oido su voz; hé aquí lo que decia diez siglos antes el Profeta real al vaticinar las conmistas de los pescadores gallleos.

La historia de sus uisiones es la realizacion literal de estas dos profecias. El Oriente, el Mediodía, el Ocaso y el Norte vieron à aque llos conquistadores evangélicos que enarbolaron en todos los ámbitos del globo el pendon victorioso de la cruz; esparcieron por toda la tierra la semilla de la verdad; anunciaron la huena nueva à todas las naciones, y estas la recibieron con regecijo, y la excelente semilla ha dado el ciento por uno. Cuando el último de aquellos doce soles se ocultó en la ciudad de Éfeso, la luz evangélica brillaba del uno al otro polo, babia cristianos en todas partes, y era inmenso su número.

Hé aquí, pues, una sociedad nueva que se forma en el seno de la antigua, y crece tan ràpidamente, que pronto se halfarán ambas frente á frente y trabarán la lucha, pues la sociedad vieja querrá ahogar á la joven. Antes de describir la encaraizada lucha que va á ensangrentar el mundo durante tres siglos, es necesario conocer á fondo à los dos campos opuestos; al Gentilismo y al Cristianismo. De esta nocion resolharán tres principales ventajas.

1.º Al ver de una parte el viejo mundo, el mundo pagano, gastado por su incredulidad y sus excesos; birviendo en furor al ver turbados su voluptuosidad infame y su brutal despotismo; disponiendo de toda la fuerza material, lanzando uno tras otro contra su débil rival como ravos abrasadores sus edictos de proscripcion general; armando de hachas á sus verdugos y procónsules; desencadenando todos los leones, tigres y osos que podian proporcionarlolos desiertos de África y los bosquies de Germania, y llamando en su auxilio á sus legiones venecdoras del nniverso, su Senado y sus Emperadores; y al ver de la otra parte la sociedad joven, la sociedad cristiana, compuesta de pequeños y de pobres, fuerte únicamente por su fe, y no oponiendo á su formidable enemigo mas que sus angélicas virtudes y esta única palabra: Soy cristiano, verênios con nuestros propios ojos y tocarémos, por deirlo así, con nuestras manos el brazo omnipotente que ha hecho que la debilidad triunfase de la fuerza y la victima del verdugo, y asombrados y confundidos adorarémos en silencio y dirémos con Tertuliano: Esto es incomprensible é increible, luego es obra de Dios: Incredibile, ergo divinum.

2.º Cuando haya nuo estudiado circunstanciadamente el estado del mundo gentil, reonocido cuál era la abyección y la miseria profunda del hijo, de la mujer, del esclavo y del pobre, y visto lo que ha becho por ellos el Cirisianismo, sabrémos hacer una diferencia entre ambas sociedades, y nnestro corazon se henchirá de gratitud, y protarán de nuestros labios continuas hendiciones al Dios salvadou que habiendonos arrancado de aquel horrible estado, en el cual liu biéramos nacido y moririamos à no ser por él, nos llamó à la luz. à la dutec libertad y á los beneficios del Evangelio.

as ducte merca o uso briencios en Frangeno.

3.º Al conocer à los primeros cristianos, mestros ilustres antepa sados, completarémos la faita de nuestra primera eduracion, de esse delucacion insensata que solo nos habíó de los héroes graliles y de los dioses de la mitologia, como si fuétamos tiernos ciudadanos de Atenas y Roma, ó futuros adoradores de Mercurio y de Jupíter. Las virtudes de nuestros padres nos enseñacion cuál es la sanidad de nuestra vocacion, y nos dirémos à nosotros nismos: Hé aquit lo que hicieron nuestros padres y lo que ellos nos dicen como el divino Mo delo: Os hemus dado el ejemplo para que hagais lo que hicimos. Siendo berederos de su sangre y de su nombre, ¿ por qué no hemos de poder hacer lo que ellos bicieron? Ningun cambio ha habído en la Religión; a dorantos al mismo Dios, profesamos el mismo Evangello, y esperamos la misma Compens. Illigo del viejo Adan como gello, y esperamos la misma Compens.

nosotros, nuestros padres fueron debites, tentados, pobres, Perseguidos y víctimas de padecimientos, y sobe en nesotros estriba el que seamos, como ellos, hijos del nuevo Adan, »encillos, sinceros, humildos, castos, resignados y caritativos; es preciso, si, es preciso: á este precio se logra el cielo.

Para conocer debidamente la diferencia entre el Genilismo y el Cristianismo, para apreciar la extension de los heneficios de que es acreedor à este último el mundo, y para ver de cerca las virindes do nuestros padres en la fe, trashadémonos à mil obcocientos años atras, y sopongamos que llegamos à Rona el dia que precedió al martirio de san Pedro y san Pablo, y estudiemos circunstanciadamente aquella Ramosa ciudad en la que se reflejaha entonces el mundo entre como en nu vasão espejo.

El Gentilismo y el Cristianismo están alli frente à frente :

El primera ha llegado á su último grado de desarrollo, y el segundo está aun en la cuna. Dirijamos primero nuestras miradas al Genilismo, y considerémoslo sucesivamente en su culto, en sus coslumbres y en sus leyes; y à este triple cuadro opondrions el culto, las costambres y las leyes del Cristianismo. El Gentilismo babita en la Roma que se umestra à la faz del sol, y el Cristianismo habita en na Roma subterránea. Veamos lo que era la Roma paganta

Tras setecientos años de continuas guerras, los romanos habían legado á dominar el mundo. Como todos los pueblos gentiles, solo habían combalido para conquistar hotin y esclavos, y para ellos la tierra he una oveja que no se contentaron con esquilnar, sino que lamhien la desoltaron. Subamos á la cúspide del Capitolio, y veamos en qué convertian sus immensos despojos.

À nuestros piés se extiende na ciudad inmeasa, en cuyo seno hormiguean mas de cinco millones de habitantes. Nada puede igualarse al número y magnificencia de sus palacios y templos, y asombra el que todo el oro del mundo haya hastado para construifos y ornarlos. Roma fue edificada sobre sicte colinas, pero con motivo de su sucesivo incremento, comprendia en su recinto bajo los Césares y coronaha done de estas alturas. <sup>2</sup>. Dividiase en calorce barrios <sup>3</sup>. Cui-

Los nombres de los siete cellados primitivos son: Palatico, Capilolino, Aventino, Celio, Quirinal, Viminal y Esquilino, y los de los demás: Janículo, Monte-Cavallo, Pincio, Ysticano, Citorio y Giordano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hé aquí sus nombres : 1.º Puerta Capena ; 2.º Coelimontium ; 3.º Isís y

TOMO V.

ya circunferencia total era de doscientos cuatro mil novecientos quico piés; contábanse caraenta y coho mil setecientas diez y nueve casas, en cuyo número habia dos mil palacios de la mas incretible magnificencia. <sup>1</sup>; abovedadas hasta cierta altura y construidas de piedra refractaria al fuego, estaban aistadas ontre si y sin pared intermedia, siendo cada una de ellas nna ciudad entera, y velanse tambien foros ó anchas plazas, circos, pórticos, haños, vastos jardines y ricas hibítolecas.

Para satisfocer la molicie y dar pábulo á la ociosidad de sas voluptuosos moradores, Roma tenia novecientos establecimientos de haños, trescientos veinte y siete graneros de abundancia, y cuarenta y cinco palacios destinados al libertinaje. Veianse elevarse de su vasto recinto cuatrocientos setenta templos de idolos en los cuales se adoraban treinta mil dioses. Roma poseia además cinco naumágnias, especies de lagos donde se representaban batallas navales; estatuas y obeliscos sin número; treinta y seis arcos de triunfo de mármol precioso y adornados de esculturas ; ochenta caballos de bronce dorado y noventa y cuatro de marfil; varios anfileatros, de los cuales nno solo podia contener ochenta y siete mil espectadores sentados ; el gran Circo, que contenia ciento cincuenta mil asientos, segun opinan los que le señalan menos, y cuatrocientos ochenta y tres mil, segun los que le señalan mas : no había un solo hospital, y finalmente el palacio imperial edificado por Neron, menos notable por el oro y piedras preciosas que formaban su ornato, que por los campos, bosques y lagus de que estaha rodeado. De las veinte y cuatro puertas de Roma salian veinte y cuatro vias, enlosadas con anchas piedras y con los margenes adornados de soberbios mausoleos, y que conducian de la capital del mundo à las provincias 1.

Bajemos abora del Copitolio y penetremos en lo interior de las ca-

Serapis Moneta; 4.º Templum Pacis; 5.º Esquillon cum turre et colle Viminoli; 6.º Alta Semila; 7.º Via Lata; 8.º Forum Romanum; 9.º Circus Flaminius; 10 Palatium; 11 Circus Maximus; 12 Piscina publica; 13 Aventious; 14 Trans Tiberlui.

<sup>1</sup> En las ediciones anteriores del Catecismo solo habiamos de los palacios. (Yéses Onuphre, Descrip, urbis Romas, pig. 105; Nardial, Roma antica. pig. 71). — En esta apreciacioa no se comprenien los arrabales que ocupaban la vasia campiña en medio de la cual está edificada Boma.

<sup>5</sup> Esta descripcion está sacada de Aurolio Vinor y de Ouuphre, lib. 1, página 105. (Véanac mas pormenores en las Tres Romas, t. I).

sas. Antes de llegar hasta el amo, ved esas nillares de esclavas obedientes à todos sus caprichos y que encierran durante la noche en unas como chrecles sosornas finsatulures llamadas erquatula; la plebe que horoliguea por las calles se acuesta bajo los tejados, donde puede, durante el dia esta en clanifeatro y en los lugares de libertimaje, y no tiene mas que dos descos : pan y diversiones ". El rica habita en aposentos con las paredes pintadas al fresco, el pavimento formado de ricos mosáicos y los artesnoados adornados de oro, con todo lo que para nosotros constituirso na palacio de la mayor mag-anifecenia. La bistoria y los monumentos que subsisten ann nos enseñan que se prodigaban en el muchaje el oro, la plata, el marfil, las piedras perciosas y las maderas mas raras y de mas valor.

Ciceron, el modesio Ciceron, tenia una mesa de limonero que costaba doscientos mil sextercios, es decir, veinte y cinco mil francos, y por una casa que compró a Craso dió tres millones y medio de sextercios, es decir, cuatrocicnos treinta y siete mil quinientos francos.

Julio César tenia dos mesas que le costaban doscientos cuarenta nil francos, y este mismo César asistia á los juegos públicos sentado en una silla de oro macizo.

Contemos ahora la fortuna de alganos ciudadanes de Roma.

Craso poseia dos mil millones de sextercios tanto en haciendas como en dinero, sin contar sus muebles y sus esclavos. Por esto decia modestamente que no dehia llamarse rico al que con sus rentas no podia mantener una legion, y no se ignora que uno legion se componia de cera de diez mil bombres.

Sénesa el filósofo poseia en hienes raices trescientos millones de sextereias. Otro romano ilamado Cayo Cecilio Claudio Isidoro declaró en su testamento que, anuque babia tenido muchas périlidas durante la guerra civil, dejaba sia embargo á sus herederos cuatro milciento diez y seis esclavos, tres mil assistentos parce de bueyes, doscientos cincuenta y siete mil animales de otras especies, y seiscientos millones de sextereios,

¿ Pará que hacian servir lan inmensas riquezas y el mundo entero sometido à sus leyes? En conto à Dios, para el sacrilegio; en cuanto à si misuos, para la inmoralidad; y en cuanto à los densis, para la mas báribara opresio: todas las criaturas se habian convertido en instrumentos de crimen en las manos de aquellos seres degradados.

<sup>1</sup> Duas lantum res anxius oplat, panem et circenses.

Su religion era una grande infamia, sus templos lugares de excessos, sus fiestas escuelas de libertinije, y sus dioses todas las pasiones de su corazon. No hablariemos de sus misterios ri de sus iniciaciones secretas, pues toda alma honesta sabe por qué, y únicamente dirémos que el ejemplo de los dioses servia para alentar el crimen, y luchaban a quien les initaria mejor. Como si Boma, à pesar de la multitud de sus propises crimenes, no hubiera sido bastante rica en este género, adoptó todos los de las naciones que sometia à su imperio, de modo que se veian dentro de sus muros divinidades de todos los nombres y figurars, sacrificios y religiones de todos es combres y figurars, sacrificios y religiones de todos especie. Satanás se presentaba alti bajo mil y mil fornas à la adoración de los mortales, y Roma era el centro de su imperio, su templo y su ciedo.

Ya se adivina lo que podian ser bajo el cielo abrasador de Italia las costumbres de los romanos con pasiones alimentadas por la opulencia y favorecidas por la religion : su lujo y sus insensatas prodigalidades excedian á toda ponderacion. Caligula gastó en menos de un año dos mil setecientos millones de sextercios que le habia legado el emperador Tiberio, y simples particulares, de regreso de sus expedicioces, sobrepujaban en magnificencia y en lujo á los mas grandes monarcas: tal era el famoso Lúculo, quien, además de sus jardines tan célebres en la historia, tenia varios salones á cada enal de ellos dió el nombre de una divinidad, y este nombre era para su mayordomo señal del gasto que intentaba hacer. Habiéndole sorpreodido un dia Pompeyo y Ciceron, dijo que cenarian en el salon de Apolo, y les sirvieron un banquete que costaba veinte y cinco mil francos; y en otra ocasion aquel homlire se encolerizó contra su mayordomo que, sabiendo que había de cenar solo, mandó preparar una comida menos tuntuosa de lo ordinario. ¿No sabias, le dijo, que Luculo debia comer boy en casa de Lúculo? Los excesos trastornaron su razon, y murió loco.

Tilo Anio Milon murio debiendo cuarenta y dos millones quinientos mil francos.

 Otro, despues de haber consumido en la mesa seiscientos millones de sextercios, se vió precisado á examinar el estado de sus renlas <sup>1</sup>, y al ver que solo ascendían á doscientos cincuenta mil francos,

El sextercio valia dos sueldos y medio. (Véase Usos de los romanos, por Nieuport, lib. VI, pág. 282). se envenenó creyendo que semejanle cantidad no era suficiente para alimentar a un romano. Su cocina tan solo le habita costado mil millones de excitercios <sup>1</sup>. Este hombre se llamaba Apicio. Sus titulos de gloria consistieron en ser inventor de guisados que llevaban su nombre, y jede de una cacdemia de gula.

Todos se entregaban mas ó menos á tan repugaantes excesas, y el lujo de las comidas y festines agotaba los tesoros del Estado y ta fortuna de las familias. Aquel pueblo de silaritas necesibaba que lutrajesen los pescados mas raros de los países y costas mas remotos. Itabian haliado el medio de servir cerdos enteros asados de un lado y hervidos de otro; amontonaban juntos sesos de aves y de cerdo, yemas de huevo y bojas de rosa, y formaban del todo una pasta odorrifera, cocida á fuego lento con aceite, gazo, piniental y vino; antes de los banquetes comian cigarras para despertar el apelito, y rechazaban los vinos mas exquisitos si no estaban mezclados con perfumes y aromas.

Los Emperadores, léjos de reprimir este lujo que arruinaba à los ricos y exasperaba à los pobres, eran los primeros en dar ejemplo. Hemos vislo culafes fueron las prodigalidades de Caligula, pero en ellas cási le igualaron sus sucesores. Vero dió un festin que costó seismiliones de sextercies; Hellogabalo sobrepujó à todos sus anácesores : mantenia à los oficiales de su palacio con entrainas de barbo, sesos de faisames y de tordos, huevos de perdir y cabezas de papago; daba à sus perros higados de ànador, á sus caballos pasas de Apamenes, y á sus leones papagayos y faisanes; el ponia en su mesa calcañares de camello, crestas arrancadas à los gallos vivos, lenguas de pavo real y de ruiseñor, garbanzos coridos con granos de oro, babas guisadas con pedazos de ánibar y arroz mezelado con pera las; salpimentaba tambien con perlas, en vez de pinienta negra, las trufas y los pescados, y artifice de guisos y bebidas, mezelaba la almáciag con el vino de ross.

Daba en el verano comidas euyos adornos cambiaban nada dia de color; las estufilas, las ollas y los vasos de plata de cien libras de peso estaban cincelados representando las mas obscenas figuras; los asientos de la mesa, de plata maciza, estaban cubiertos de rosa, violetas, jacintos y narcisos, techos giratorios arrojaban flores con tal profusion que cási abogaban á los convidados, y el nardo y los

Senec. Cons. ad Helviam, c. 10.

perfumes alimentaban las lamparas de aquellos festines en que se eubria la mesa hasta veinte y dos veces con nuevos manjares.

Al lujo de la mesa añadian los romanos el de los vesidos. Tambien Heliogábalo les sevirá de modelo; vesta trajes de seda bordados de perías, no llevaba nunca dos veces el mismo calzado, el mismo anillo ni la misma túnica; los almohadones en que se acosta ba estaban llenos del plumon arrancado debajo de las alsa de las perdices, y se pascaba por entre pórticos sembrados de lentejnelas de oro en carros de oro incrustados de piedras preciosas, pues Heliogábalo desdeñaba las carrozas de plata y de maili.

Si tales iniquidades y locuras fueran únicamente peculiares á un bombre, no se podrian deducir de ellas las costumbres de un pneblo; pero Heliogàbalo no habia hecho mas que reunir en sa persona todo cuanto se viera antes de él desde Augusto hasta Cómodo. El ejemplo de los soberanos produjo su efecto, encontrando imitadores en todas las clases : las muieres llevaban en sus adornos el sustento de varias provincias; cuando iba á levantarse la indolente matrona. se veia llegar una larga procesion de esclavas que le traian los instrumentos de su tocado ; un barreño de plata ú oro, un alfiletero, un espejo, tenacillas de rizar, pomadas y botes llenos de ungüentos para limpiar los dientes, ennegrecer las ceias, teñir y perfumar los cabellos. Parecia aquello el laboratorio de un farmacéutico. Pendian de sus orejas perlas preciosas; rodeaban sus brazos y muñecas brazaletes en forma de serpientes de oro; ceñia su cabeza una corona de diamantes y piedras de la India; colgahan de su cuello largas gargantillas; talones de oro adornaban su calzado de púrpara, y pintaba con carmin sus mejillas para disimular su palidez.

Cuando no estaba todo á gusto de aquellas criminales mujeres, se dejaban llevar contra sus esclavas de extremas violencias; y el tocado de algunas era mas temible que el tribunal de los tirance de Sicilia <sup>1</sup>. Además de esta legion de personas ocupadas en vestilata y adornarlas, babía otras encargadas iniciamente de decir su parecer, las cuales formaban una especie de consejo, y el tocado se discutia con tanta gravedad como si se tratase de la reputación y de la vida. Habienado dicho los médicos que las lociones de leche de burra bortan las arrugas, suavizan la tex y conservan su blanoura, habia mujeres que para conservar la belleza de su rostro se layaban estenic

eccés al dia (número escrupulosamente observado) con aquel cosmetico, y todo el mundo sabe que Popea, tan vergonzesamente edebre en la vida de Neron, llevaba ordinariamente en su contitva quinientas burras de leche, y se bañaba en ella para soavizar su chitis '.

No se atrevian à salir sin diamantes como nn cónsul sin los distintivos de su dignidad. «To vi, dice Plinio, y no era en ona ceramonia pública, en una de esas fiestas donde se estenta todo el lujo de la opulencia, yo vi en un banquete de esponsatés no muy extraordinarios à tolia Paulina enteramente cubierta de esmeradas y pertas, enya mezcha aumentaba su brillantez; estaban cargados de «ellas la cabeza, el cuello, las orejas, los brazos y los dedos, y var-han cuarenta millones de sextercios (77.793,124 francos 30 céntismos <sup>5</sup>). Eran joyas de familia, que babia heredado de Marco Lulio sau tido. 3

Por lo que acahamos de decir pnede adivinarse cuáles cran las costumbres del mund o pagano entregado sin freno à estos monstruosos excesas de lujo y de buena mesa; y eran lales que nuestra plima so niega à trazar su cuadro, à pesar de que no podria haerello
aunque esturviese empapada en el cieno. Todo cuanto podemos decir se reduce à que las infamias cuyo aspecto hacia patidezer la tuna, y
cuyo solo nombre mancha los labios que las pronuncians y los oidos
que las escuchan, admitidas por el nso, autorizadas por el silencio
de las leyes y sancionadas por la religion, se conetian públicamente
en las casas, en los teatros, en los palacios de los Emperadores y en
los templos de los dioses, por niños y ancianos, por los grandes y
por el pueblo, y que la misma Sodoma se hubiera ruborizado de
tales infamias \*.

Tal fue la Roma pagana, tales sus habitantes; su religion y sus costumbres eran un doble ultraje à Dios y à la humanidad. ¿Qué eran para con sus semejantes? Vamos ahora à examinarlo.

Los pueblos voluptuosos siempre fueron crucles. Las costumbres estragadas son hijas ó madres del amor exclusivo de si mismo, y este amor es el odio al prójimo. Roma pagana justifica este principio; por

- <sup>1</sup> Plinio, XI, 41.
- 1 Id. lib. I , c. 35.
- <sup>3</sup> Hemos sacado de los autores gentiles todos los pormenores que acabamos de escribir acerca de Roma y sobre el lujo y las costumbres de sus babitantes. Estamos distantes de haberlo dicho todo; ni aun hemos citado los autores, y Dios sabe por qué.

Juvenal , sátira VI.

donde quiera reinaban el odio y la crueldad. En primer lugar, en el anfileatro. Antes de mencionar tos torrentes de sangre que lo inundaron, demos à conocer este sitio que tan célebre bicieron las gloriosas victorias de mestros padres en la fe.

El anfiteatro era un espacio ovalado, rodeado de asieotos colocados en gradas y desde los cuales miraba el pueblo sentado el espectáculo y los juegos. El mas espacioso y magnifico de todos los anliteatros de los romanos es el que se llama auo en el dia Colisco. nombre derivado de la estatua colosal de Neron colocada en las inmediaciones; está construido con piedra tiburtina, cuya dureza y hermosura se asemejan á las del mármol; tiene quinientos veinte v cinco piés de anchura ; las graderias de que está rodeado se elevan á nna altura de ciento sesenta y cinco piés, y pueden contener comodamente sentados cien mil espectadores; bajo las gradas están las jaulas y cárceles donde tenian las fieras destinadas al combate, y no lejos de alli habia vastos depósitos de agua, que se abrian para variar las diversiones del pueblo-rev, è inundaban el redondel del anfiteatro, donde se trababan batallas navales en el mismo sitio donde un momento antes se vieran combatir los bombres y las fieras. En la entrada habia un altar en el cual aquellos buenos romanos sacrificaban victimas humanas antes de dar principio à los juegos 1. Eo medio del Colisco estaba el palco del Emperador 1, y cuando entraba en el teatro, todo el mundo se levantaba y palmoteaha. Los combatientes alineados por órden desfilaban por delante de su palco diciendo : César, los que van á morir te saludan a.

Dada la señal empezaba el combate : el ver á los bombres degollarse mútuamente para sa diversion era para aquel pueblo sanguinario un especáculo tan agradable, que todo podia alcanarse de el prometiéndoselo, basta el extremo de verse obligados los Césares à prohibb á los particulares que pretendian empleos el dar al pueblo el espectáculo de los gladadores \(^1\).

Personas de todas edades, de ambos sexos y de todas las categorias se recreaban con avidez en aquellas escenas de horror. Cuando un gladiador era herido, el pueblo exclanaba: Ya tiene la suya', y el gladiador bajaba sus armas, lo cual era señal de que se confessha vencido. Dependia del puello el que se le concediese la vida : si queria salvarle, bajaba el pulgar; y si quería que muriese, lo letantaba, y el pobre gladiador se somelia à la muerte. Un simpie movimiento del dedo decidia de la vida de un hombre. ¡Quimodo de respetar la bumanidad!

Las victimas que obligaban à sacrificarse de este modo para divertir al população mas abyceto, como tambien para recreo de la sociedad mas refinada, ocr earn infortunados prisioneros de guerra, ora pobres esclavos cuyo único delito consistia en ser esclavos, ray expósitos á quienes babian conservado la vida para quitársela en lan lügubres combates. De esta suerte obligaban à padres, hijos y hermanos à degoliarse mútuamente para alegrar à un Neron, y hasta à un Vespasiano ó un Tito.

Y no se crea que este especiáculo fuera peculiar de la ciudad de Roma, y que contase un redución dumero de combatientes, pues en dod el ámbio del Imperio babia anfiteatros, y los reyes, los gobernadores, los magistrados y los simples particulares daban gladiadores al pueblo. Deben contarse por millares las viclimas de aquel ego cruel: Trajano dió diez mil gladiadores en el espacio de cience y tres dias, en cuyos juegos aparecieron además en la anena once mil animales, y tantas bocas bambrientas bubieran carecido de pasto, si no se bubiesen hallado felizmente los Mártires para proveer de sangre y carne à aquellos efericios del desierto.

La ley romana extendia sus cuidados maternales á todos estos animales de maerte, y probibia que se matase en África à los leones, tigres y panteras, y en los bosques de Germania à los lobos y los osos, como se prohibe matar à las ovejas madres de los rebaños. El estruendo de las cucibilas, los rugidos de los animales y los gemidos de las vécimas, cuyas entrañas se arrastrabana por la arena perfumada de esencia de azafran y de agua de olor, arrebataba de govo à la mulliud, que à salir del anditeatro iba à encerrarse en los baños ó en los lugares de prostitución.

Este placer de sangre daba mayor realce á los festines particulares; cuando los convidados estaban bien bartos y próximos á em-

Minut. Felix. Oct.; Tertul. Apolog. c. 9.

<sup>\*</sup> Cubiculam principis.

Caesar, morituri te salutant.

Lew Tultia, citada por Ciceron.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hoc habet.— ( Véase la descripcion detallada del Colisco y de las diferentes especies de combates en las Tres Romas, 1. 1).

briagarse, se llamaba à los gladiadores, y los ecos del salon resonaban con los aplausos cuando moria uno de los combatientes '.

Esta crueldad de Roma pagana, este desprecio insultante de la humanidad se manifestaba de otras muchas maneras, pues en aquella vieja sociedad, que no conocia ntra regla que el derecho del mas fuerte, el ser débil era en todas partes aprimido.

Principiando por la mujer, no me atrevo á decir cual era as sucripues se crearia que calumino al género humanu. Y sin embargo, patente está la historia, escrita con cieno, para atestiguar el borrible
envilecimiento de la mujer pagana. Naciendo esclava de su padre,
que podía usatra ó venderla, y que con frecuencia nasta desu derecho, la bija pagana era por fin vendida al que ofrecia tua atilo
precio '. No cresi que al ser seposa del hombre la considerase este
como so noble compañera, no; permanecia esclava, era su propiedad, y perdia hasta su nombre '. Diariamente expuesta á los caprichos y á la brutalidad de su nueva mor, vendida é infunada, era
muy feliz si no se veia por fio rechazada y abandonada al oprobio y
la la miseria, puese esta era su senter mas comun. La poligania, origen fatal de celos crueles, de edies, asesinatos y envenenamientos,
y el divorcio, sacramento del adulterio y causa de inexpiñcables binmillactiones para la mujer, estaban autoriados por las leyes '. Es-

- 1 Chanteanbriand.
- <sup>2</sup> Historia de las leyes sobre el matrimonio y el divorcio, por Mr. Nongarede, t. I.
- a idem. Este condicion de la hija continúa siendo la misma en los países donde el Carlainismo no ha ejercido su auave influencia. Entre los árabes del Delta la formula del matrimonio está concebida e o estos fermiones: El padre de la novia dice al novio: Te daré una esclava para que cuide da tu casa. (Michaud, Correspondancia de Triente).
- El principio del dereno arbitario de repudio se hallaba sentado en el dodigo de las Door Tablas. El abuso de este derecho se llevó hasta el extremo, y como las causas del divorcio fueron una pronta solamente una irrision. La mujer de Semprodio babia tido à los juegos sio se permiso, la de Autistio habia babilado en ve baja com una liberta de mala reputacion, y Sulpido habia encontrado à la suya sia velo ce la calle : definos tun gravos les hastarco para repudira a les seposas. Pronto e llegó á causas que en ano tecino la apariencia de delito. «Aponas, dice Juvenal, e mpleza à marchitarse la tez de Bibola, à perdera la »Balaccra aus diencies y sus sigo a l'ultilo, un liberto se presenta y le dice : «"I Marchad, os sonsis con data ferenucia! Duos prisa, que esperamos una estricia moga espanacales con la svostara.

clava degradada del jefe de la familia, ¿qué miramiento, qué respeto podia esperar de sus hijos la madre que de un dia á otro podia ser arrojada ignominiosamente del hogar doméstico?

Tal era la mujer, la esposa, la madre en el Gentilismo, y tal es ano entre los puebles idiclatras \*; y para que sepa hien que únicamente al Cristainsmo debe las ventajas que goza entre mosotros, en las et rucca insensiblemente la mujer en las nactones y familias donde pierde la Relicion su influencia.

Doncellas, esposas, madres cristianas, johl si supiérais todo lo que debeis al Cristianismo, no, no habria hastante reconocimiento en vuestro corazon para el Dies que ha sido especialmente ruestru Redentor. En vosotras no solo es un crimen y una horrible ingratidad, sino un saicidio el ho amar el Cristianismo y no practicarlo.

De la mujer bajemos al niño, ¡Los niños! Al pronunciar este nombre se despierta toda la ternura de nuestro corazon cristiano, un respelo religioso se apodera de nuestra alma, y los cuidados mas soli-

<sup>1</sup> Bata saber lo que pasa e o Troquis, e o Chira y en las Indias. Nosé cusionas obras nos cuentan la servidumhra y la abyection de la mujer en aquellas comarea. Lo mismo sucede extre los negros del África central. Velase Influencia de las mujeres, por madoma de Mongeltuz Instituciones de los putados de la rinda, por Mr. Dubols. Y rigie à Tombouctou por Cuillie. — (Véasse las cartas de los misioneros y los relatos de los viajeros). En el momento en que escribinos estas licones, un rego de hierro pasa sobre las júvenes chian que fo que se loc en los Anales de la Propagación de la Fe, 0.50, pág. 220, de 5437.

Las leyes chias no permiteo que sa dote à las júvenes, perso los padres Las leyes chias no permiteo que sa dote à las júvenes, perso los padres spacies vederias como viles animais, la legislación condeça esta horizapacien son la como de la como de

Seria preciso citar la hiatoria de los pueblos gentiles antiguos y modernos si quisiéramos contar todas las homillaciones de la majer que no ha emancipado el Cristianismo. ( Yéase la obra de Mr. Nougarede, citada auteriormente, s. 1). citos y las mas dulces caricias se prodigan al ser querido que lleva este nombre. ¿Sucedia lo mismo en la Roma pagana? ¿Qué era el niño á sus ojos? Sus leves juzgaban que el niño antes de nacer no pertenecia aun à la especie humana, y autorizaban el aborto 1, y muy pronto autorizaron la muerte del niño recien nacido que aun no hubiera tocado el seno de una nodriza. Augusto confirmó esta iurisprudencia con sus leves y su ejemplo 3. À la muerte del niño antes o despues de nacer sucedia la exposicion \*, que no solo estaha permitida por las leyes, sino que hasta era obligatoria en ciertos casos. ¡ Pobre niño l aun no han acabado tus penas. Otra ley permitia at padre dar muerle á sus hijos \*, y otra venderlos, rescatarlos y volverlos à vender basta la lercera vez 4. La religion se aunaba con la lev para oprimir à este ser tan digno de compasion por ser tan débil, y el niño era nna victima escogida que inmulaban, degollaban y quemaban bailando y cantando en bonor de divinidades monstruosas. Esta horrible costumbre ha recorrido el mundo entero ".

Una abominable supersticion condena aun en el dia en la India una multiud de niñas à una morte cruel. En una provincia de la presidencia de Madrás los arrendadores y labradores lienen la horrible costumbre de engordar los niños y matartos despues. Cuando el niño vive aun, le bacen incisiones en el eucepo, lo cortan à pedazos que llevan à diferentes partes de sus campos y plantios, y dejan que se vierta sobre la tierra la sangre del desgraciado niño antes que espire, pues esán en la persuasion que la tierra regada con la sangre caliente de un niño se bace mas fértil. Unos soldados ingleses encontraron en una sola aldea veinte y cinco niños conflados ascordotes encargados de engordarlos para hacer de ellos el uso

- Véase la ley Falcidia, Digest. lib. XXV, tit. II.
- Suetonio, Vida de Augusto. Mandó que el niño de que estaba en cinta su hija Juliá Juera ahogado en el momento despues del alumbramiento de la madre.
   La ley permitia la exposicion de los niños sin ninguna restriccion: este
- Le ley permità la exposicion de los muos sur unquas restriccion: este uso era general en liempo de los Emperadores. (Véase Snetonio, in Octav. c. 63; in Caligut, c. 5; Tácilo, lib. V Hist. c. 5.
- 4 Era una ley de las Doce Tablas cuyo texto es el siguiente : Endo liberio institus vitas et necia venumdandiqua potentas esto.
  8 Vésse fonguet. Origen de las trues.
- Existia entre los canancos, los cartagineses, los galos y los egipcios; se balló en Méjico, etc., etc. (Véanse las historias de estos diferentes pueblos). Se ballacán todos los pormenores apetecibles acerca de esta materia tan interesante como poso copocida en questra Historia de la familia, dos tomos en 8.º

infame que acabamos de mencionar. ¡Así pues, si el antiguo Gentilismo convertia al niño en una victima, el nuevo lo convierte en un abono '!

En el Dar-Four, provincia de África limitrofe de Egipto, se sacrifican aun todos los años dos niños para obtener dias prósperos y opimas cosechas.

¡Ninos! dad gracias al Salvador que por arranearos de tanta tirania se dignó haceros tambien niño, y nosotros igualmente, hombres de edad madura, démosle gracias, porque tambien hemos sido niños. Quizàs muchos de los que lean estas lineas deberán tan sola al Cristianismo el heneficio de la existencia y de la conservacion. Amemos, pues, y practiquemos esta Religion hienhechora, pues donde pierde su influencia, vuelven à aparecer la opresion de la infiancia, la exposición y el infantielido.

Si los padres trataban así á sus bijos, ¿cuál no seria la suerte de los esclavos? Y ante todo, es forzoso saber que entre los ciento veinte millones de hombres que contaba el Imperio romano, babia menos de diez nillones de hombres libres : tal era la libertad en el mundo pagano. ¿ Qué era, pues, el esclavo? El texto mismo de las leyes nos dará la respuesta.

Segun la innoble expresion de la legislacion de entonces, et estavo era una cone, apreciable por el orn que valla, y que era realmente objeto de indigno tráfico. Las condiciones de la venta de estas criaturas humanas eran las mismas que para la de los animales. Los que venden esclavos, dice la ley, deben declarar à los compradores sus enfermedades y defectos; si estan vicados à la fuga y la vagancia; si no han cometido delites o perjuicios; si desde la venta ha perdido de su valor el esclavo, y si por el contrario ha adquirido alguna cosa 3, e

Iomediatamente despues de este titulo se lee un articulo sobre la venta de los caballos y utros animales, principiando con las mismas palabras que en el que trata de la venta de los esclavos: Los que venden caballos deben declarar sus defectos, vicios y enfermedades, etc. Para que se sepa, pues, que dinicamente de fristianismo ha abolido

- Este hecho está consiguado en los periódicos ingleses de 1843.
- Ann va mas allà la definicion legal del esciavo: Non tam vilis quam nullus: Menos vil que pulo.
- 3 Edit. Ediles, lib. XXI, tit. I.

este uso é impide que vuelva à establecerse, es preciso no olvidarque existen aun en el dia mercados de hombres en Constantinopla. en Tunez, en América, etc.

El amo tenja derecho de vida y muerte sobre el esclavo, y por cierto que no dejaba de hacer uso de él; de modo que hacen estremecer las crueldades que ejercia con sus esclavos. Bastaba que se hubiera roto un vaso para que en el acto se mandara arrojar en el rio al torpe siervo, cuyo cuerpo iba á cebar las ninrenas favoritas adornadas de anillos y collares; y un amo mandó dar muerte à su esclavo por baber herido à un jabali con un venablo, arma probihida á la servidnobre !. Abandonahan ó matahan con freenencia á los esclavos vieios ó enfermos : los esclavos labradores eran marcados en la frente con un bierro candente, y despues de estimularlos al trabajo durante el dia à latigazos, pasaban la noche encadenados en subterráneos \*, donde solo recibian aire por una estrecha abertura. Les distribuian para alimento un poco de sal; el posesor de un esclavo podia condenarlo à las fieras, venderlo à los gladiadores y obligarlo à acciones infames; y las romanas, dignas émulas de sus esposos, daban los castigos mas crueles por la mas leve falta á las mujeres que las servian. Si un esclavo mataba á su amo, se mandaba perecer al culpable con todos sus compañeros inocentes.

La ley conocida con el nombre de senatus-consulto Silaniano corona todas estas leves sobre la esclavitud. Esta lev, que bubiera debido escribirse en letras de sangre, y que para caracterizarla no ballamos expresiones bastante fuertes, fue promulgada en los últimos años del reinado de Augusto, y mandaba que cuando fuera asesinado un amo, fueran condenados al último suplicio todos los que estaban à una distancia suficiente para poder oir su voz ó advertir el peligro que corria; prohibia las distinciones en favor de la edad ó del sexo, y los miramientos por los motivos de excusa de cuya evidencia podia al menos dudarse; y rechazando en fin todas las pruebas contrarias, obligaba al heredero del difunto, so pena de multa, á preseniarse como acusador de los esclavos

En consecuencia de esta lev 3, babiendo sido asesinado eu su casa

El instinto de la crueldad romana se halla tambien en el modo con que trataban à los prisioneros de guerra, à quienes reducian à la esclavitud, ó condenaban á combatir unos contra otros en el anfiteatro. v algunas veces, à ser inmolados sobre el sepulcro de los vendedores ó sobre el ara de los dioses '. La ley de odio y barbarie que regia el mundo gentilico se aplicaba á todo : el acreedor tenia derecho de hacer pedazos al deudor insolvente a ; todos los extranjeros eran enemigos, pues en la lengua de Roma pagana, extraniero y enemigo se expresaban con la misma palabra 1, y tratado por consiguiente como tal, el extranjero era una victima para los sacrificios. ¿Quien explicará cuál era la suerte de los pobres? No habia para ellos ni un hospital en toda la extension del Imperio romano, y se miraba como un crimen el socorrerlos . A tanta barbarie se añadia el sangriento insulto "; y ¿ quereis saber por qué medio se libraban de ellos cuando su aspecto fatigaba al rico voluptuoso? Preguntádselo à aquel emperador que babiendo cargado de pobres tres naves, mandó que las sumergiesen en alta mar ".

Tal era Roma el dia en que entró en ella el Pescador galileo, à pié, sin otro apoyo que su báculo de viajero y su cruz de misjonero, para predicar à aquella inmensa Babilonia la pobreza, la penitoncia, la humildad, la caridad, la fraternidad de todos los hombres y su igualdad delante de Dios. Es por consiguiente cierto que bajo la brillante capa de una civilizacion material, llegada al último grado de des-

<sup>1</sup> Cicer. in Verr. v, c. 3.

<sup>\*</sup> Estos subterráneos se Hamaban ergastula. -- (Véase sobre los esclavos las Tres Romas, t. 1; y los Césares, por Mr. de Champaguy, etc.);

<sup>5</sup> Tácito, Annal, lib, XIV.

Pedanin Secundo, prefecto de Roma, fueron conducidos desapiadadamente al suplicio cuatrocientos esclavos.

Véanse Costumbres de los romanos, por Nieuport, lib. II. pág. 21: Enciclopedia, art. Druidas.

<sup>1</sup> Teriul, Apol. IV. - Aun en el dia el desgraciado que en la India no puede pagar una deuda do treinta francos, se convierte en esclavo del acreedor que tiene derecho para tenerlo encadenado hasta que haya pagado. (Anales de la Propagacion de la Fe, n. 51, pág. 409).

Hostis apud maiores dicitur quem nunc peregrinum vocamus. (Cic.). Male meretur qui mendico dat quod edat :

Nam et illud quod dat perit, et illi producit vitam ad miseriam. (Plauto, Trinum., act. 1, escen. 2).

Platon quiere que se arrojen sin compasion de su república estos animales impuros. (De Legib. Dialg. 11).

Nil habet infelix paupertas durius in se

Quam quod ridiculos homines facit. - (Juy. Sal. III).

Lact. De Mortib, persecutor.

arrolto, el mundo pagano no era mas que un cadáver corrompido cuya infeccion llegaba basta el cielo: ¿beneso de asombarnos, pues, de que bubiera pronto en las Catacambas de Roma otro pueblo que pidiese la creación de un nuevo universo por miedio de las austeridades y las lágrimas? En nuestra próxima lección visitarémos esta Roma subherrânea.

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy de todo mi corazon por haber libertado al mundo de las tinieblas y los crimenes de la idolatria: concedednos el que podamos vivir como bijos de luz y santidad.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mí mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, diré todos los dias una oracion por la conversion de los inficles.

## LECCION VE.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO 1, CONTINUACION).

Roma cristiana. - Las Catacumbas.

Debajo de aquella Roma que se mostraba à la faz del sol como ma gran prostituta resplandeciente de oro y púrpura, pero ebria de sangre y asquerosamente manchada de crimenes, existia desde la venida del Pescador galileo una Roma subterrânea babitada por algunas hombres del pueblo. Hora es ya de bajar à ella y estudiar à sus babitantes: entremos sin temor en sus negras profundidades, porque estarémos alti en familia, y hallarémos à nuestros padres en la fe, hallarémos cristianos. Este poeblo nuevo, destinado à renovar un dia la faz de la tierra, estaba encargado entonces de poner en la balanza de la justicia divina el contrapso de la masa de iniquidades euva fatigos a historia acabamos de trazar.

Así pues, la jóven sociedad opone à la infame religion de la sociedad vieja nua religion de santidad; à su orgulo infernal, la bumidad; à su lujo, la modestia; à sus desórdenes, la templazaz y el ayuno; à sus torpezas, la pureza de los Angeles; à su sed de oro, la pobreza voluntaria; à todos sus crimenes, oraciones y lagrimas, y à sus leyes de odio, de esclavitud y de crueldad, la ley de caridad universal. Antes de desenvolver esta comparacion, estudiemos la nueva Boma. ¿Cosa admirable lo mismo en Jernsalen que en Rona, la cuna del Cristianismo fue un seputivo, y del seno de la muerte nació la vida: hermosa imágen de la resurreccion moral del universo por medio del Evangelio.

Pues bien, esa Roma nueva, cuna del Cristianismo en Occidente, son las Catacumbas.

Figuraos una ciudad subterranea de varias leguas de extension con usa diferentes barrios designados con nombres ilustres; us numeroses habitanes de toda edad, sexo y condicion; sus plazas públicas, encrucijadas, capillas é iglesias; sus pinturas, vivo cuadro de la fey de las disposiciones de las generaciones de que es morada; sus

innumerables caminos ó galerías, colocadas unas sobre otras basta el número de cualro y hasta de cinco, ora hajas y angostas, ora altas y anchas, ya siguiendo una linea recta, ya inclinándose sobre si mismas, desapareciendo en todas direcciones, interceptándose, y mezclándose como los caminos de un laberinto; y estas galerías, plazas y capillas, iluminadas exteriormente de distancia en distancia por medio de aberturas practicadas en la superficie del suelo, é interiormente por millones de lamparas de barro ó de bronce presentando la forma de una navecilla : en todas partes, á derecha y á izquierda, desde el suela hasta el arranque de las bóvedas, sepulcros abiertos horizontalmente en las paredes de las galerías ; estas mismas galerías tan numerosas y extensas, que si estuvieran puestas en línea recta formarian una calle de trescientas leguas de longitud adorquada con seis millones de sepulcros; figuraos alli à los primeros cristianos, muestros modelos y padres, puros como Angeles, obligados á ocultarse para sustraerse del contagio y del furor de la vieja sociedad; y ofreciendo con los santos misterios sus oraciones y lágrimas, ya para prepararse al martirio, ya para obtener la salvacion de los soberbios perseguidores cuyas doradas carrozas rodaban con estruendo sobre sus cabezas; figuraos todo esto, entregaos á las emociones de la fe, y os formaréis una idea de las Catacumbas en los dias de la Lelesia naciente.

La palabra catacumba significa en general subterráuco, cementerio, y se aplira en el lenguaje religioso à las vastas excavaciones dodde los primeros cristianos buscaban un asilo contra las persecuciones y enterraban los enerpos de sus hermanos y de los Mártires. Habia catacumbas en gran número de ciudades, como Nápoles. Siracusa, Cartago, Alejandría, etc. 1; pero las de Roma son las mafamosas y venerables, por ser estos ioutesos subterráucos obra exclusiva de muestros padars es da fo.

De la descripcion de las Catacombas pasemos à sus costimibres. En primer lugar, servian de retiro à los fieles: luego que se lazaba el edicto de proscripcion, vefaseles abandonar sus moradas, segun el consejo del divino Maestro, y sepultarse en vida en aquellos vastos cementorios, donde, prosternados en torno del senuloro de los Mártires, pedian usos para otros la gracia de imitarlos; recibian, con un fervor que solo de Dios era sabido, el pan de los finertes y el viño que hace gernitora las virgenes, y los que o o estaban anatizados, el primero de todos los Sacramentos; y todos juntos recuchaban con respeto las instrucciones del Obispo, euyo cuerpo brittaba algunas veres con las cicatrices del martirlo. Del mismo modo escuchaban la voz del anciano encanecido por los años los bijos de los Patriarcas, sentados bajo la polnera del deserto.

Hállaque efectivamente cu cási todas las catacumbas salas ', á veces bastante espaciosas, de una forma mas ó menos regular, que sola han podido servir para las reuniones llamadas Sinaxes, ó para la celebración de los sagrados misterios.

Estas salas, por lo regular privadas de luz exterior, estaban iluminadas por medio de lámparas que pendia de la bóveda, y de licuales se han hallodo algumas e su sitió en estos últimos tiempos, otras veces las lámparas estaban puestas en pequeños nichos que se encuentran lambien á ecutenares. Algumas de estas salas recibian la luz por nna abertura de la bóveda que daba al campo . Hay ejemplos de cristianos precipitados vivos en los subterráneos de Roma por estos aguijeros, y que hallaban de este modo la muerte en las nismas catacumbas donde les esperaba la sepultar.

Sio cubargo, aquellas salas abiertas en las catacumbas con respiradero exterior ó sio él, necesitaban estar iluminadas por la claridad de las lámparas para que pudieran cumplirse à todas horas los deberes de la piedad y los misterios de la Religión. Este es el origen de la inmensa cantidad de lámparas ha lladas en las catacumbas, é indudablemente tambien \* de la costumbre que se ha conservado en la Iglesia de los *ários necesidos* para la celebración de los santos oficios; costumbre venerable que aun en el da recuerda, en una época desde la cual tantos siglos hace que el Cristianismo profesa se culto à la claridad del sol, aquellos siglos de pruebas y de miserias en que se ocultaba en las escuridades de la terra.

Aparte de las salas mas ó menos espaciosas, abiertas en la toba, algunas veces con gradas en rededor para la multitud de los fieles,

<sup>1</sup> Véase sobre la Roma subterrânea, pinturas, costumbres y vida de los primeros eristianos, y sobre todo lo relativo à los Martires, unestra Historia de las Caracumbas.

Cubicula.

<sup>2</sup> Cubicula clara.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mr. Raoul Rochette, Cuadro de las catacumbas, pág. 50; Prudencio, Peristeph. hymn. 2; san Panlino de Nota, Poema XVIII, v. 96-96.

y de asientos arrimados á la pared principal y destinados para el Poutiñee que presidia la reunion, y con columnas de la misma piedra toba que sexienen la hóveda, se ven en las estacumbas pequeños edificios en parte abiertos y en parte constroidos, los cuales indudablemente nos presentan los primeros modelos de iglesias cristianas que se han conservado en la tierra.

Existen tambien en los parajes de las catacumbas donde se ban hallado fuentes y cisteroas, vestigios que prueban que estos átitos sirvieron para la administracion del Bautismo. Ellos serán, pues, los baptislerios primitivos, así como los templos subterráneos de que acabamos de hablar nos ofrecen los primeros modelos de basilicas modernas. Finalmente, se hallan en las catacumbas salas que, segun su forma y la indole de las pinturas que las adornan, parece evidentenente que siviercen para celebrar los inocentes banquetes Hamados Agapes. Así pues, el nso principal de las catacumbas fue dar un asílo à los Cristianos durante las persecuciones. Fácil es figurarse la vida de privaciones y miserías que llevaban en aquellos albergues tenebrosos impregnados del hedor de los cadáveres, y sin embargo, nuestros padres preferian tanto padecimiento á exponerse al peligro de perder su alma perdiendo la fe. ¡Sublime lección para sua bijos!

Para alentarlos en sus duras pruchas babian pintado en las paredes, y grabado en los sepuleros, vasos y lámparas, en una palabra, eo todos los objelos de su uso, los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento análogos á su situacion. Los que mas comumente se hallan son los Tres mancebos en el horno, Daniel en la cueva de los leones, Isaac en la hoquera, en los que nuestros padres, sometidos à las mismas pruebas, veian á la vez una imágen de la realidad, un modelo que imitar y un motivo de consuclo y esperanza; Noé, el arca y la paloma travendo en el pico el ramo de olivo, interesaote imágen de la Iglesia, que aunque combatida por las persecuciones llegará no obsiante al puerto celestial; y del Nuevo Testamento representaban la imagen del Salvador en las situaciones mas propias para proporcionar modelos de virtudes cristianas, imágenes de gloria y motivos de consuelo y esperanza. Cristo multiplicando los panes, curando al paralitico, restituyendo la vista al ciego, resucitando à Lázaro; siempre y por todas partes Jesucristo como buen pastor.

En lo que constituye la parte puramente de ornato de estas pin-

turas solo se ven asuntos amables y graciosos, representando escrias pastoriles, agapet y simbolos de frutos, flores, padmas y coronas. Nuestros padres, unicamente coupados en obtener la recompensa celesial que les esperaba, en medio de las pruebas de una vida tan agitada y con frecuencia de una muerte tan terrible, no veian en muerte anterible, no veian el suplicio, mas que una senda breve y segura de llegar a la ventura eterna; y lejos de asociar à esta imágen la de los tormentos y privaciones que les abrian el ciclo, se complacian en pintarla con risueños colores, en presentarla bajo simbolos amables, y en adornarla con piampaoos y flores, porque así se nos aparece el asilo de la muerte en alse catacumbas cristianas.

¡Admirable poder del Cristianismo l Nuestros padres , refugiados en las catacumbas, reducidos à orar sobrespedieros, clinesantemente ocupados en debrese tristes y severos, duraote tan larga série de persecuciones y bajo la induencia habitual de impresones tan dolorosas, no han dejado sin embargo en aquellos cementerios entre tantos objetos siniestros ninguna imágen de luto, ninguna señal de resentimiento, ninguna expresion de venganza; todo por el contrario respiraba alli sentimientos de dultura, hencopencia y cariada. «O «yo me cugaño ", o esta observación que se desprende tan positivamente del exámen de las pinturas cristiaoas presenta el Cristianismo primativo bajo uo aspecto tan propio para granjearle el respeto « y el amor, como ningun otro de los rasgos de su historia ó de los monumentos de su genio. »

Además de estas pinturas, que se encentran à cada paso en las calles de la Roma solterrànea, como se encontraban en las calles de la Roma pagana las estatuas y los cnadros de las divinidades inflames, se ven otras muchas; pues como en la primera época era enteramente oral la enseñanza de la Religion, à ejemplo de los Patriarcas que erigian monumentos que eran testigos perpétuos de los milagros y beneficios con que el Scior les habia favorecido, miestros padres grabahan, pintaban y esculpian todas las veridades de la Religion. Canado llegaha el caso, los Patriarcas explicaban à sus hijos el origen y la significación de aquellos monumentos del desirde, y del mismo modo nuestros padres explicaban à sus hijos y crodraban

<sup>1</sup> Aringhi, Roma subterránea, lib. J. pág. 348.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Véase todo este maravilloso simbolismo explicado en nuestra Historia de las Catacumbas. — Véase tambien Mamachi, t. I, pág. 136-164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Palabras de Mr. Raoul Rochette.

ellos mismos la significacion de las pinturas y esculturas de que estaban rodeados.

Se ven representados en ellas los rasgos principales del Antiguo y del Nuevo Testamento, y se encuentran por todas partes el nombre y la cualidad esencial de Nuestro Señor : está figurado por un Pez, porque las letras que componen esta palabra en griego son las iniciales del nombre de Nuestro Señor : Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador 1. Representaban tambien bajo diversos simbolos las virtudes cristianas y todos los santos afectos del alma que ama á su Dios : el ciervo, el caballo, el leon, la liebre, la paloma y la vid le recordaban el deseo del ciclo, el ardor en el camino de la virtud, la fuerza contra el demonio y el mundo, la prudente timidez, la inocencia, la dulzura v la tierna caridad \*.

Nuestros padres cuidaban sobremanera de que todo lo que les rodeaba sostuviese su valor v alentase su virtud; porque ¿quién lo creyera? no siempre estaban seguros en sus tristes moradas. Apenas se encendia la persecucion, los gentiles se apresuraban á prohibirles la entrada de las catacujubas, y si á pesar de la prohibicion iban á bus ar en ellas un asilo, los perseguidores iban à sitiarles, les obligaban á salir, y satelites apostados en todas las salidas se apoderaban de aquellas inocentes victimas y las arrastraban brutalmente à presencia de los tribunales. Otras veces cerraban todas las aberturas, y los cristianos perecian de hambre y de sed no pudiendo ser auxiliados por los bermanos a. Estos lugares subterráneos, que babian servido para ocultar su vida, ocultaban tambien su muerte : tal es el segundo uso de las catacumbas.

Hállanse, en efecto, en ellas una multitud de sepulcros; en cási todas las galerias se ven cinco y hasta seis hileras de nichos practicados en la piedra, y destinados á recibir los cadáveres, y algunos

t Ιχθυς. En sus anillos, medallas y una multitud de otros objetos de su uso , que se compone de las dos letras griegas XP, iniciales. de la palabra Jesucristo. Este signo sagrado empieza á resparecer en elgunos objetos de arte modernos, y se ha conservado en Alemania y en Suiza, donde le veis sobre los grabedos de piedad, en los altares, etc. Es la traducción figurada de aquellas pelabras del Rey profeta : Dico ego opera mea Regi : Dedico mis obras á mi Rey.

Tertul. Scorpiac. c. 1, pág. 488; Mamachi, t. I, pág. 169-174.

3 Mamochi, t. II, pág. 221.

colo pueden contener uno, pero otros mayores contienea dos; tres v enatro '. Allí descansan en paz los restos sagrados de los primeros héroes del Cristianismo, y su fe viva y su tierna caridad respiran en los adornos y en las inscripciones de sus sepulcros 1.

Tal era la vida de nuestros padres en las catacumbas, tales los monumentos que en ellas nos dejaron de su permanencia. Los dias de prueba que afligieron à la Iglesia en su nacimiento se sucedieron tan rápidamente, que la Roma subterránea fue la morada habitual de los Cristianos durante tres siglos. En el intervalo de las persecuciones habitaban en medio de los gentiles, en las ciudades y en las campiñas, donde lo mismo que en las catacumbas esparcian el buen olor de Jesucristo, y retardaban con todo el poder de sus virtudes la caida del Imperio romano 3. Venid à nosotros, les decian, ó pereceréis; nosotros somos los berederos de lo porvenir, nosotros tenemos las palabras de vida. El Imperio romano se hizo sordo á su voz, y cuando llegó la bora de la venganza divina, solo fue un vasto cadaver cuvos iirones acudieron à disputarse los pueblos bárbaros \*.

Nuestros padres formaban en tanto con la santidad de so vida el contrapeso de la iniquidad romana, y á los errores groseros, infames, crueles y deshonrosos de la idolatria, oponiau la Religion de santidad, de verdad y de caridad, de que ellos fueron los Mártires y nosotros somos los hijos.

Roma subterranea oponia la humildad al orgullo infernal de la vieja Roma. Aprended de mi que soy manso y humilde de corazon ". Esta leccion del Dios de Belen y del Calvario, continuamente presente à nuestros padres en la fe, era la regla de sus sentimientos y de su conducta. «No deseamos, decian, ser reyes, ricos ni prefectos « del Imperio, ni por lo mas remnto abrigamos la idea de surcar los « mares para contentar una insaciable avaricia, pues estamos exentos «de todo deseo de vanagloria .» Y su conducta no era mas que la aplicacion literal de esta noble profesion de bumildad. Imitadores del divinn Maestro, que se declaró siervo de sus propios discípulos, y

Bisomum, trisomum, quadrisomum.

Murat, Thesaur, Inscrip. t. IV . pág. 915.

Tertul, Apol.

El nunc, reges, intelligite : erudimini, qui indicatis terram. (Psalm. B).

Matth, vil.

<sup>4</sup> Tatlan. Orat. cont. Gent. u. 11, pag. 264.

que descendió hasta el punto de lavartes los pies, los cristianos que eran ricos, léjos de cusoberbecerse con su fortuna, se apresuraban à humillarse debante de los pobres, les lavaban los piés, iban à visilaries, les daban toda clase de pruebas de estimacion y respeto para expresar la humilde oninion que de si propios tenian ¹.

Y esta bumildad, tan sincera como profunda, reinaba en todos los miembros de la jóven sociedad. Tertuliano induce á su esposa á que no vuelva á casarse con un gentil si él llegase á morir, y entre las nazones que le da, coloca la costumbre general de hombres y mujeres cristianas de humillarse delante de los pobres: «¿Qué marido «gentil, le dice, permitirá que su esposa baje á las cuercuejidads y entre en las chozas de los pobres para visitar á los bermanos y la«varles los piés ??»

Nuestros padres atribuian à Dios inicamente todo el bien que bacian, y les ruborizaban las alabazas « Durante la cruel persecucion
que ensangrentó las Galias, los gloriosos Mártires de Lyon fueron encurrados en una oscura cárcel; algunos de los bermanos que fueron
a visialarde les dieron el nombre de Mártires porque estaban en visperas de derramar su sangre por Jesureristo, y dificilmente se expicaria el pesar que sentian. «1,4h lad des combre glorioso, decian,
« à Nuestro Señor, el primero de los Mártires, y á los que padecie« no la nuerte en defensa de la fe y están abora en la bienaventu« rada patria, pues nosotros, viles y despreciables, no lo mercecomos;
« alexazadnos mas bien con vuestras oraciones la gracia de legar felizuente al término que forma el objeto de todos muestros desos» «,»

Nuestros padres oponian una modesta senciller al luja desenfrennado de los gentiles, y viviendo en medio del mudo, se conformaban à los usos que no eran contrarios à la piedad ó à la Religion. Así pues, cada cual llevaba el traje adecenado à su estado y categoria : los hombres que hacian profesión de un genero de vida mas austero trocaban la toga por la capa, que era el traje distintivo de los filseofos y assetas ", y los que conservaban la toga tenian enidado de dar

- <sup>1</sup> I Tim. v, 10.
- 3 Lib. II ad uxor. c. 4.
- 2 S. Iust. Dialog. cum Tryph. pág. 245.
- Eusebio, lib. I. c. 11.
- 3 Llamábanse así los que viviendo reltrados del mundo se ejercitaban en una vida mas perfecta.

buen ejemplo à sus hermanos con su gravedad y su modestia 'Las personas de clase inferior, contentas con su condicion, no manifestaban ningum desco de ostentacion; su traje sencillo y modesto
expresaba el pudor de su alma y la castidad de sus pensamientos, y

por nada en el mundo hubieran aceptado vestidos ofrecidos por los gentiles cuando llegaban à advertir en ellos la menor señal de su-

persticion \*.

Si de los trajes pasamos à los muebles, no nos admirarêmos de no hallar en las esass de los primeros cristianos lijo, vanidanos lindignos de la modestia y sencillez de sus costumbres; los espejos, cuadros, silhas, mesas, lectos y vasos que servian para el ornato de la habitacion y el uso de la familia manifestaban la bumildad de los amos y su aversion à toda clase de fausto. Der lo demás, hé aqui endès eran sus principios acerca de los muebles:

«Los vases de oro y plata, así como las piedras preciosas, son invitiles, pues solo sirven para destumbra la vista. Es tambien una
vanidad lener vasos de cristal y de vidrio elaborados con primor;
vy las sillas, los agnamaniles, los platos de plata para el uso de la
mesa, las mesas de cedro, chano y marfil, los lechos cuyos pies son
de plata ó marfil y las cubiertas de prirpura ó de otro color, son el
indicio de una alma llena de molicie y de un corazon afeminado, y
spor esta razon debemos suprimirlos absolutamente. ¿Como hemos
ade creer que el lujo y el orgullo nos son permitidos à nosotros que
seguimos las doctrinas de nuestro divion Redentor? ¿No dijo el:
Vended lo que tencis, dad á los pobres lo que valga y seguidure;
l'imitemos, pues, al Señor y rechacemos léjos de nosotros esa pompa
«que pasa como la sombra; poseamos lo que es justo y lo que no puede quitársence: la fe en Dios, la confesion del nombre del Señor
que padeció por nosotros, y la cardidab bácia mestros hermanos.

«¿Acaso porque el cubo sea de barro no podrémos lavarnos las manos? No podrémos comer si la mesa que soutience la pan no ha costado lo que pesa de oro? ¿No alumbrará la lámpara si es obra «de lálarero y no del palero? Estamos en la creencia de que tan bien see duerme en una cama modesta como en otra de marili. A cordémonos de que el Seño se sirvió para comer de un plato de ningun valor, que biro sentar á sus discipulos y les avio los piés; lanto era

- <sup>2</sup> Mamachi, Antiq. crist. t. III, pág. 389.
- Act. SS. Perpel. el Felic.; S. Cypr. Da Lapsis, pág. 122.

«lo que se alejaba del fausto, aunque era Señor de todas las cosas ".»

. De lo expuesto sa deduce que los primeros fieles oponân siemprea los usos del mundo, y à los desesse desarreglados de la nalurate, el ejemplo y las lecciones del divino Modelo. ¿ Profunda filosofia del Cristianismo, que hace que la perfeccion de un Homber-Dius sexa la piedra de toque y la regla de los penasmientos, deseos y acciones de todos los demás hombres! ¿ Cómo bemos de asombramos, pues, de que esta filosofía hava renovado la fize de la tierra?

Nuestros padres oponian la templaraz y el ayuno à los excesse de los gentiles. Vivir para comer, era la máxima de la vieja sociedad, y comer para vivir, el principio de la jóvea. Segun este principio, muestros padres eran sobrios en la comida y la behida, y no solamente desconocina los excessos de la mesa que deshouraban à los gentiles, sino que les era extraño el menor esmero de la seusanlidad. Mantener su vida y adquirir is fuereas que necesitaban para servir à Dios y al prójino, eran las reglas que presidian à sus comidas: de modo que elegian los manjares mas seneillos y mas propies para fortalecer el estómago que para balagar el padadar, estando persuadidos de que los platos delicados, en vez de alimentar al hombre, son tan nocivos para el energo com para el alma?

Esta prudentes obriedad que observa han en sus casa s presida i gualmente à sus inocentes banqueles llamados Agopes. Comer juntos ha
sido en todas épocas y en todos los puchlos señal de amistad, y para dar un testimonio sensible de la tierna caridad que les unia, nuestros padres se sentaban con frecuencia à la misma mesa. Preparábase una comida decente y frugal que pagaban los ricos, y à la cualse convidaba à todos los bermanos, es decir, todos los feles de la
misma iglesia, y todos comian juntos, sin hacerse entre ellos ninguna distincion. De este modo el Cristianismo, basta en sus masinsignificantes costumbres, enseñaba à los hombres su faternidad y
su igualdad delante de Dios. Las lamparas de las catacum has alumharano con frecuencia aquellas inocentes reuniones, que en la primitiva Iglesia se verificaban varias verces por semana, y posteriormente fueron reducidas à las tres épocas memorables de la vida, el
Bastismo, el casamiento y los fuercales \*

Es somamente interesante la descripcion que hacen nuestros padres de estas comidas eternamente celebres, y cuyo solo nombre despierta en nosotros tan tiernos recuerdos.

Tertuliano decia, al defeoder la causa de los Cristiagoise en el trihunal de la vieja sociedad pagana que por donde quiera no veia mas que excesso y desirdoces, porque no podia vivir sin ellos: «Solo el nombre de nestras comidas demuestra lo que son. Se les llama Agapes, que en griego significa caridad; por costosas que sean, ganancos siempre en ellas por el bien que nos proporcionan, pues de este modo scorrenos à todos los pobres, y fejos de portaros con ellos como vosotros con vuestros partaistos que se glorian de vender su libertad para hartarse en vuestras mesas à costa de mil vejacioenes, tratamos à los pobres como à bombres en quienes Dios tiene effisa sus initadas con la navor complacencia.

«Si el motivo de nuestras comidas es únicamente honesto, juzgad «de lo que pasa en ellas por el espíritu de religion que las aoima. « No se tolera alli nada bajo ó que no sea modesto; nadie se sienta «á la mesa hasta despues de elevar á Dios nna oracion; se come se-« gun el apetito, se bebe cuanto conviene hacerlo cuando hay cas-«tidad, y todos quedan saciados como quien debe levantarse por la «noche para orar à Dios. Despues de lavadas las manos y encendi-«das las antorchas, cada cual es invitado á cantar las alabanzas de «Dios sacadas de las Escrituras, ó compuestas por él mismo, y de «este modo se ve si se ha excedido ó no en la bebida. Terminada la acomida tambien con la oracion, se sale de alli, no como turbas de «gladiadores, bacantes ó libertinos audaces, sino como se había en-«trado, con pudor y modestia : se sale de una escuela de virtud, amas bien que de un banquete. Somos en nuestras reuniones los «mismos que en nuestras casas, y todos juntos como cada cual en «particular, sin bacer daño ni causar pesar á nadie ".»

¿No es ma cosa bien notable el que se hayan establecido espontaneamente estas comidas de caridad entre los salvajes de las isado Gambire, recientementé convertidos à la le? ¿ Hay prucha mas palpable de que el espíritu de la verdadera Religion es igual en todas as épocas y en todos los climas? Otagmos à uno de nuestros misio-

<sup>\*</sup> S. Clem. Alex. Paedag. c. 3, pag. 156.

<sup>3</sup> B. Clem. Alex. Paedag. c. 1, pag. 139.

<sup>3</sup> Mamachi, t. III, pág. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apol. c. 38; Minut. Felix, pag. 308; Cartas de Plinio el Jóven à Trejano, lib. X., epist. XCVIII; Mamachi, t. II, pag. 94 y sig.

neros: «En la misma isla de Taravai un domingo vimos llegar à anuestros salvajes por la mañana trayéndose consigo víveres para el «dia, pues querian pasarlo todo entero con nosotros. En el momento «de la comida se repartieron entre si sus cortas provisiones con la « mayor cordialidad. Fuimos testigos de estos nuevos agapes con no-«lable placer, y lo que os asombrara es, que no habíamos pensado « en encomendarles nada que se lo pareciera, que lo hicieron por su « propio impulso , y que les ocurrió la idea despues de una instruc-«cion sobre la comunion de los Santos. Estas comidas han pasado a

« ser va entre ellos una costumbre, y las llaman comuniones. ¿ Có-« mo no se ha de regocijar el corazon del pobre misionero á cuvos «oios se verifican estas fiestas con toda la sencillez de la primitiva

« Lolesia 19»

No basiaha à nuestros padres el abstenerse de todo exceso en el alimento : su divino Maestro avunando durante cuarenta dias en el desierto; los Apóstoles mismos avunando á pesar de sus inmensas tareas ; la carne pronta siempre à rebelarse contra el espiritu ; la obligacion de debilitar la vida de los sentidos para ser miembros de una religion enteramente espiritual, pero especialmente la vieja sociedad abismândose mas v mas de dia en dia en nuevos excesos que exigian una nueva expiacion : todos estos pensamientos eran para ellos otros tantos motivos para privarse hasta de las cosas permitidas. Aparte de la Cuaresma, ayunaban algunas veces por semana, y en estos dias no comian hasta despues de ocultarse el sol, «El miercoles « y el viernes, dicen Tertuliano y Orígenes, son entre posotros dias «de ayuno solemne ". » Para la Iglesia de Roma el sábado era tambien dia de ayuno. ¿Hay cosa mas interesante que su origen? «Al-« gunos ancianos de Roma, escribe san Agustin, creian que la cos-«tumbre de ayunar el sábado en Roma procedia de que habiendo ayu-« nado san Pedro juntamente con toda la Iglesia de Roma el dia ante-«rior al que estaba destinado para combatir á Simon el Mago, cuvo «dia era domingo, y hahiendo tenido aquel combate un éxito tan glo-«rioso, se ha conservado la misma práctica desde entonces 3, »

### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por haber santificado el mundo eslableciendo el Evangelio; baced que imitemos la

humildad, la modestia y la templanza de nnestros padres en la fe. Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como à mí mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor. quiero evitar el esmero en mis vestidos y en mis comidas.

<sup>1</sup> Carta de Mr. Honorato Laval, Angles de la Propagacion de la Fe. p. 36. pág. 176.

Epist, LXXXVI, pág. 146. (Véase tambien Mamachi, t. II. pág. 119).

Tertul. Lib. do iciun. c. 14; Orig. Homil. in Levit.

# RECCION VII.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO I, CONTINUACION,

### Roma subterránea.

Continuemos la historia de nuestros padres sin olvidar que el secreto de su triunfo, la gloria de su nombre y el modelo de nuestra vida se hallan en sus heróicas virtudes.

Oponian la pureza de los Ángeles à las infamias de los gentiles. La sobriedad y el ayuno son los eustodios de la mas amable de las virtudes; así hablan con unánime voz la razon, la filosofía y la experiencia. Á falta de otros testimonios, esto solo bastaria para establecer la castidad perfeeta de los primeros cristianos; pero tonemos otras pruebas que la misma vioja sociedad nos proporciona, pues à pesar suyo se veia obligada à reconocer que el Cristianismo hacis mas castos á los que lo practicaban, y que el pudor era la virtud mas querida de nuestios antepasados.

Tertuliano, citando las mismas palabras de los genilies, les decia Al habar de tales ó cuales á quienes concelsteis, y que antes de sa conversion al Cristianismo se señalaron por una vida disipada, dissoluta y hasta escandalosa, tratais de desacreditarles con satiricas comparaciones que se truccan en su elogio; tanta es la torpea de odio. Decis: ¿ Veis esa mijer? ¡ qué coqueta, que provocativa era! «¿ Veis esa piven? ¡ qué coqueta, que provocativa era! «¿ Veis esa piven? ¡ que devaluma gue se hayan becho cristianos! Y no veis que atribuis à sa Refigion la boara de su mudanza. No ha mecho, añadia el elocuente apologista, al condenar é una cristiana de er expuesta à la haita mas hien que à los leones, habeis probado que la pérdida del pu-cdor es para nosotros un suplicio mas atroz que todos los tormentos y que la misma muerte ! ».

Ofreciéronse en aquella época numerosos ejemplos de mujeres cratianas á quienes los jueces amenazaban, como último medio de hacer que abjurasen el Evangelio, con exponerlas en las casas de E-

4 Apol. c. 3 , id. sub fin.

bertingic. Mas adelante, cuando los bárbaros del Norte se precipitaros sobre el Imperio romano, hallaron en el igual amor à la argeñea virtud. I Qué mujeres hay entre los Ciristianos l'exclanabat en su admiracion. La jóven sociedad profesaba lan tierno amor à la parteza y à la continencia, que un gran número consegraba disso su virginidad. ¡Cosa admirable! Angusto apenas podía hallar seis vestales en la innenas. Roma ', y millares de virgenes ª forccian como lirios sis mancha en el pequeño campo de la Iglesia. Los que tomahan el estado del matrimonio guardaban con toda sa perfeccion la castidad conyugal, y era en extremo raro verles pasar à segundas nupeias '.

La pureza de mestros padres se manifestaba en todo se exterior. Era sunamente notable el contraste de la modesia de las nujersecristianas con los adornos y la afectación de las paganas : estas se piutaban el rostro con afeites, se perfumiaban los cabellos y cargalana sa cabeza de oro o pertas; pero las mujerse cristianas, cuyo exterior era reservado y modesto, nunca salian sino cabiertas con un velo, que nia un se alizaban en la iglesia, especialmente si no eran casadas \*, y raras veces se veja en sas cabellos nada que revelase el lujo ó la vanidad. Por otra parte, salian moy poco, y hasta an vida retirada era para los gentiles an objeto de mola. Pero nuestros padres les respondia a: «Solo hablais con irrisión de nuestras virgenes que viven en el retiro, cuyas manos están ocupadas en bilar la lana, y su boca en cantar cantiocs segrados: jehl avergonzaos, avergonzaos los que ababés erigido estatuas á canatas mujeres se bicieron celebres por el desenfreno de sus oscinutores. \*.

Los hombres no llevaban el cabello largo, sino que se lo cortaban : asi lo prueban visiblemente los retratos que se ban hallado en las

Lis vestales eran viegenes pagana delicados al cuito de la finas Vestalpodin essares de los treitas finas, y miniemente habile sais. En las necesorios podin essares de los treitas finas, y miniemente habile sais. En las necesorios mero se cuentan, durante sa refundo que fine de carea de mil afon, diez y siete condenados al último suplicia por habier quebrantelos as votos; y un número manho mayor fueros objeto de sospecho; tan electo es que la pureza es una vituad que sodo erece na la vertadare Bellaion.

Plebem pudoris, como dice san Ambrosio.

<sup>3</sup> Mamachi, t. II, pág. 126 132.

<sup>\*</sup> Tertol. De ornat. multer. lib. 11, c. 4; et De veland, virginib. c. 2; S. Glem. Alex. Paedag, lib. 18.

<sup>5</sup> Tatian. Contr. Gent. pag. 169.

catacumbas. La mayor parte, especialmente en Oriente, llevaban la barba, pero sin ningun aliño, pues tenian borror á la necia vanidad de los gentiles que se la teñian para parecer mas jovenes y bellos '.

Los primeros cristianos, si eran modestos en sus vestidos, no lo eran menos en sus miradas y palabras, y no se oian entre ellos expresiones obscenas, dichos equivocos, bufonadas, ni ninguno de esos cantos ligeros que tan poco escrupulo causan á muchos en el dia. Esta pureza angelica y esta modestia que en nada se desmentia, llenaban á los gentiles de extraordinario asombro, y para una multiud de ellos era ocasion de su salvacion \*.

Nuestros padres oponian la pobreza voluntaria á la insaciable sed de oro que devoraba á los gentiles. La Roma de los Emperadores no era mas que un vasto bazar donde todo se sacaba á almoneda. porque todo se vendia : el bonor , la inocencia , la probidad y la vida; v hasta el mismo Imperio fue puesto á subasta por la guardia pretoriana, y el Imperio hallo comprador. En aquella vieja sociedad el oro lo era todo, porque el oro es el manantial de los deleites, y los deleites constituian la vida de aquella monstruosa agregacion de hombres. De aqui los asesinatos, envenenamientos, rebeliones y abominaciones de toda especie que manchan cada página de su historia.

Todo lo contrario sucedia en la jóven sociedad : hija de un Dios nacido en un pesebre y muerto en una cruz, arreglaba sus sentimientos y su conducta segun los ejemplos de su divino Fundador, y su amor à la pobreza llegaba hasta el despojo voluntario. Contentos con lo necesario, los primeros fieles daban el sobrante de sus bienes á la Iglesia para socorrer á las vindas, á los buerfanos y á los demás pobres, cualesquiera que fuesen, pues todo era comun entre ellos. Ricos con su fe y su esperanza, miraban con el mayor menosprecio todo lo pasajero a, y tan admirable desprendimiento bacia á un tiempo su dicha.y su gloria.

« Nos ecbais en cara el ser pobres, decian á los gentiles, cuaudo «la nobreza es un titulo de gloria mas bien que de humillacion : la « frugalidad, de que es manantial, fortalece el alma, así como la enerava la abundancia. Además, ¿ cómo podeis llamar pobre al que na-

ada necesita, ni nada desea de lo que pertenece à otro, y que tiene «à Dios por tesoro ? Por el contrario, es pobre aquel que con muchas riquezas desea mas aun, y para explicaros toda nuestra idea, «cnalquiera por pobre que sea , siempre lo es menos que al venir al «mundo. Los pajarillos naceo sin patrimonio, y ningun dia les falta «la subsistencia; todas las criaturas fueron hechas para nosotros, v «nos regocijamos de ellas, aunque no las deseamos, pues viaja con « mas comodidad el que lleva menos equipaje. Así pues, el cristiano « es el mas feliz de los bombres en el camino de la vida ; porque la « pobreza le descarga, y no siente el peso de las riquezas. Pediríamos «á Dios riquezas si las crevéramos buenas para alguna cosa : ¿ qué «le costaria el concedérnoslas, si todo le pertenece? mas preferimos «menospreciarlas, à tener que arreglarlas. Nuestros únicos deseos «son la inocencia y la resignacion, porque preferimos ser virtuosos aá ser pródigos. Los ricos son esclavos de su oro, y lo miran con «mas frecuencia que al cielo. ¡ Que locura l Nosotros somos prudenates porque somos pobres, y enseñames á todos el modo de vivir «bien y de arreglar sus costumbres '.»

Finalmente, la sociedad nueva oponia á todos los crímenes de la vieia sus oraciones, sus lágrimas y una santidad perfecta. Así lo prueha la historia de sus acciones de cada dia. Nuestros padres se levantaban muy temprano; su primera accion era la señal adorable de la cruz, que repetian frecuentemente en el transcurso del dia, pues a sus ojos era el arma mas terrible para el enemigo del linaje humano. Señalamos la frente con la señal de la cruz, decian, para que el demonio retroceda aterrado al ver el estandarte del gran Rev 3. Esta saludable costumbre era comun á todos los fieles sin excepcion , y las piadosas madres se la enseñaban ante todo à sus hijos.

Cuando se habian vestido, se lavaban la cara y las manos, pues el aseo era para ellos una virtud, y volvian á lavarse antes de ponerse en oracion. La familia se reunia en un aposento destinado à esta santa costumbre : principiaba la oración matinal con la señal de la cruz, y duraba largo rato: nuestros padres estaban persuadidos

<sup>·</sup> Véase Roma subterranea de Bosio; las obras de Bottari y de Boldetti.

<sup>2</sup> Tatian. Contr. Graecos, n. 29; S. lust. Apol. I, n. 14; id. n. 12.

<sup>1</sup> Luciau, Samos, Dial. Peregrin. n. 13.

<sup>1</sup> Minut, Felix, Oct. pag. 331; id. 123; Lactan, Div. Inst. lib. VII., c. 1, pag. 317.

<sup>1</sup> Tertal. De Coron. mil. c. 1: Orig. in Ezech.; Lactan. Div. Inst. lib. 1V. e. 26; S. Cyril. Bieros. Catech. 13, pag. 28.

de que la mañana era el momento mas conveniente para ofrecer al Señor el sacrificio de alabanzas <sup>1</sup>.

Aunque no hubiera mas que un cristiano en la casa, no dejaba de hacer fielmente la oración: despues de santíguarse, daba gracias à Dios por baberle conservado la vida del cuerpo y del alma durante la noche anterior, y le suplicaba que continuase concediéndole su protección y sus favores durante el día que principiaba. Era un hijo que todas las mañanas iba familiarmente la pedir á su Padre celestial el pan de cada día; era un viajero que iba à pedir el viático necesario para continuar su camino. En las casas cristianas el padre de familia bacia la oración, y los demás le acompañabam.

Aunque los primeros cristianos estaban persuadidos de que la vida debe ser una oración continua, tenian, sin embargo, ciertas bras desimadas à este santo ejercicio, porque las ocupaciones exteriores y la flaqueza de nuestro espíritu nos impiden con sobrada frecuencia peasar en Díos ".

Hé aqui cuál era su actitud al orar. «Oramos, dice Tertuliano, com los ojos elevados al cielo y las manos extendidas, porque su puras; con Lacabza descubierta, porque no tenemos por que rusborirarnos, y sin que nadie nos dicte formulas de oraciones, porque el coracon se el que ora. No bay cosa mas tierna que el uso de orar con los brazos abiertos: así oró el divino Maestro al espirar en la cruz; el cristiano, nuevo Jesneristo, imitaba á su modelo y dabo pruebas de su entera adhesion. «Mientras mosotros oramos on alas manos extendidas, añade Tertuliano, despedazadnos si quereis con ganfiso de acero, clavados en la cruz, arrojadnos en las llamas, bundidnos el cucbillo en nuestro seno, y entregadnos á los ani-males voraces, pues el cristiano al orar os demuestra, micamente con su actitud, que está promto á sufrirlo todo \*.»

Se volvian bácia el Oriente, Así como el sol al asomar trae la luz à los mortales, del mismo modo la aparicion del verdadero Sol de justicia, Nuestro Señor Jesucristo, disipa las tinieblas del mundo y alumbra à todos los bombres viniendo à la tierra; al volverse hácia

<sup>3</sup> Tertul. Apol. c. 30.

Oriente para orar, nuestros padres expresaban la esperanza y el deseo de ser alambrados por la luz divina '.

Durante la oracion, su exterior tenia una perfecta compostara, pero sin birguna alectación. Apenas estaban prosternados, elevaban su alma á Dios, y penetrados del sentimiento de su presencia, le hablaban como si le vieran coa sus propios ojos. Este pensamiento producia en ellos un profundo sentimiento de bumildad: delestaban su ofensas con todo su corazon, perdonaban á sus enemigos, ahogaban todo alete poec cristiano, y pelían especialmente los bienes de alma, cuidadoseo poco de los del cuerpo. A estos actos de bumildad, arrepentimiento y adoracion seguia la consideración de la grandaca infinita de la majestad suprema que glorificaban por medio de Jesacristo nuestro Salvador. Venian despues las peticiones afectuosas para ellos, para sus deudos y amigos y hasta para sus enemigos, pues sabian que un cristiano no ha de contentarse con perdonar à los que le quieren ó le hacen mal, sino que tambien debe orar por ellos?

Acababan como habian principiado, glorificando el santo nono he

de Dios con la señal de la cruz; toda la familia se levantaba, y modestamente vestida se disponia para ir al santo sacrificio. Antes de
salti de casa, cada eual hacia otra vez la seña de la cruz y se dirigia à la iglesia. Conforme à las instrucciones del divino Maestro,
nuestros padres creian que las oraciones en comun eran uncho mas
eficaces y agradables à Dios; oian misa y comulgaban todos: israelitas vigitantes, tenian euidado de ir todas las mañanas á recoger el
manà del ciolo, estando persuadidos de que es imposiblo cruzar el
desierto de la vida sin recibir el pan de los fuertes. Mientras duraba
el sacrificio se ocupaban en la oracion, la explicacion de la Escritura y el canto de los Salmos.

Despues de la misa volvian à sus esasa, no en tunulto sino con recognimento y modestia, tenieudo mucho enidado de repetir à los que no babian podido asistir à la reunion, y especialmente à los minos, las instrucciones de los sacerdotes. Cumplidos estos deberes, que serán siempre lan dulece como sagrados para las familiartianas, nuestros padres se entregaban à sus ocupaciones. Ejercian indistintamente todos los oficios decentes y licitos, pures no ba de

t Orig. in Ezech, pag. 238; Tertul. Lib. de Orat. c. 14, pag. 133; S. Chrys. Homil. XLII in I Cor. n. 4; S. Basil. Episl. 11 ad Gregor. n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prud. Hymn. Cath. pag. 30; S. Clem. Alex. Strom. lib. V1, pag. 722.

S. Clem. Alex. ubi supra; Orig. Lib. de Orat. n. 31; Auctor quaest. et resp. orthod. inter oper. S. Iust. resp. 408.

<sup>3</sup> Orig. ubi supra, n. 8 et 38; S. Cypr. Lib. de Orat. pag. 107.

imaginarse que por haber renunciado al Gentilismo, fuesen inutiles ó extraños à la sociedad, Habia cristianos en todas las condiciones: así como los Apósides no abanduaron la pesca despues de su vocación al apostolado, los primeros fieles conservaban despues de su conversion las profesiones que ejercian aotes, y no las dejaban sino cuando vejan en ellas pedigros para su salvación.

«Somos casi de ayer, decia Tertuliano, y llenamos ya toda la ex-«tension de vuestros dominios, las ciudades, fortalezas y colonias, a vuestras aldeas, consejos, campiñas, tribus y decurias, el palacio. «el senado, el foro, y solo os dejamos vnestros templos 1... ¿ Osais «decir, añadia el mismo apologista dirigiéndose à los gentiles, osais «decir que somos inútiles al Estado? ¿ Cómo? Habitamos con voscolros sin diferencia alguna en el modo de comer y vestir; con los «mismos muebles y necesidades, porque no somos bracmanes o «gimposofistas de la India que vivimos en los bosques y nos ais-«lamos del trato de los hombres, no nos olvidamos de pagar á Dios «al tributo del reconocimiento por todas las obras de sus manos, y « nada rechazamos de lo que ha hecho, y únicamente tenemos cui-« dado de no usar de ellas con exceso y sin necesidad, y lo mismo « que vosotros , no nos abstenemos de las cosas necesarias á la vida. « Como vosotros vamos al foro, á los mercados, á los baños, á las « ferias públicas, á las tieodas y á las hosterías; navegamos con vos-« otros, empuñamos las armas, cultivamos la tierra, comerciamos v « ejercemos las mismas profesiooes que vosotros 1, »

Hallamos en efecto cristianos en todos los estados: en la jurisprudencia, Minucio Felix y los seoadores Hipólito y Apolonoi; en el arte oratorio, Quadrato, Aristides, Atenágoras, san Justino y Tertuliano; en la medicina, san Lucas, san Cosme y san Damina; en el arte militar, Cornelio, la legion Fulminante, la legion Tebana y un celebre capitan llamado Mario, del cual se ha ballado la siguiente inscripcion en las calacombas: «Aqui descansa en paz Mario, jovene capita del emperador Adriano. Vivió bastante tiempo, porque edió su sangre y su vida por Jesucristo. Sus amigos en medio de adarmas le han colocado esta losa 1,3 86 balla tambiem mayor número de cristianos en ba profesiones menos distinguidas; pobres en su mayor parte, ganaban su vida con el trabajo de sus manos, y eran berreros, alhareros, coostructores de tiendas, tejedores, carboneros, labradores, sastres, carpinteros, zapaleros y pescadores. Todos los estados ban tenido sus santos.

Dies lo ha querido con objeto de enseñarnos, 1.º que la Religion es bastante poderosa para santificar todas las profesiones y condiciones, y que no se necesario retitrarse à la soledad para logara la salvacion; 2.º que si queremos salvarnos en nuestro estado, es preciso initiar à los que tuvieron la diba de hallar en el suyo su santificacion. Entremos en las miras de esta amable Providencia, y veamos como desempeñaban nuestros padres sus ocupaciones. ¡No sea vaoo para a osofros su ciemplo!

La señal de la cruz precedia siempre al trabajo, y muchas veces le acompañaba el canto de los cánticos sagrados. Reinaban en el la buena fe, el ardor y la paciencia, y no se ballaban en todo el Imperio personas mas segnras y probas que los Cristianos.

Al mediodia suspendian sus tareas; era la hora de la comida. Antes de sentarse à la mesa, hacian otra vez la señal de la cruz invocando el mobre del Señor, pues antes de alimentar el curpo, consideraban como una cosa justa y conveniente alimentar el alma, con cuyo objeto leina algunos pasajes de la santa Escritura. Terminada la lectura, haciao la señal de la cruz sobre los manjares, el vino y el agua, y tras una corta oración daban principio a la comida.

He aqui la fórmula de la antigua hendición, y cuya conservación debe aqui la fórmula de la antigua hendición, y cuya conservación de canato respira, concededaos que usemos santamente de estos mansiares que nos ha preparado vnestra misericordia. Vos dijisteis, Dios mio, que cuando vuestros discipulos heberian algun licor emponsionado no sentirian unal alguno, con tal que tuvicese cuidado de cinvocar vuestro nombre, porque sois infinitamente bucno y podecroso; quitad, pues, de este alimento todo cuanto podria dañar el cuerpo y el alma de vuestros hijos 1.9. Si se ballaba presente alguns acerdote, le pertenecia la bendición

de la mesa \*, y durante la comida se cantaban cánticos sagrados.

<sup>1</sup> Apol. c. 37.

<sup>\*</sup> Apol. c. 42.

Memachi, Antiq. christ. t. I, pag. 430. Vésse tambien en otra obra del

mismo autor, De' costumi de' primitivi Christiani, t. 11, pag. 50 y sig., un catalogo mas extenso de cristianos de diversos estados.

Lib. II in Ioan, pag. 36.

Véase dom Ruinert, Martirio de san Teodoto, pág. 299.

Este interesante uso, que indicaba la inocencia de las costumbres y la alegria de una buena conciencia, tenia además la ventaja cioconservar el alma elevada à Dios y de precaver las palabras ciocosas. Así pues, los Obispos y sacerdotes recomendaban à les padres de familia que enseñasen himmos y cánticos à sus esposas el hijes para que los cantasen, no solo al hilar la lana y al tejer la teta, sino 
tambien al tomar su alimento.

Terminada la comida daban gracias al Señor, volvian á entonar ciaticos sagrados, y leian tambien algunes pusajes de la Biblia. 

Coando llegada la heira, cada cual volvia alegaremente ás un tendo, o á diferentes obras de caridad, como visitar á los hermanos presos por la fe, recibir á los extraujeros, tavartes los piés, prapararles comida, distribuir limosaas y asistir á los enferenos .

À las tres volvian à orar. Tal era bajo este aspecto el órden del dia: al amanecer, à las meve, al mediodha y à las tres recurrian al Señor por medio de fervientes oraciones, persuadidos de que enanto mas se pide à Dios su asistencia y su auxilio, mas seguridad hay de alcanzar la victoria de las tentaciones y el buen éxito de lo que semprende · Al regresar à su casa, los padres instruia à sus bajos, y en cambio de su cariño verdaderamente cristiano, los padres y madres recibian la obediendia, el respeto y las pruebas mas inequivocas de una piedad verdaderamente filial · .

Antes de cenar leian las santas Escrituras, y, como en la comida, cantahan himos y cánticos. Terminada la cena, se dahan gracias y se leian otra vez los Libros santos. En el momento de la cena se bacia la oracion en comun, cada cual volvia á santiguarse en la cana, y se acostahan con modestia para tomar el sesión necesario. Para evitar todas las ilusiones del demonio noclurno, se levantabau a media noche y pasaban un rato en oracio ?

Tal era la vida de nuestros padres. Cuando se nos propone que

- S. Clem. Alex. Strom. lib. V11, pag. 728; S. Chrys. in Psalm. XL, n. 2, pag. 132.
- Tartul. Apol. c. 40. Véase tambien Cave, De Relig. et mortb. veter. christ. t. I. pág. 297.
- \* Teriul. Lib. II ad uxor. c. 4.
- \* S. Clem. Alex. Strom. lib. VII, pag. 722.
- Tertul. De Coron. mil. c. 11.
- d Ibid.
  - Id. Lib. II ad uxor. c. 5.

la initiemos, respondenos: Esto ya no se usa. En verdad que ya no se usa vivir como cristianos, indudahlemente porque no se usa tampoco morir como santos. Esto ya no se usa; pero no serémos jungados segun el uso, sino segun el Evangelio: J'escortis, nos dice Terutiano, no se llana el nos sino la verdad; y la verdad no cambia. Siendo así, cristianos, ¿que debenus hacer? o cambiar de nombre de castumbres.

Tantas virtudes entre los hombres del pueblo excitaban ya el furor, ya la admiracion de la vieja sociedad gentilica. Hablarénos macaleante del modo atroz son que persiguió a nuestros padres, pero consignemos aqui el homenaje brillante que riadió à su satidida : amos à oir à uno de los mismos perseguidores de los Cristianos.

Plinio el Jóven, gobernador de Bitinia, halló en su provincia tan gran número de cristianos, que se vió aparado sobre el modo con que debia conducirse con ellos, y con objeto de informarse, consultó al emperador Trajano con la siguiente carta:

« Juzgo que debo, señor, consultaros todos los negocios dudosos, porque, ¿quién puede fijar mejor mi incertidumbre ó instruir mi signorancia? Nunca he asistido al proceso de los Cristianos, y por cesta razon no sé lo que se castiga en ellos é se averigua. Los dos puntos de mi duda, son estos. ¿ Es preciso hacer diferencia entre las edades? ¿ No deben distinguirse los niños mas tiernos de las peresonas de edad? ¿ Es preciso perdonar al que se arrepiente, des un crimen indeleblie el haber sido cristiano? ¿ Es el nombre sin otro crimen ó bien los crimenes anejos à este nombre lo que debe esatierase?

easignass :

He aqui la conducta que he observado hasta abora con los que

me han sido denunciados como cristianos: cuando han confesado,

else he interrogado por seganda y tercera vez amenaziadoles con el

samplicio, y cuando han perseverado, les he despecitido, porque no

be dudado que, prescindiendo de lo que podía ser lo que confesa
shan, no debia castigar su tenacidad y obstinacion infectibles. Ha

shabido otros afectados de la misma locura que he anotado para en
viardes à Roma porque son ciudadanos romanos.

«Hahiéndose multiplicado muy prontu las acusaciones, como es «de costumbre, se han presentado gran número de casos, y se ha «hecho circular un libelo, sin nombre de antor, que contiene los

1 Aut muta nomen, aut mula mores.

nombres de varios que se han vanagloriado de ser cristianos ó de chaberlo sido. Cua do be nieto que invocaban los dioses con nosotros y ofrecian incienso y vino à vuestra imagen, que les habis presentado don las estatuas de los dioses, y que además maldecian à Cristo, he creido que debia deapries libres, porque se dice que ce simposible obligar à nada de esto à los que son verdaderamente cristianos. Otros, llamados por el denunciador, han dicho que erru ceristianos, pero lo ban negado en seguida, diciendo que lo habian sido, pero que no for en ya, unos desde hace trea años, diros desede mas tiempo, y algunos desde veinte años atris. Todos hana adorado vuestra inagen y las estatuas de los dioses, y hasta han maldedendo à Cristo.

«Ahora bien, hé aquí, segun dicen, á lo que se reducia su falta do su error: que acostunhraban reunirse cierto dia antes de asomar ed sol y decir juntos á dos corso un cástico en honor del Cristo, co-mo de un Dios; que se obligaban por juramento, no á ningra crismen, sino á no comete hurto, robo ai adulterio, y á no biltar á su spalabra ni negar un deposito; que en seguida se retiraban, despueser tennian para tomar nna comida, pero ordinaria é inocente, y que hasta habian cesado de bacerla á conseuencia de ni mandera de coe el caal, segon vuestras ordenes, habia prohibido las reuniones. «Para asegurarme plenamente de la verdad, he mandado dara tormento á dos esclavas que decian haber servido en estas reuniones, pero no he lalidado otra cosa que una supersiticion mal arregidad y excesiva, y por esta razon be diferido el fallo y me he apresurado excesiva, y por esta razon be diferido el fallo y me he apresurado

« Esto me ha parecido digno de consulta, principalmente á causa del número de los acusados; porque se hallan comprometidas y serán citadas una multitud de personas de loda deda, sexo y condicion, pues esta supersticion ha inficionado no solamente á las cinadaes, sion á las villas y aldeas. Parece, sin embargo, que puede contenerse y curarse; al menos consta que se empieza á frecuentar alos templos cási ahandonados, á celebrar los sacrificios solemnes despues de ona larga interrupcion, y que por todas partes se ven exterimas, en vez de que pocos las compraban antes; de lo cnal presentante de decirise que un gran número se corrige, si se da singar al arrepentimiento 1; a

Epist. XCVII.

Trajano respondió así á la carta de Plinio:

«Babeis seguido la conducta que de hais, mi querido Secundo, en alas causas de los que os han denunciado como cristanos, porque no puede seotars erspecto de todos ma regla uniforme. No delen abustarse, sino condenarles cuando sean denunciados y convictos, de maoera sin embargo que cualquiera que diga que no es cistano y lo pruebe sacrificando á nuestros dioses, alcance el perdon por sa arrepentimiento, por saspechoso que haya sido en lo pasado en cuando á los libelos publicados sin nombre de autor, no deben admitirse como especie alguna de acusación, pues daria esto malisimo ejunilo, y no es digos do mestro siglo; y no es digos do mestro siglo; y no es digos do mestro siglo; para esta malisimo ejunilo, y no es digos do mestro siglo; para esta malisimo ejunilo, y no es digos do mestro siglo; para esta malisimo ejunilo, y no es digos do mestro siglo; para esta malisimo ejunilo, y no es digos do mestro siglo; para esta malisimo ejunilo, y no es digos do mestro siglo; para esta malisimo ejunilo, y no es digos do mestro siglo; para esta malisimo ejunilo, y no es digos do mestro siglo; para esta malisimo ejunilo, y no es digos do mestro siglo; para esta malisimo ejunilo, y no es digos do mestro siglo; para esta malisimo ejunilo, y no es digos do mestro siglo; para esta malisimo esta malisi

De modo que segun Trajano no deben huscarse los Cristianos, sinocasigaries cuando sean denunciados. «¡Extraña jurispradencia, secciama Tertulano, monstruosa contradiccio | Prohibir que se los ebusque porque son inocentes, y mandar que se les casigue comoculpables! ¡perdonar y castigaral mismo tiempo, disimular y condenar l¿ Por qué os contradecis tan groseramente? Si castigais à elso Cristianos, ¿por qué no les huscais? y si no les huscais, ¿por soule les condenais? ?»

Esta chocaote contradiccion era una confesion manifiesta de que á los ojos de los gentiles nuestros padres eran irreprochables, y por esto nuestros apologistas, al defender la causa de sus bermanos delaote de los tribunales del Imperio, desafiahan á los jueces á que convenciesen à uno solo de los Cristianos de los crimenes que se les imputaban. « Tomamos por testimonio los registros de vuestros tribu-«nales, magistrados, que ledos los dias juzgais los presos y pronun-«ciais vuestros fallos á consecuencia de las denuncias que os hacen. «¿Se ha hallado nunca un cristiano entre esa multitud de malhecho-«res, asesinos, ladrones, sacrilegos y sohornadores emplazados en « vuestros tribunales? Ó hien, entre todos los que os han denuncia-«do como cristianos, ¿se halla nno solo culpable de alguno de estos « crimenes? Los vuestros son, pues, los que llevan á las cárceles y «sirven de pasto à las fieras; sus gritos son los que resuenan en las «minas, y eotre vosotros se toman esos rebaños de criminates desti-«nados á servir de espectáculo: nioguno de ellos es cristiano, ó no es « mas que cristiano, pnes si es otra cosa, es porque no es ya cristiano.

4 Apol. c. 2.

<sup>1</sup> Apud Plinium , peg. 98.

«Luego nosotros solos, si, nesotros solos somos inocentes, ¿Quidad e a ser esta que esta que esta prenederos ? La inocencia es para nosotros uma necesidad que conocemos perfectamente, porque la hemos aprendido del mismo Dios, que es el maestro perfecto, y la guardanos ficilmente como mandada por un juez que no puede desprediarse. Hé aquí lo que son los hombres que os han enseñado la virtud, y los que os la han preservito : lengo no podeis conocerta aqui como nosotros, ni temer como nosotros el perdería. ¿ Acaso pueden comarse por apoyo las linces del bombre para conocer la veridadera evirtud, y su autoridad para hacerla pranticar? Sus inces extravian, y su autoridad es menospreciada. Fácil es evadir sus leyes, pues no alcanzan á los crimenes secretos, y sus castigos son de corta da-ración, porque no se extienden mas allá del término de la vida. No succeda así on nosotros.

« Persuadidos de que nada se escapa al ojo esendriñador que todo lo ve, y que hay suplicios que evitar, somos los únicos que damos «sólidas garantias á la verdadera virtida, porque conocemos sin manantial, y porque la ponemos bajo la salvagnardia del terror de on porvenir, no limitado a algunos años, sino eterno, y tememos á Dios « y no al procónsul 1. »

Temer à Dios y solamente à él fine la divisa de nuestros padres, y tal debe ser la nuestra si queremos llegar à la santidad de que nos dieron ejemplo.

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por habernos dado tan bermosos modelos en los primeros cristianos: haced que imitemos su pureza, su desprendimiento de las criaturas y su santidad.

Me propongo amar à Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, quiero hacer bien mis acciones de cada dia.

1 Apol. c. 44, 45.

# LECCION VIII.

ESTABLECIMIENTO BEL CRISTIANISMO. (SIGLO I, CONTINUACION).

#### Roma subterránea.

La verdadera santidad no consiste en cumplir únicamente con unestros deheres para con Dios y para con nosotros mismos; exige además que observemos fleinente nuestras obligaciones para con el prójimo. Hemos visto que la vieja sociedad estaba muy distante bacerlo, y á la ley de odio que se manifestaba en todas las relaciones de los gentiles entre si, mestros padres oponian la sava el ey de a caridad universal. La caridad era entre todas las virtudes de la Iglesia naciente la que mas asombraba á los gentiles, porque todos tos días la veian brillar de mil modos, lo mismo en las grandes ocasiones que en los mas insignificantes pormecores de la vida.

soures que en nos nas masmatantes por meconos ou en entre Fieles à est principio del divino Maestro: Ama al prójimo como il mismo; bendice al que te haga mal; ruega por los que te persigna se conocerd que cosó mis discipluos ei ou amais unos á ofros; todos los miembros de la jóven sociedad no formaban mas que no corazon y ma alma.

Para proceder con órden, hablarémos en primer lugar del amor de los padres hácis sus bijos, y de los bijos hácis sus padres; eseguida, del amor de los esposos baria sus esposas, y de estas bácia aquellos; de los ber manos y bermanas reciprocamente, y finalmente, llegarémos por grados á demostar que la immensa carâdad de mestros padres abarcaba todos los hombres, basta á sos enemigos verdanos.

En tanto que los gentiles no temian dar muerte á sus hijos antes de nacer ó exponerles brutalmente despues de su nacioniento, para no tomarse el trabajo de mantementos, muestros padres miraban á sus hijos como una bendicion, y no omitian precaucion alguna para conservar los que Dios les babia dado. La madre se imponia, el sagrado deber de alimentarlos para que recibiesen ova la leche materna las santas máximas de ta Religitor, y á su cariño se agregaba um especie de adoracion, porque miraban á sus hijos como hetramanos de Jasucristo, templos vivos de la augusta Trinidad y depósitos procesos de quienes les pediria exacta cuenta el cielo. Imbuido en estos sentimientos, veises el asunto matiri Leónidas, padre del. grande Origenes, aproximarse unuy despacio à la cuma de su hijo dornido, descubrirle el pecho y besarlo con respeto como al sautuario del Espiritu Santo.

Guando la edad do permilia, su único cuidado era la educacion de sos bijos 1, e do no tomamos el estado del matrimonio, decia san Justino, é si lo hacemos es únicamente para deflicarnos à la educacio ede unestros hijos, y solo vivimos por ellos y para enseñarles la sacta doctrina 2. Efectivimente, e la punto capital de la educacion consista en enseñar à los hijos las verdades de la Religion, y formartos para la virtud y las obras de caridad. El Evangelio era su libro dásico, y en el aprendian à pensar, à amar, à perdonar, à ohara como el Hombre-Dios, y á ser, por consiguiente, hombres de prev para la sociedad y suatos para el ciclo. Olgamos á san Jerómimo como indica à una madra cristiana las reglas que ha de seguir en la educacion de su hija.

« Pensad en los sagrados deberes que os impone el precioso depósito « que os ha sido confiado; escuclada, pues, el modo como dehe ser educada un alma destinada à ser el templo de Díos. Las primicias ede todas las cosas se deben especialmente al Señor; as es que las orimeras palabras, así como los últimos pensamientos del tuño deben ser consagrados á a piedad; la alegría de una madre cristiana consistirá en oir ás ub lig pronueniar con débil voz é inseguro aconto el dulce nombre de Jesucristo, en escubar los sonidos aun mai carticulados de aquella lengua delicada entonando piadoses cantos: el besde el momento en que sea posible ejercitar la memoria de vuestro bijo, bacedie aprender los Salmos; lean el Evangeljo y los escritos de los Apósiles, el lesvor de su corazon, haced que os secire diariamente algunos pasos del mismo, que serán como no ramillete ediariamente algunos pasos del mismo, que serán como no ramillete ediariamente el los sus primeras joyas y su adorno mas precioso, sean ellos sus primeras joyas y su adorno mas precioso, sean

«ellos los habitnales juegos que le ocapen en el momento de dormir-«se y en aquel en que se despierte 1, »

Admiremos la sabiduria de tales preceptos al mismo tiempo que consideramos la fortaleza de las almas que se formaban segun ellos. Los tilempos han cambiado y las costumbres tambien; en unesto dias se espera con ansia el momento de cargar la imaginacion y menoría de los niñas con una multidu de conocimentos estériles y las mas de las veces peligrasos; se les canas con estudios prematuros, y al pao que se les enseñan cuidadosamente las absurdas firsas de la antigna mitología, venos podres cristianos que les dejan ignorar los principios de la divina ciencia, sin la cual la sabiduría humana no es mas que error y variada.

«Preservad à vuestro bijo, continit an Jerônimo, de todes aqueiles libros que introducen en el son del Cristialismo un lenguajeenteramente gentilico; ¿ qué puede haber de comun entre les profanos cautos del Gentilismo y las castas metodias de la lira de los
Profetas? ¿ Como acordar à Horacio con David, à Virgilio con los
santos Evangelistas? En vano se dirá que la intencion no es mala;
puse es siempre un escándalo ver à la virgen de Jesucristo, à un
alma cristiana en un lugar consigrado à los idoles; nos està prutilibido beher à un tiempo en el caliz de Lesucristo y en el caliz de
los demonios. No participeis tampoco de la màxima de que conviene enseilar cuanto antes à la juventud ciertas cosas que sabrà
despues, pues para contenerso no hay como ignorar las cosas
cuyo conocimiento induce à desearlas; la ignorancia es la mejor
exaratta de la inocencia. >>

Nuestros padres querian que sus hijos jamás pernanecisen ocioses, y hacian suceder asidamanela la lectura à la oracion, y la oracion à la fectura, mezelando las ocupaciones domésticas con los ejerricios religiosos, y unituficiando el tiempo con tan sibba variedad. Velabra adeusis con escrupulos cuidado sohre la eleccion de los compaieros que crecian al lado de sus bijos, y nunca subrian cerado ellos à criados esspechoses; de cerea y de léjos vigilaban sus juegos, sus vestidos, su alimento: sus juegos, impidiendo todas las diversiones en que reina el desorden y la confision; y sus vestidos,

<sup>1</sup> Athen, Legat, n. 35, pag. 332; id. n. 33, pag. 33; S. Clem. Alex. Pac-dag. lib II, c. 10.

<sup>2</sup> Apol. c. 1, n. 29; id. c. 2, n. 4.

Epist. ad Lact. lib. VII; id. ad Gaudent. pag. 396.

<sup>\*</sup> Epist. ad Eustoch. pag. 42.

<sup>5</sup> Epist. ad Leet. pag. 594.

porque la modestia cristiana recheza todo exceso, y así como no quiere fausto en los adornos, tampoco admite la saciedad en el traje, y evita sin afectacion así los vestidos elegantes en exceso como 
un traje desordenado; los primeros atraen cerca de una jóven á los 
libertinos que no la respetan, y el segundo amalitesta que nos e respeta á si misma; su alimento, alejando de sus hijos toda clase do 
sensualidad. En efecto, es conveniente que los niños experimenten 
à veoes ciertas privaciones, á fin de que jamás olviden que se hallan en la tierra bajo las ruismas condiciones que tantos otros, quienese carecen con frecuencia de lo necesario !

Estas lecciones de virtud dabas usu frutos, porque nuestros padres ofrecian por símismos el ejemple; sa anor para sus bijos eratan prudente como tierno y cuidadoso, y si se trataba de procuraries la felicidad eterna, no retrocedian delante de sacrificio alguno, sirdo los primeros en alegraras si nua santa y gióricas nuente les devolvia á su Padre celestial y ponía en posesion de sus imperecederos scores.

Entre un gran número de ejemplos de amor tan animoso, citarémos solo nno : El emperador Valente mandó que se cerrasen las iglesias de los Católicos, y por lo tanto nuestros padres, prefiriendo obedecer á Dios que á los bombres, se rennian todos los domingos fuera de la ciudad para asistir á los divinos oficios; súpolo el Emperador, y enfurecido ordenó que se diese muerte á cuantos cristianos concurriesen à aquellas reuniones ; mas el prefecto de la ciudad, llamado Modesto, menos bárbaro que el Emperador, advirtió secretamente á los fieles de cesar en sus renniones, participándoles las órdenes que babia recibido. A pesar de esto, la reunion del domingo signiente fue mas numerosa que nunca, y al atravesar la ciudad el Gobernador seguido de sus soldados, vió á una pobre mujer que salia apresuradamente de su casa, sin cerrar siquiera la puerta, conduciendo á un niño de la mano; en su precipitacion pasó por entre las filas de soldados que llenaban la calle, pero Modesto mandó detenerla y la dijo : ¿Dónde vais con tanta prisa ? - A la reunion de los Católicos. - ¿ Acaso no sabeis que voy á dar muerte á cuantos bayan concurrido á ella? - Si, y por esto corro, temiendo perder la ocasion de sufrir el martirio. - ¿ Por qué llevais con vos à ese niño? - Para que participe de igual felicidad. Admirado Modesto al

1 Epist. ad Lact. pag. 594.

ver tanto valor, se dirigió al palacio del Emperador, á quien hizo desistir de su cruel proyecto.

À la ternura continua, vigilante y sobrenatural de sus padres, correspondian los jóvenes cristianos con un respeto y amor proporcionado á aquella ; estad, pues, atentos si quereis formar vuestra vida segun el modelo de la suya. Imitadores de Jesús obedeciendo à Jose y á Maria, se anticipaban á todos los descos de sus padres, avudábanles en sus trabajos, y los consolaban en sus penas; si algunos tenian la desgracia de ver à sus padres sumidos aun en la idolatría, redoblaban sus cuidados y ternura para con ellos; pero tan firmes como respetuosos, se negaban á obedecerles en todo lo que era contrario à la Religion. Hacian mas ; sabiendo que uno de los efectos de la caridad es instruir à los ignorantes, esforzábanse para iluminar à sus amados padres y bacerles renunciar al Gentilismo 1, bermoso ejemplo que verêmos en las actas de santa Perpétua ; algunas . veces aquellos piadosos hijos solo recibian malos tratamientos é iniurias en cambio de su tierna caridad, mas nada era capaz de desalentarles, y cuando sus oraciones no bastaban, ofrecian á Dios el sacrificio de su vida para la conversion de los infortunados autores de ens dias 2.

La caridad, que reinaba entre padres é bijos, unia tambien à los esposos entre si; y como el amor que se profesaban era casto y santo, los esposos daban: à sus esposas el nombre de hermanas "; si 
aquellos temian por la firmeza de estas en medio de las persecuciones, no cesaban de inspirarles valor, recordadoles las lecciones, 
tos ejemplos y las promesas del Salvador. En esto imitaban al apóstes an Pedro, de cuya vida nos referce el siguiente rasgo Clemente 
de Alejandria: Aquel santo Apóstol, que estaba casado, vió ásu esposa presa por los perseguidores y conducida al martirio; llamóla 
por su nombre, y despues de felicitarla, le dijo: Acordaos del Señor \*. Tal era el noble amor de los esposos en los bellos dias de la 
primitiva Lelesia.

No era menos perfecto el de las mujeres para con sus maridos; dulces, afables, sumisas, cuidadosas, nada omitiao para atraerlos

<sup>1</sup> S. Iustin. Apol. I n. 111.

<sup>1</sup> Tertul. Lib. ad nat. c. 4 y 7; Arnob. Lib. II contr. Gent. pag. 44.

Tertul. Ad awor, pág. 161 y sig. strom. lib. III. pág. 448.

al Señor si tenian aquellos la desgracia de profesar aun la idolatría, ó para bacerles perfectos cristianos si eran catecumenos, á fin de que el nombre de Jesucristo fuese respetado hasta por los infieles.

Éducados en tan puena escuela, los hermanos no formaban, en toda la extension de la palabra, mas que un corazon y un alma; y de aqui sus mútues y tiernos cuidados para alentarse en la viriad, y para sufrir con valor toda clase de suplicios antes que exponerse à una eterna separación rennociado á la fe. Juntos aparecian en los anfiteatros y combatian y morian juntos, y si por desgracia socumbatian y morian juntos, y si por desgracia socumbatian y morian juntos, y si por desgracia socumbatian y suspiros rogaban y conjuraban al hermano 6 hermana è quien no cesaran de amar, y hacian orar por et hasta que le habian vuelto al camino del deber y de la felicidad. Su tierna amistad sobrevivia à todo, y grabábanla en mil distintos símbolos en las tumbas y urans sepulerales ?.

Tal era la fanilia cristiana en los hormosos tiempos de la Iglesia naciente, tipo admirable que Dios ha permitido se nilase en todos los siglos para impedir la prescripcion del mal, quitar á la negligencia toda excusa, y manifestar que la Religion es siempre la misma siempre llena de vida y capaz de producir siempre los nismos efectos. Como prueba y como modelo, vanos à poner de manifiesto el interior de una familia cristiana en los tiempos modernos. ¡ Ojala que los padres no lo pierdoa janaba de vista!

Á pesar de que la educación, y la colneación cristiana sobre todo, esté casi del todo olvidada en el mundo, hay todavía madres piadosas que, persuadidas de que solo por este medio pueden assegnar la dicha y gloria de sus hijos, emplean todo su cuidado en educar-les cristianamente; nas como ne general es mayor su celo que su loces, se engañan con frecuencia en la elección de los medios que debeo adoplar para conseguirlo: á fin, pues, de preservarlas del error, les propondrémos el ejemplo de la seitora Acaric, la que despues de baber edificado por largo tiempo al mundo con sus virtudes, rounció generosamente à todas las comodidades de que cozaba, para ir à terminar sus dias en el coovento de Carmelias de Pontoise, donde alexaxó la mas eminente sutifiad.

Aquella señora verdaderamente cristiana, que sabia el imperio que las primeras impresones tienen de ordinario en el corazon humano, empeso á formar á sus hijos en las virtudes que la Religion y la sociedad podian exigirles desde sa mas tierna edad, y para conseguirlo procuró instruites ante todo en los primeros elementos de la fe. Habilando un día, desde el públio, de la ignorancia en que los padres dejahan á sus hijos en materia de religion, el párreco de San Gervasio, quiso probarlo con un ejemplo, y empezó una frase con estas palabras: Si pregundo é un mino gué es fe. a la momento ovóse en medio del auditorio al mas pequeño de los hijos de la señora Acarie contestar, como si le hobiesen preguntado: Se un dom de Dios; y habria continuadó, si su aubulo, que le tenia sentada en sus rodillas, no le hubiese puesto la mano en la boca para impedirle hablar.

La soñora Acarie explicaba frecuentemente à sus hijos la obligación que contrajeran al recibir el Bautismo de unirse unicamelos Bios y de evitar cuanto pudiese ofenderle. « Repetianos con frecuencia, dice su bija mayor, que solo nos amaria nitentras anásemos « Dios, y que esi sabia que algun niño extraño à su familia tuviese « à Bios mas amor que nosotros, amaria mas à aquel niño que à nosvetros. »

Inspiroles desde la infancia borror por la mentira, y no les perdonaba ninguna, por ligera que fuese. «Aun cuando malbarateis y árompais todo lo de casa, dipi cierto día à una de sus hijas, lo olavidaré de buen grado, y nada malo os sucederá si confessis al moumento v nestra falla; mas amque fuescis tan altas como el techo, antes buscaria mujeres para sujetaros, que dejar sin castigo una amentira; nada del mundo es capaz de hacerme variar sobre esto de s resolucion.

Exhortábalas á conservar entre si la union, y les bablaba con freenencia de las ventajas de la paz, asi como de las funestas rocecuencias de la discordia. Es preciso ceder siempro, les decia, exscepto cuando el honor de Dios exige la resistencia; el que cede «venee siempre à sus adversarios.»

Queria que hablasen á los criados de la casa con dulzura y cortesía, y cuando les dirigian la palabra en diferente tono, no se les debia contestar. Cierto dia que oyó á una de sus bijas hablar con altívez, reprendida severamente y le dijo: « Me asustas, querida. ¡Qué

<sup>1</sup> Strom. lib. IV, pag. 324.

Mamachi, De' costumi, etc. c. 3, pag. 16, et Antiq. christ. 1. 11!, pagina 398.

«tono! ¿Quien eres para hablar asi? Haz que no lo oiga otra vez, «pnes me enojaria de veras.»

Descaba que obedeciesen al momento y sin murmurar, que dejasen cuanlo hiciesen à la primera señal que les diese, en una palabra. que no tuviesen jamás voluntad propia. «No está bien, decia un dia «a una de sus bijas que manifestaba alguna repugnancia en que-«darse con ella en cierta casa; no està bien que una hija bien eduurada se fastidie en compañía de su madre, ni que tenga otra voslantad que la suya. » Su hija mayor, que se encontraha con ella en el campo, tuvo deseos de ir à un pueblo vecino con algunas personas de su sociedad : la señora Acarie consintió primeramente en ello, mas queriendo luego experimentar la obediencia de su bija la mando bajar del carruaje y recoger sus paquetes, enando estaba ya a punto de partir : dos ó tres veces repitió la prueba, y finalmente, despues de haber edificado á todas las circunstantes, que penetraron al momento la intencion de la madre, y á quienes conmovió infinito la obediencia de la hija, dió su consenlimiento para el corto viaje que esta deseaba emprender.

Formaba además à sas lijos en aquel espiritu de mortificacion que caracteria al verdadero cristiano e nas senformedades les obligaba à tomar sin manifestar repugnancia las pociones desagradables ordenadas por el médico, y para preservaries de la sensualidad y de la intemperancia serviales en la mest manjares comunes y càsi siempre en solo plato. Etigia que jamais expresasen su gusto, y que no estuvieseu descontentos de cosa alguna; tampoco queria que sus hijos decidiesen del color ni de la forma de sus vestidos, sobre lo cal ni siquiera les consultaba, y si bien evitaba el que es singulariziasen, no les permitta la menor cosa que pudiese excitar su vanidad.

Finalmente, considerando la bumidad como el fundamento de la vida cristiana, esforzábaso para inspirar esta virtud a us bijos, y á pesar de pertenecer à una familia noble y distinguida por sus alianzas, jamás los llamaba ni permitia que les llamasen sino por su nombre de pila. Por dispuestos que estuviesen los criados para servirles, exigia con frecuencia que se sirvises no por si mismos, tanto que su bija mayor dice: « Como era yo muy orgullosa, mi madre para cor«regirme me encargó los trabajos mas bumillantes, como barrer la resculera, y viendo que escogia para bacerlo los momentos en que

«no podia ser vista; y que cerraha la puerta para ocultarme, quiso «que la barriese á la hora en que venia mas gente y que dejase abiera la puerta, a So hi ja segunda, que manifisto siempre un gran talento, hablaba muy bien y razonablemento desde la mas tierra adad i mas para impedir que germinase el amor propio en el corazon de la mita, su madre fingia á veces no orita, ó la mandaba callar.

Para facilitar á sus hijos el cumplimiento de sus deberes é inspirarles el espíritu de órden, la señora Acarie bizoles una regla de vida que siguieron tambien sus hijos mientras permanecieron á su lado, en la narte que podia corresponderles.

Desde sus primeros años sus hijas se levantaban à las siete, y à las seis canado fueron algo mas crecidas; despues de vestirse recitaban la oracion de la mañana, que iba seguida de una lectura piadosa; acompañabaias luego à misa, la que olan de rodilbas, y durante ella decian d oficio de la santisima Virgen, si bien su piadosa madre las acostumbró despues à meditar sobre el sacrificio de Jesucristo mientas lo ofrecian en su presencia.

De vuelta à casa se dedicalan à varias labores, y la señora Acarie, que nada temia tanto para sus bijos como la ociosidad, les daba
el ejemplo del trabajo dediciandose à una série de ocupaciones útiles que llenaban todo el dia. La hora de la comida no se empleaba en palabras supérfluas, pues la piados aseñora hablaba de
bijos de asuntos propios para adornar su jnicio ó para fermar su corazon.

Todos los dias, excepto los doningos y fiestas, seguia á la comida una bora de recreo, durante la cual la madre que participaba en los juegos de sus bijas les enseñaha à servirse de los jugodes que les bahia comprado; queriendo que sus hijas estuviesen alegres y gozasen durante aquellos momentos de solaz, decia á las que permanecian graves : « La afectación no sirve sino para embotar el in«gento, y una gravedad precoz se va ordinariamente del mismo mo«do que ha venido.»

À las tres recitaban Visperas, escuchaban alguna lecutra piadosa, y volvian luego à sus labores. Por la noche las dos mas jóvenes daban euenta de los pensamientos que les habian compado principalmente durante el dia; si se babia sussitado entre ellas alguna disputa, se les mandaha pedirse mútuamente perdon y abrazarse para sellar la reconciliacian. Despues de la cena leiase la Vida de los Sambalar la reconciliacian.

tos, terminando los ejercicios del dia con el exámen de conciencia, el canto de las letanías y la oracion de la noche.

Los domingos y dias festivos la señora Acarie acompañaba á sus hijas á la misa de la paroquia, y por la tarde volvian á la iglesia para oir el sermon y las Visperas; de regreso á su casa debian dar cuenta de todo lo que se habia diebo desde el púlpito, á cuyo ejercicio se consegraba ordinariamente la hora de la comida.

Cuando podía ganarse alguna indulgencia, aquella santa madre acompañaba ella misma à sus hijas hasta la iglesia indicada para procurarse beneficio tan precioso à los ojos de la le, y en estas ocasiones, lo niismo que en la Cuaresma y fiestas solemnes, cuideba de que sus hijas tuviseon à su disposicion algun dinero para repartirlo à los pobres, siendo su mayor placer el verlas contraer la costunibre de practicar huenas obras.

Sus hijas eran aun muy jóvenes cuando se acercaron por primera vez al sacramento de la Eucaristia, mas su tierna edad no les impidió conservar los saludables frutos de la primera comunion; su madre nada omitia para que estuviesen en estado de comulgar entodas las fiestas principales de laño, y con mas frecuencia ana cando hubierno progresado en la piedad; ella misma las disponia para tan grande accion, habitandolas de su importancia con algunos diás de anticipación, a varudadolas à practicar los actos convenientes.

Cuerdamente severa para con sus hijos cuando cometian alguna

faita, prodigâbales mil caricias cuando se hallaha contenta de ellos, en cuyas ocasiones era tan vivo el placer que experimentaha, que su coraxon parecia dilatarse: prometiales darles cuanto le pidiesen, y con tal de que sus demandas fuesen razonables, complia fichinente un promesa. En sus enfernnedades cuidâbales ella misma, pasaba noches enteras à la cabecera de su cama, y les prodigaba cuantos servicios necesitaban. La caridad con que su buena madre les servia les alentaha para sufrir con paciencia, y accedian à todo, para evitarle fatigas con su pronta curacion; finalmente aprendian de ella a vencerse à si mismos cuando tuviesen que prestar à los demás semejantes servicios.

Tau esmerada educación produjo los frutos que eran de esperar; à elta debieron las tres hijas de la señora Acarie el ser admitidas en Carnelo, donde murieron santamente, despues de haber ocupado las primeros puestos , y si, para servirnos de la expression de san Francisco de Sales, tardaron sus hijos, y dieron en ciertos momentos inquietudes à su madre acerca de su salvación, los honrosos cargos que desempeñaron en la Iglesia y en el Estado, y las huerans esperanzas que en ellos concibió el mismo Prebdo cuando les volvió à ver en Paris, un año despues de la mnerte de su madre, prueban que por fin se aprovecharon de la educación que recibieran.

Volvamos à los primeros cristianos. El triunfo de la caridad cristiana y la eterna gloria de nuestros padres consiste en haber amado al projimo, es decir, á todos los hombres como à sí mismos.

Princramente los Cristianos estaban unidos entre si con los lacs del mas tierno amor, lo cual llenaba à los genities de admiracion y de envidia à un mismo tiempo \(^1\). "Hablando de nosotros, deciai Tertuliano, exclamais : ¡Mirad cómo se aman l lo cual os admira porque estais muy distantes de asemejeros à nosotros. Ved como estab prontos \(^1\) morir los unos por los otros, al paso que voscitore setais ismpre dispuesos à malaros. Vuestros censores gritan scontra el nombre de bermanos que nos damos, porque entre voscitos dotó litulo de parentescos únicimente el signo de un afecto similado; nosotros somos tambien bermanos vuestros por derecho de la naturaleza, nuestra madre comun, si bien sois may poen humanos y nom y beeno hermanos y luego, 1 con cuánda mas razon

<sup>1</sup> Apol. c. 39.

«nos mirarémos nosotros como tales, nosotros que tenemos un misamo padre que es Dios, que hemos sido iluminados por el mismo «espíritu de santidad, que hemos nacido á la misma verdad, des-«pues de haber salido de la misma ignorancia! Entre nosotros todo « es comuu ; hasta los bienes que poseemos sirven para nnirnos co-«mo à hermanos, lo que eutre vosotros extingue casi siempre la fra-«ternidad 1.»

«En los nombres de caridad que están en uso entre nosotros, añae de otro Padre de la Iglesia, no debeis ver mas que la expresion de «los seutimientos que nos animan; á nuestros inferiores les llama-« mos bijos ; à nuestros iguales hermanos , y à nuestros superiores « padres, llamando á las cristianas, por igual razon, bijas, hermanas \*6 madres, segun su edad \*, »

Esta tierna caridad se mauifestaba de un modo particular respecto de determinadas personas; penetrados de veneracion para con los ministros del Señor, à quienes debiau la vida del alma, nuestros padres se apresuraban á proveer todas nuestras necesidades, persuadidos de que los eclesiásticos, que se consagran enteramente á la salvacion de sus hermanos, no podian ocuparse en adquirir su propio sustento. Las oblaciones de los fieles les proporcionaban lo necesario; el alimento y el vestido a.

Sin embargo, su caridad desplegaba todos sus recursos y todo su generoso valor respecto de los confesores encarcelados por la fe; apenas sabian que habia sido preso uno de sus hermanos, cuando todos, hombres y mujeres, niños y ancianos, acudian á la cárcel : y despues de baber comprado del carcelero el permiso de entrar, recomeudábanse á las oraciones del futuro martir, besaban sus cadenas, servianle, y acadian á todas sus necesidades . Si las limosnas de la iglesia de que el preso era miembro no bastaban, el Obispo y los presbíteros escribian á las demás iglesias, y estas se apresuraban à enviar las suyas ; pues todas tenian un fondo reservado para este tiso ".

« Cada uno de nosotros, dice Tertuliano, apronta todos los meses

- 1 Lucian. Dial. Peregr. pag. 337.
- Athenag, Legat. pag. 330. Mamachi, t. III, pág. 26.
- Lucian. Pereg, n. 12, pág. 334.
- Lucian, Peregr. n. 3; Eusebio, lib. IV, e. 23.

«su módico tributo, cuándo y cómo quiere, en razon á sus faculta-«des: pnes à nadie se obliga, todo es voluntario, y aquello forma acomo un depósito de piedad que no se consume en banquetes ni cen estériles disipaciones, sino que se emplea en alimentar à los po-«bres, en darles sepultura, en el sustento de los infelices huérfanos, « de los criados extenuados por la edad, y de los náufragos; en ali-«vio de los condenados á las minas, de los desterrados léjos de su «patria, ó de los detenidos en las cárceles por la causa de Dios 1. »

La solicitud de nuestros padres eu visitar à los confesores de la fe era tal, que muchas veces los Obispos se creiau obligados á moderarla, temiendo excitar mas ann el odio de los persegnidores \*.

Doude habia una miseria que aliviar, alli volaba la caridad de los primeros cristianos con las manos lleuas de limosuas y con el corazon abnudante en consoladoras palabras. Del calabozo del preso trasladábanse à la cahaña del pobre y à la cahecera del enfermo, y si una iglesia particular carecia de los recursos necesarios para alimentar á sus pobres, acudia á sus hermanas, las demás iglesias, y no tardaba eu ver llegar gran número de diáconos cargados de ofreudas y de epistolas fraternales : otras veces las grandes iglesias llamahan á lodos los pobres para subvenir directamente y para siempre á todas sus necesidades \*.

Dificil es formarse una idea del respeto, de los consideraciones y de los tiernos cuidados de que eran objeto aquellos afligidos miembros del Salvador, y no conteutos con aliviar sas dolores, nuestros padres se esforzaban en consolarles y en sostener su paciencia y valor. Lo contagioso del mal no era bastante para alejarles, y 100sa admirable! prodigaban iguales cuidados á sus perseguidores. En uua peste que desoló el Egipto, viôse à los Cristianos recoger en las calles á los gentiles enfermos, abaudonados por los suyos, cnidarles, llevarles á sus propias casas, y prestarles iguales servicios que á sus hermanos \*.

Tenjan igualmente gran cuidado de los niños; primeramente de los hnérfanos, bijos de cristianos y sobre todo de mártires; lnego de las criaturas expuestas y de cuautas podian ser los maestros, á fin

- 1 Tertul, Apol. c. 39.
- S. Cypr. Epist. X et XII.
- 3 S. Cypr. Epist. ad Bucrat.
- Eusebio, lib. VII , c. 22.

de educarles en la verdadera Religion. La Iglesia romana se distinganió entre todas por se cardida para con los pobres de todas clases, tanto que en tiempo del para san Cornelio, por los años 25d, mantenia à mas de mil quinientos, y desde su fundacion, y mientra duraron las persecuciones, envió siempre grandes sumas à las iglesias pobres de las provincias y à los confesores condenados à las minas.

Los diáconos cuidaban de todos esos tesoros vivos de la Esposa de Jesucristo; y era de su incumbencia recibir las ofrendas que se hacian para las comanes necesidades de la Iglesia, reservarlas y guadarlas seguramente, y distribuirlas á tenor de las órdenes del Obispo, quien disponia de ellas en virtud de la reducion que los mismos le hacian de las necessidades particulares. Era tambien de su deber informarse de estas necesidades, y tener una lista exacta de los pobres à quienes la Iglesia socorria", de modo que la vida de los diáconos era muy activa, viéndose obligados à andar siempre por la ciudad, y à veces à emprender viajes fuera de la misma. Por estos egun ollevaban capa, ai vestidos targos como los presbiteros, sino únicamente túnica y dalmatica, à fin de estar siempre dispuestos à la accion y al movimiento ".

Lo que mas admiraba á los gentiles no era ver que los Cristianos de la misma iglesia y del mismo país se profesana na uterno amor, pero si el que na cristiano extranjero, desconcoido, fuese acogido, atojado, mantenido, socorrido, y colmado de pruebas de afectopor hombres que jamás le habian visto y que en breve no le velovarian á ver mas; impulsados por su odio decian falsamente que los Cristianos formaban una secta cotula, cuyos miembros tenian cierro signos para reconocerse, cuya calumnia reflat de este modo Minucio Félix: «Lo que nos da á reconocer entre nosotros mismos no esc, como pretendeis, seña alguna caterior, sino la inocencia y la modestia; sin embargo de lo que decis á pesar vuestro, nos lamamos «bermanos, porque somos los hijos de un mismo Padre, Criador de stodos los bombres, y porque tenenos nna misma fe y una misma «seperanza para el porvenie"; »

Con tal de que un extrajero manifestase que profesaba la fe ortodoxa, y que se hallaba en la comunion de la Iglesia, era recibido con los brazos abiertos ; quien hubiese deseado negarle un asilo, bubiera temido rechazar al mismo Jesucristo. Sin embargo, era preciso que el forastero se diese á conocer 1, y para ello los cristianos que viajaban llevaban siempre cartas de su Obispo \*. El primer acto de hospitalidad era lavar los piés à los huéspedes, operacion que era necesaria, atendido el modo como calzaban los antiguos; si el huésped estaba en la plena comunion de la Iglesia, oraban con él, y le deferian todos los bonores de la casa; él era el que decia las oraciones, el que tenia el primer puesto en la mesa, el que instruia la familia; todos eran felices posevendole, y reputábase mas santa la comida en que tomaba parte. Los eclesiásticos eran honrados en proporcion de su clase, y si un Obispo viajaba era invitado por todas partes à oficiar y à predicar à fin de mostrar la unidad del sacerdocio y de la Iglesia 3.

Pero lo admirable es, que nuestros padres ejercian la hospitalidad aun con los infieles, ejecutando tambien con extrema caridad la órdenes del principe que les obligaban à hospodar à los soldados, à los empleados y demás que viajaban en servicio del Estado. San Faconio, que se babia alistado muy jóven en las tropas romanas, fue embarcado con su compañía, quechando admirado cuando al liegar à una ciudad vió que los habitantes les recibina con tanto amor como si fuesen antiguos amigos; esto le movió à preguntar quiénes eran, y le contestaron que profesaban una religion particular y que se les conocia con el nombre de cristianos: entones se informó de sus dogmas y doctrinas, y de aqui data el principio de su conversion .

Los esclavos abandonados por sus dueños porque eran viejos ó achaecoso, los desterrados, los infelices de toda dasea, rechazados por la sociedad pagnua, estaban seguros de ballar un generoso asilo en el seno de la nueva sociedad; para subvenir á todas estas necesidades, nuestros padres no se contentaban con dar sus bienes y con ha-

<sup>1</sup> Const. apost. lib. III, c. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. lib. 11, c. 57.

o Oct. pag. 312.

Baron. ad ann. 143 , n. 7.

<sup>5</sup> Tertul. Praescrip. c. 20, y Mamachi, t. III, pág. 48.

Const. apost. lib. II, c. 58.

Vida de san Pacomio, t. IV. Véase à Fleuri, Costumbres de los Cristianos, pág. 260.

cerise pobres para assilir à los pobres; llegaban à venderse à si nismos. No son taros los ejemplos de tan heroica caridad, como nos lo manifiesta el papa san Clemente en su epistola à los feles de Corinto 1; mas uno solo bastarà para dar à conocer el espiritu que à nuestros padres animaba.

Uno de ellos, llamado Serapio, encontró a na ómico gantil, cuya desgraciada sostre le comovoró de tal modo, que á fin de procurar su conversion, se vendió á el en calidad de esclavo, por la suma de veinte monedas de plata; su exactitud en el cumplimiento de sus deseras o le impedia dedicarse á la oración y á la medilación; todo su alimento consistia en pan y agua, basta que por fin sus exhortaciones y ejemplo produjeron el deseado efecto: el cómico se convirtió con loda su familia, rennació al teatro y dió la libertad á Serapio, el cnal no gozó de ella mucho tiempo.

No tardó en venderse por segunda vez, à fin de poder aliviar à nua affigida viuda, quedando su nuevo dueño tan satisfecho de sus servicios, que le emancipó, y regalole un manto, nna túnica y un libro de los Evangelios; mas apenas habo Serapio emprendido su marcha, cuando encontró á un pobre á quien dió su manto; á alguna distancia dió la túnica á otro pobre transido de frio, no quedándole por todo vestido sino un sencillo lienzo. Algunos le preguntaron qué babia becho de sus vestidos, à lo que contestó el Santo. mostrando el libro de los Evangelios : « Este me ba despojado de ellos. » Tampoco tuvo por mucho tiempo el libro en su posesion, pues lo vendió para asistir á nna persona reducida á la última miseria; y al pregnntarle qué habia hecho de él, contestaba : «¿ Lo creeriais? ima-«ginábame oir continuamente el Evangelio que me decia : Vé, ven-« de cuanto poseas , y dalo á los pobres ; así es que be vendido mi li-«bro, repartiendo su precio entre los miembros de Jesneristo que « veia necesitados, »

Serapio, que no poseia mas que su persona, traficó con ella varrias veces, si es licito expresarse así, à fin de procurar al prójimo anxilios espirituales y temporales; entre los que le compraron figura un maniqueo, à quien tuvo la dicha de volver al seno de la verdadera Lelesia, junto con todas un familia.

Si era tanta la solicitud de nuestros padres en aliviar las necesi-

dades corporales del prójimo, ¿cómo dudar de su colo para el consuelo y curacion de los almas? Difuso por demás seria referir cuanto
obraban para obtener la conversion de los pecadores, de los herejes y aun de sus mas crueles enemigos, por quienes ofrecian sus
lagrimas, sus ayunos y sus oraciones. O igamo à Tertulina; epara el aslavacion de los Emperadores (enyos emperadores eran los Nearones, los Domicianos, los Decios y los Dioclecianos) invocamos el
ellos elerno, a Dios verdadero, a Dios vivo, y pedimos para el
elos elerno, a Dios verdadero, a Dios vivo, y pedimos para el
elersos, un senado fiel, sibdilos sumiese, una tranquilidad univer«sal, y capato el hombre y el emperador dessona".»

Soldados fieles y pacíficos y buenos ciudadanos, noestros padres cumplian exactamente con Iodos los deberes de la sociedad humana. «Pagamos puntiadmente y sin fraude, continta Tertuliano, todas las contribuciones públicas; los impuestos se recaudan mejor desde que hay cristianos en el mundo, porque los Cristianos cumuplen el deber de satisfacerlos por principio de conciencia y de piestad 4. ».

"La caridad de nuestros padres, que se extendia á todos los vivientes, no olvidaba á los difuntos: para dar mayor testimoio des níe
na resurreccion, cuidaban mucho de las sepulturas, en las que
gastaban mucho dinero, atendiendo á su modo de vivir. Despues de
navar los cadáveres, los embalsamban a: «Empleamos en ellos mas
saromas, decia Tertuliano, que los que vosotros, gentiles, perdeisincensando à vestros dioses." » Envolviano luego en finisinos lienzos é on mantos de seda, y algunas veces cubrianlos con preciosos
vestidos, y despues de dejarlos expuestos por tres dias, durante los
cuales velaban cerca de ellos orando ", llevábanlos al sepulero, acompañando el cuerpo con gran cantidad de cirios y antorchas, doble
simbolo de la caridad del difunto y de la resurreccion futura, y canlando salmos é himnos, en que respiraba la dulce esperanza. Secultado el cuerpo con gran cantidad na del dicina de lanto sacrificio,
portugado en la construire de la const

<sup>\*</sup> Epist. I. n. 4, pág. 36.

<sup>2</sup> Véase à Godescard, 21 de marzo,

<sup>1</sup> Mamachi, De' costumi, t. 111, pag. 61-66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apol. c. 30. <sup>6</sup> Ibid. c. 42.

Apol. c. 42.

<sup>8</sup> Baron, ad ann. 34, n. 310.

<sup>\*</sup> Const. apost. c. 6; Prud. Hymn excq.

y asistian al festin llamado agape, hacian varias limosnas, y renovabase la memoria del difunta el dia primero de cada año, además de la commemoracion que de él se hacia todos los dias en el santo sacrificio 1.

Así para honrar á los muertos, como para conservar el recuerdo de su vida, ponían comunente en su tumba diferentes objetos, como las insignias de sa diguidad, los instrumentos de su martirio, botellitas ó esponías llenas de su sangro, las aclas de su martirio, so mombre, medalias, hojas de laurel ó de algun otro árhol siempre verde, cruces, el Evangelio y tambien la santa Eucaristia. Los aromas eran en tan grande cantidad, y los sepuleros tan bien cerrados, que mas de doce siglos despues exhalaban todavia un agradable perfume \*; era costumbre colocar el cuerpo boca arriba, con el restro vuelto al Oriente, postnra que era nn símbolo de esperanza y como un último grito de inmortalidad.

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por haber reemplazado la ley de odio que reinaba en tiempo del Gentilismo, por la dulce ley de la caridad universal; dadnos la gracia de que imitemos los hermosos ejemplos que nos legaron nuestros padres.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, no quiero decir nunca de los demás lo que no quisiera que dijesen de mi.

# LECCION IX.

ESTABLECIMIENTO BEL CRISTIANISMO. (SIGLO 1, CONTINUACION).

Roma subterranea, - Pormenores acerca de los Mártires.

Una tierna y sincera piedad, una caridad universal, una santidad perfecta formaron, con algunas excepciones, el carácter delos primeros cristianos. No predendemos negar, decia Tertuliano, que haya centre nosotros algunos hombres entregados á sus pasiones; mas apara probar la divinidad de la religion cristiana, pasta que sean en corto número. Es imposible que en un cuerpo, por perfecto que el es supongamos, no se encuentre algun defecto; pero mucho bien cal lado de un poco de mal hace brillar la perfeccion de una so-acidad 1.9.

Tantas virtudes admiraban à los gentiles, y quizás nesofros mismos nos inclinamos à creer que los ejemplos de nuestros padres no pueden ser imitados por nosofros; es cierto sin embargo, que coo ellos somes nosotros litamados à la santidad por el mero hecho e nuestra vocacion al Cristianismo, que Dos nos nos niega ninguno de los neclios necesarios para ser santos, y finalmente, que adoptando las coslumbres y precauciones de que nuestros padres se valián, nos es dable imitar sus virtudes. Lo que somos nosotros fuoron ellos ; ¿ por qué no podemos, pues, llegar à donde ellos lleearon?

Hemos visto que pasaban sus dias en la oracion, en el trabajo en la práctica de obras de caridad; ¿quién nos impide seguir su ejemplo? Conociendo la debilidad y corrupcion de la naturaleza, descondaban de si mismos y evitaban con gran cuidado todos las cossiones de pecar; una vez convertidos del Gentilismo di Cristianismo, rechazaban todo contacto impuro con la antigua sociedad, y cos olo no bujun de sus libros, de sus cantos profanos, de sus tem-

7 Teriul. ad Nat. lib. I, e. 5, pág. 43. Vésse tambien á Mamachi, pref., pág. 17-31.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tertul. De Coron, mil. c. 3; Orig. in Job., homil. III; S. Cypr. episto-la XLVI; Mamachi, t. III, v sig.; Fleuri, pág. 263.

Véase nuestra Historia de las Catacumbas, y Boldetti, Osservazioni sopra i cimiteri, etc., lib. I. c. 29, pag. 307.

plos, sino tambien de sus teatros, de sus festioes y de sus bailes. Las razoces que à ello les movian nada han perdido de so fuerza, pues lo mismo ahora que antes, aquellas profanas reuniooes son ocasiones de escaodato y de pecado.

Al priocipio, los primeros cristiacos no concurrian à los teatros, hecho que atestignan los mismos actores gentiles; y el ejemplo de lan venerables abuelos deberia ser bastante para arreglar la conducta de hijos hico nacidos; sin embargo, si preguntamos à nuoque conducta paraco de su conducta, nos contestarão lo mismo que contestaban a los genfiles: « No asistimos à vuestros espectáculos, eporque conocemos todos sus peligros !» Ahora bien, estos peligros 2 no son los mismos abora que actes?

Oigamos á Tertuliano, meditemos sus palabras, y con la mano en el corazon digamos si la historia que nos traza de los espectáculos de su tiempo no es idéntica á la de los espectáculos de nuestros dias : « El teatre, dice, es propiamente el saotuario del amor profa-«no ; solo se va à él en husca del placer. El encanto del goce en-«cieode la pasion, la que se inflama á su vez por el atractivo de «aquel; aun suponiendo que se guarde en el teatro una postura mo-«desta y recatada, ¿quiéo puede asegurar que bajo aquel exterior «tranquilo, bajo la máscara que el arte ó la coodicion imponeo, se «mantenga el corazon impasible, y no bierva en el fondo del alma «nna secreta agitacion? No se busea el placer sio gostar de lo que «lo proporciona; y es imposible que guste sin que medie nn senti-«miento de afeccion, afeccioo que es el mas vivo aguijon del placer «que se experimenta. Si la afeccion cesa, cesa el placer, y solo se «experimenta fastidio, conociendose su inntilidad y que se pierde el «tiempo; ahora preguoto vo, si puede esto convenir á los Cristianos. « Piéosese cooio se quiera del teatro, por mas que se deteste, que se ueste mal en él, que cause vergüenza la compañía que en el mis-«mo se balla, basta concurrir á él para antorizar con su presencia «á los demás que alli se encuentran; es ponerse eo contradiccion « consigo mismo. Lo que nuestro peosamiento coodena, nuestro ejem-« plo absuelve ; el que se encuentra voluntariamente entre los que co-« meten el mal, lo aprueba; así es que no nos basta no ser autores. «queremos no ser complices, pues no babria actores si no hubiese «especiadores.

Minut. Felix, Oct. pag. 8 y 26.

«El amor impúdico entra en el teatro por los ojos y por lo sidos; altí se imuolan majeres a la iocoolineccia pública de uo modomas apeligroso de lo que se bará en los lugares que nadie se atreve á anomhara. ¿Qué madre, no digo cristiana, sino-bourada solamente, ano predireira ver ás un bija en el sepulero que en el teatro? ¡Gome! «¿la ha educado con tanta ternura, coo taotos cuidados para verla en la oprobio? ¿la ha teodido noche y dia debajo de sus alas masteroales para entregarla al público y coovertirla en un escollo para bi juvenuda? ¿Quém no ve en aquellas indiceso taras tantas escalvas extraviadas, en las que el pudor ya no existe? Vedlas como pavocea en medio del teatro todos los hechizos de la vanidad. ¿Acaso es mada para los espectadores el pagar su lujo, el mantener su corrupcioo, el darles su corazon en prenda, y el apreoder de "ellas lo que jouás debiera saberes?"

« Bebiendo seolir borror por la impudicicia, ¿ nos será permitido sir à ver o á .oir lo que nos está vedado hacer ó decir, á nosotros á «quienes se pedirá cuenta de una palabra ociosa ? Así pues, por el «mero hecho de estaroos probibida toda impudicicia, nos está veda-«do el teatro.

« Aquello á que bemos renunciado solemnemente en el Bautismo, no podemos practicarlo, ni decirlo, ni mirarlo de cerca ni de lejos; abora bien, sea cual sea el mombre de la acerion que ser represente en la escena, tragedia, comedia, pantomima, no bay pieza cuyo asunto no sea contrario à las costumbres ó á la humanidad: «debilidad ó crimenes; no se ve otra cosa.

« ¿ Qué os enseña la tragedia ? decidinelo. Aventuras fabulesas é exageradas que no traen generalmente á vuestra imaginacion sino actos violentos ó vergonzosos, que valdria mas haber olvidado, y que desarrollan en vuestra alma gérmenes dañioos que se declarao «on imitaciones fieles en exceso.

«¿ Qué os eoseña la comedia? ¿ qué ofrece á vuestra vista? El adulterio y la infidelidad, las intrigas de la seduccion y el deshonor de los esposos, indecentes bufonadas, padres burlados por sus «criados y por sus bijos, viejos imbéciles y disolutos.

/ «¿Y la pantomima? Este espectáculo ofrece á vuestros ojos todos «los desórdenes de una lujoria iosolente, todo lo que una boca crisatiana no tiene valor para pronunciar. ¡ Qué escuela para las costum-

«bres, ó mejor que semillero de crimenes | Cuántos alimentos para «todos los vicios!»

Despues de demostrar que el teatro es una ocasión de pecado, y que los votos del Bautismo lo vedan al cristiano. Tertuliano examina los pretextos que se alegan para justificar sú presencia en el ; todolos sofismas modernos en favor de los especiáculos son prevenidos y refutados nor el elocuente escritor.

e Dicennos : À mi edad, en la posicion que ocupo, con la fuerza ede mis principios é el buen temperamento de mi constitución, nada elengo que temer del teatro ; Vuestra edad! Sea cual sea, no os sibra de los peligros del teatro; joven, os amenazan formidables, pues ¿cómo defenderos de las impresiones voluptuosas que ocercacan por todas partes y que ho encuentran quien las rechace? Et adeber cede ante espectáculos que agitan todo vuestro ser, y que hablan mas inettemente à vestro corazon que la coaciencia. La evejez no es tampoco un buen preservativo; no, porque los hielos de ala edad no apagan fuegos desde mucho tiempo encendidos y cuya evoracidad aumenta el tiempo.

«La posicion que ocupais hace que sea para vosotros una nece-«sidad, decís; pero vo os contesto que la fe cristiana no admite mas « necesidad que la de ohedecer á la ley del Señor. Hay circunstan-«cias, decís, en que es indispensable el asistir al teatro, pero yo os «digo que no hay ninguna en que sea permitido ofender al Señor. «Os creeis seguros por vuestra constitucion, pero vo apelo á la ex-« periencia , v en vista de sus diarias lecciones os preguntaré si ja-«más salió álguien del teatro del mismo modo que entrara. ¿Que eme contestará vnestra conciencia si la interrogo? ¿ Por qué cami-«no habeis llegado hasta el teatro? Por el de pasiones que desea-«ban ser satisfechas. ¿ Qué babeis ido á ver? Todo cuanto podia «agradaros, v todo cuanto os está prohibido imitar. Decidme de bue-«na fe, ¿es aquel el puesto de un cristiano? El que se halla en el «campamento enemigo indica que, infiel á su principe, ha deser-«tado de sus banderas; pues ; cómo! 10s hallábais hace un momento « en la Iglesia de Dios , y estais ahora en el templo del demonio! hace «un momento en la sociedad de los espiritus celestes, y ahora en un «impuro fango! ¡Cómo! ¡esas manos que acabais de elevar bácia el «cielo, han podido aplaudir à un histrion! Esa misma boca que se «abria para cantar unestros santos misterios, ha proclamado las ala-«banzas de una prostituta! ¿Qué os impedirá en adelante entonar «bimnos à Satanás?

«Sin embargo, replicais, no asisto mas que á la representacion de buenas obras; pues hay espectáculos honeslos que sirven de escuelas de moral. ¿ Donde estat tales obras? Decid, en todo caso, que elegis las menos malas; la eleccion no consiste aqui entre obueno y lo malo, sino entre lo mas 6 menos malo. ¿Acaso no se vue en todas la mas péridid de las pasiones? ¿ Por ventura aquellas cobras no cambian de naturaleza al ser representadas, siendo entonescen mil veces mais peligrosas por las infinitas seducciones con que «son revestidas? ¡ Vais al teatro como à una escuela de moral! ¡ Vais à él en buesca de modelos de virtudes cristianas! ¡ Ah! no, no se «esta vuestra religion, ó es una religion desfigurada. ¡ Dignos intérspretes de la sagrada Escritura son vuestros pedea damaliticos! ¡ dignos cos órganos del Espritu Santo son vuestros actores!

« Yoy alli para acompañar à mis bijos; pero ¿con qué derecho des permitis ir allà? ¿ No hay bastante con haberles comunicado, sal engendrarles, el fuego de la concupiscencia, sino que quereis sabrasarles en el conduciendoles al foco de todas las pasiones? Les accompaño al teatro para que se reformen. ¡ Glomol ¿ vuestra hija no puede educarse sin tener á una actriz por modelo, y vuestro hijo « a un comico por preceptor?

e Pero si no es mas que un pasaliempo, decis; á esto contestare que la mano que prepara el veneca homicida no freda les bodres de la copa con hiel y eléboro, sino con sustancias dulces é incentivas, à fin de conllar la traicion y la muerte. Tales son los artificios del domonio; admires la belleza de las escenas, la melodía de los cantos, la excelencia del poena, la pureza de la moral; y sin enthargo no serán mas que gotas de niel: el vaso de que non anan está emponzoñado; el atractivo del placer no equivale al pelisgro que lo aconipaña. Temed tan périfidos balagos; vayan al texto, que para ellos se ha hecho, los libertinos, las universe perdi-edas, las almas descreidas; puestros juegos, nuestras fiestas no están preparadas todavia, y no podenos sentanos da misma mesa, porque no nos es dable tenerlos por convidados. Todo llega à su tiemspo; para ellos los placeres hoy, para nosotros las tribulaciones; el mundo, nos dios Jesures hoy, para nosotros las tribulaciones; el mundo, pos dios Jesures hoy, para nosotros las tribulaciones; el mundo, pos dios Jesures los castar en la alegrá, y Vosotros en la

a tristeza. Aflijámonos, pnes, mientras el gentil goza, á fin de gozar «cnando empezará él à afligirse, por miedo de que participando de « sus placeres, participemos tambien de sus dolores 1.»

El horror que sentian nuestros padres por los espectáculos, manifestábanio tambien por los bailes y fiestas profanas 1; y como los gentiles se lo echasen en cara, contestaban : « 1 No hay duda que los Cris-«tianos son salvajes y enemigos del Estado, y esto porque no asisten «à vuestros festines, y porque consagrados à la verdadera Religion, a celebran los dias de fiesta del Emperador con una alegria paramente cinterior, y no con escanda losas orgias t i Grande prueba de afecto en averdad es encender hogueras y poner mesas en las calles, celebrar «hanquetes en las plazas públicas, transformar á Roma en taberna, «hacer correr arroyos de vino, y divagar en comparsas de aqui por « allí para provocarse unos á otros con escandalosas apuestas , con im-« púdicas miradas l ¿ Acaso debe manifestarse la alegría pública por la « vergüenza pública? Lo que viola la decencia en cualquier otro dia, «¿ puede ser decente en las fiestas del Emperador ? ¡ Oh ! somos , en « efecto, dignos de la muerte, porque bacemos votos por el Empera-«dor, y porque tomamos nuestra parte en la general alegría sin dejar « de ser castos , modestos y reservados en nuestras costumbres », »

¿Es posible hacer una descripcion mas semejante de lo que sucede entre nosotros en ciertas épocas del año y en ciertos dias de regocijos públicos? Semejanza fatal que demuestra que una parte de ta sociedad ha vuelto à los tiempos del Gentilismo. En cuanto à nosotros, hijos de los Cristianos, el ejemplo de nuestros padres nos traza la conducta que debemos seguir, pues tenemos iguales razones para alejarnos de esas fiestas culpables, huir las ocasiones y velar por nnestra virtud.

Hasta aquí bemos hosqueiado el retrato de las dos sociedades que existian hace diez y ocho sigles, despues de la predicacion de los pescadores galileos; hemos visto el estado y las costumbres de Roma gentil. lo mismo que el estado y costumbres muy diferentes por cierto de Roma subterrânea , sagrada residencia de los primeros crislianos; asistir debemos ahora al terrible combate que va à trabarse entre la sociedad antigua y la sociedad moderna.

Como siempre es el error el agresor, porque el error persigue siempre à la verdad, la sociedad antigua fue la que dió la señal del ataque, y empezó propalando mil calumnias, pues siempre la violencia finge el exterior de la justicia, y era preciso bacer primeramente odiosos á aquellos á quienes se queria asesinar. Entonces los judios y los gentiles bicieron causa comun, y en vez de bacer penitencia de su deicidio, los ciegos descendientes de Abrahan y de Jacob llenaron la medida de sus crimenes persiguiendo con inaudito furor à los discipulos del Mesias : presintiendo la ruina de su culto simbólico, fueron los primeros en lanzar el grito de alarma; y apenas supieron el designio de los Apóstoles de predicar el Evangelio por toda la tierra, cuando escribieron infinitas cartas y enviaron numerosos emisarios para indisponer los ánimos, diciendo : Ha aparecido nna nueva secta ; los que la profesan llevan el nombre de Cristianos; predica el ateismo y destruye todas las leves; su doctrina es impia, detestable, sacrilega 1.

Presentar al Cristianismo como destructor de todas las virtudes y hostil à los Gobiernos, era atraer sobre sus sectarios el odio de los pueblos y el reacor de los Reves : desgraciadamente tan atroces calumnias dieron abundantes frutos; crevéronlas los gentiles, y las falsas impresiones que causarou no se habian borrado todavia doscientos años despues . Dicese que los judios de Worms, en el Rhin, conservan aun una de las cartas que se enviaron por todas partes contra Jesucristo y sus discipulos 3.

Véase à Mamachi, t. II, pág. 188.

De Spectaculis. Tajian, Orat, contr. Grascos, pag. 279; san Teófilo de Antioquía Ad Autolic. pág. 416; san Cipr. De Spectacutis; Lact. Instit. dév.; san Basilio, Homil. IV in Hexameron; S. Ioan, Chrys. Homil. XV ad pop. Antioch; y III in Saul et David; y S. Ambr. De Fuga saccuti; S. Aug. Confess. lib. III; Salviun, lib. IV de Provident., etc., etc.

Los concilios de Elvira en 305, cán. 62 y 65; primero de Arles en 314, cán. 5; tercero de Cartago en 395, cán. 2; cuarto id. en 598, cán. 88; de Africa en 124, can. 28 6 61, can. 30 6 63, can. 129 ; segundo de Arles en 432. cán, 20; sexto concilio general en 680, cán, 9; sipodo de san Cários Borromeo en 1568; de Bourges en 1584, cân. 4.

Los mismos cómicos, los autores dramáticos y los aficionados al leatro usan igual lenguaje y están acordes con los Padres de la Iglesia y los Concilios en condenar los espectáculos. (Véause sus confesiones en Després de Boissy, Cartas sobre los especiáculos).

<sup>\*</sup> Tertul, Apel, c. 35.

San Justino, Dial, cum Triph, pag. 235.

Orig. in Cels. lib. VI; Tertul. ad Nat. lib. 1, c. 14. Tillemont, t. I , pág. 148.

La fama, que va siempre en aumento, añadió á aquellas calumnias otras imputaciones, y no tardaron los geníties en mirar à los Cristianos como à los honbres mas inícuos, haciendoles responsables de todas las calamidades grandes y pequeñas que afligian at Imperio su solo nombre era un critiene, y bastaba llevario para ser culpable de todas las maldades ; así al referir Tácilo que Neroo mandó arrojar à las Ilamas à un gran número de cristianos, à quienes acuso falsamente de haber incendiado la ciudad de Roma, dice con franquez que no estaban convictos de crimen alguno, pero si del odio del género humano \*.

Para refutar tan odiosas inculpaciones suscitó Dios á muchos elocuentes apologistas, los cuales se veian obligados á solicitar como una gracia el que no se condenase á los Cristianos sin oirles, y que no fuese su mero nombre un cirínen capital \*; y si bien la conducta de los fieles respondia con mas elocuencia aun á todas los acusaciones, el odio es ciego y nada ve. El que abrigaban los gentiles y judios, no contento con cerrar los ojos para no aduirar las virtudes de nuestros padres, tapões los oidos para no escuchar sus razones, metalizó su corazon para no experimentar respecto de ellos ningum sentimiento de humanidad, y armose de bachas y de espadas para innolar á sus victimas. La sangre corró á rios por toda la extensión de la tierra, y el cielo cornó da millones de Martíres.

Demos aquí algunos detalles sobre aquellos héroes de la fe ; hablemos de su nombre, de su número, de sus actas y de las circunstancias que acompañaban y seguian su nuerte \*.

El nombre de mortir significa testigo, y designa à una persona que ha sufrido tornectos ò la muerte para dar testimonio de la verdad de la Religion; aplicase por excelencia à los primeros cristianos, que esterificaron so vida para atestiguar la verdad de los hechos en que està fundado el Cristianion. El Salvador anunció que la Religion tendria mártires, y al encargor à sus Apóstoles que predicasen el Evangello, les dijo: Me sereis testigos en Jerusulen, y en toda la Judea y Sumaia, y hasta las extremidudes de la tierra \* . En otra

- 1 Tertul. Apol. c. 11.
- \* Annal. lib. XV, c. 44.
- \* Tertul. Apol. c. 1, pág. 11.
- \* Para los detalles y pruebas véase nuestra Historia de las Catacumbas;
- y el P. Piorez , De inclyto agone martyrii , in fol.
  - 3 Act. 1. 8.

parte, explicándoles que su testimonio cerá un testimonio de sangre, dice: Os entregarán à tribulación, y os anaturán, y serás aborreciós de lodas las gentes por causa de mi nombre 1, mas al momento les tranquiliraba, diciendoles: No temarás dos que matan el cuerpo y pueden matar el aima. Todo aquel que une confeste delante de objeto, pombres, lo confesaré yo delante de mi Padre que está en los ciclos; y el que me negare delante de los hombres, lo negaré yo lambien delante de mi Padre que está está no los ciclos; los negaré yo lambien delante de mi Padre que setá en los ciclos y millos por la confesa de la conf

De estas sagradas palabras deduce con razon Tertuliano que la fe cristiana es una promesa de martirio <sup>3</sup>. ¿Lo creemos así nosotros? El número de Mártires es incalculable <sup>3</sup>. algunos bechos nos da-

ran de ello una idea.

- 1.º En el espacio de trescientos años hubo diez persecuciones generales en toda la extensión del Imperio romano, el cual contenia en aquella época estis todo el mundo rosocido; en el siglo IV las hubo particulares en Persia y en Africa, promovidas por los persas y los vándalos: una sola duró cuarenta años, é bizo doscientos mil Mártires. A Abora bien, desde la predicación de los Apóstoles habia cristianos eo todos los puntos de la tierra; siendo tan numerosos en tiempo de Tertuliano, que lo llenaban todo, excepto los templos de los dioses, y que si hubicsen querido vengarse de los romanos, no tenian mas que retirarse, y el Imperio se convertia en un desiserto. •
- 2.º llacíase tal matanza de cristianos, que en la sola ciudad de Lyon hubo diez y nueve mil Mártires; pues no perdonaban edad, sexo ni condicion
- 3.º Fue tan grande el número de las victimas, que Diocleciano y Maximiano se vanagloriaron á principios del sigla IV de haber exterminado por fio la raza de los Cristianos y aniquilado su Religioo º. Antes de las grandes persecuciones y á principios del reinado de
  - Matth. xxiv, 9.
- 1 Matth. x , 28 et 32.
- Bebitricem martyrli fidem. (De Spec.).
- A Segon las mas exactas presunciones asciende á once millones durante los tres primeros siglos. (Véase nuestra Historia de las Catacumbas, pág. 564 y sig.).
- Sozom Historia eclesiástica.
- 3 Apol. c. 37.
- 7 Nomine Christianorum delato, superstitione christiana ubique deleta.

Marco Aurelio, san Ireneo, nbispo de Lyon, escribia : « En todas par-« tes donde se encuentra la Iglesia , vese à esta santa Madre enviar «al cielo, precediéndola por medio del martirio, à gran número de « sus hijos, v los ofrece al Padre como una prenda del grande amor aque le profesa. Las demás asambleas no tienen mártires : solo la « Iglesia se complace en sufrir los oprobios para manifestar à Dios «todo el exceso de su caridad, y la grandeza de la fe que le hace con-« fesar altamente à Jesucristo. Varias veces por la gran pérdida de «sangre v de miembros se la ha vista debilitarse, pero de repente « la hemos visto rehacerse, cobrar nuevas fuerzas y ser madre de ma-« yer número de bijos '. »

Los Martires, sufriendo la mucrte, probaban la divinidad de la Religion, puesto que hacian visible el camplimiento de las profecias del Salvador; probábania además por su sobrenatural valor, pues sufrir la muerte sin interés alguno de vanidad, de ambicion, de odio ni de gloria humana; sufrirla en medio de los insultos de todo un pueblo : sufrirla con calma y con dulce tranquilidad : sufrirla para atestiguar hechos que se han visto con los ojos y palpado con las manos; sufrirla cuando es dable sustraerse à ella con una sola palabra : sufrirla en defensa de una religion santa, contraria á todas las pasiones, en la cual no se ha sidn criado, sino que se ha abrazado por conviccion y esperando sellarla con su sangre; cuando esto sucede por espacio no de un dia, sioo de siglos; cuando se bace no por un solo hombre, sino por millares de personas de todas edades. sexos, condiciones, estados y países, debemos ver en ello algo de sobrenatural, y si no, preciso es abjurar de la razon y renunciar á coordinar jamás dos ideas.

Tan convencidos estaban los gentiles de que el valor de los Mártires solo podia dimanar de Dios, que se convertian en gran número à la vista de su firmeza en medio de los tormentos, «La constancia «que nos echais en cara, dice Tertuliano, es una leccion; al presen-«ciarla, ¿quién no desea averiguar su causa? Quien examina nues-«tra Religion, la abraza; y entonces desea sufrir, à fin de alcanzar «con la efusion de su sangre la gracia de Dios y el perdon de sus acrimenes 2, 2

\* En una palabra, el Salvador prometió à sus Apóstoles la gracia de hacerles superiores á todos los tormentes, y cumplió su palabra 1; este es todo el secrelo de la constancia de los Mártires, y es no solo locura, sino ridiculez guerer encontrar otro. El sello sangriento de tantos millones de inocentes y heróicos testigos es un admirable testimonio en favor de la Religion ; la impiedad puede destruir los templos de los Martires, romper sus sepulcros, dispersar sus sagradas cenizas, borrar sus epitafios; pero este testimonio de sangre, jamás.

Las relaciones de sus inicios, de sus tornientos y de su muerte, se llaman actas de los Mártires, venerables en alto grado despues de la sagrada Escritura, en cuanto las contestaciones de los Martires à los interrogatorios de los jueces les eran dictadas por el Espiritu Santo. Jesucristo Señor nuestro prometió en términos explicitos responder por ellos y bablar por su boca : Tened , pues , fijo en vuestros corazones, dijo à los Mártires de todos los siglos en la persona de sus Apóstoles, de no pensar antes como habeis de responder; porque yo os dare boca y saber al que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios . Nada como las actas de los Mártires es tan eficaz para reanimar nuestra piedad, pnes si un hijo noble y generoso siente inflamarse su corazon al oir referir las brillantes acciones de su padre. ¿cómo podrémos posotros ser débiles y cobardes, insensibles à la gloria del cielo, cuando vemos que para llegar á él atravesaron los Mártires un mar de sangre, anduvicron sobre el fuego y sobre el filo de las espadas? Los primeros cristianos estaban tan convencidus de esta verdad, que con frecuencia arriesgaban su vida para apoderarse de las actas de los santos Mártires.

El primer medio, y el mas comun, de que se valian para obtener que se les comunicasen dichas actas, consistia en comprar, à fuerza de oro, al encargado de la escribania, donde se guardaban los registros, y en sacar copias de los misoros; en segundo lugar, cuando los magistrados mandaban atormentar á algun cristiano, niezclábanse entre los gentiles mochos fieles de los que no eran conocidos, y apuntaban enidadosamente las preguntas y contestaciones, y las demás circunstancias del proceso; reunidos estos apuntes, eran presentados al obispo 1, y aprobados por este, distribuíase la relacion á los

<sup>1</sup> Lib. IV. c. 64. (Véase sobre el número de los Mártires al P. Ruinarl. Actus de los Martires, pref.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Apol. c. 50.

Luc. xx1, 15: Ioan, xv1, 33: Philip, 1, 18.

Luc. xxs. 14 et 48.

<sup>3</sup> Véanse sobre esto algunos detalles en la parte IV del Catecismo, Fiesta

fieles, à quienes servia de lectura ordinaria. Las actas de los Màrtires lejanse tambien en la iglesia los dias de reunion.

Nuestros padres, que tanta veneracion tenian por la historia de los Miditres, i que nien mayor au nor los misuos Martires; a penas eran presos, cuando se convertian en seres sagrados y gozaban de muchas prerogativas; por sus ruegos devolvasas le comunidor alo sque haina sucumbido durante las persecuciones auteriores; nombrabanse diaconos para visitaries, alentaries y cuidar de su manuteucion, da los que se unicron las diaconissas, virgenes ó vindas de cuarenta à asesenta años, cuerdas, prudentes, y de una virtud y celo à loda preta; estas ejerianarespecto de las mujeres parte de las funciones que ejercian los diáconos con los varones, estando encargadas de visitar à todas las personas de su esco presas por la fe, ó a las que por su pobreza ó falta de saiud eran acreedoras à los cuidados de la glesia.

En tiempos ordinarios instruian à las catecimenas, o mejor, les repetian las instrucciones del Catecismo; presentàbunlas al Bautismo, ayudàbanlas à quitares y à ponerse otra vez sus vestidos, à fin de que nadie las viera en un estado poco decente; y despues de su bautismo las tenian durante algun tiempo bajo su direccion, à fin de formarias para la vida cristiana ". En la igtesia guardaban las puertas de la parte de las mujeres, y cuidaban de que todas se colocasen en sus puestos y observasen el sifiencio y la modesta; al diaconiasa daban caenta de sus funciones al obispo, y por su órden à los presibiteros y à los diaconos; y su principal servicio consistia en advertirles de las necesidades de las demás mujeres, y en hacer, bajo su direccion, lo que no podian verificar por si mismos contanta decencia?

Siempre que los fieles alcanzabau permiso para entrar en los calabozos de los confesores, se apresuraban à besar sus cadenas, à procurarles algun alivio, à curar sus llagas, à prestarles minuciosos servicios, y à darles mil pruebas de veneracion y de respeto.

Asi pues, la Iglesia nada omitió para que los Mártires fuesen visitados y servidos; la víspera de su muerte, publicada ya la sentencia, tenia lugar la corra libre, es decir, se permitia comer juntos dodos los condendos <sup>4</sup>. Para ello se les renaine en una sala coman, al rededor de una mesa que los Cristianos procuraban servir lo mejor que les permitia su pobreza; y como la entrada à la comida de los Mártires era libre, no dejadan los felles de acudir á ella, ya para exhortar à los santos confeszres, y apara encomendarse à sus oraciones y recibir sus últimos couscios.

Despues de la ejecucion de la sentencia, nuestros padres se aprosuraban, cuando era posible, â recoger el coerpo y los restos de los Mártires, que envolvian en oro y seda, perfumándolos con los aromas mas exquisitos; sus sepulcros eran los lugares à que acudian para orar, y en ellos se ofrecia el augusto sacriticio. Los concillos de Africa probibieron levandar altar alguno sin depositar en el reliquias de Mártires, ley venerable que se observa todavia en la Iglesia; y persuadidos con razon nuestros padres de que los santos que acababan de derramar su sangre por Jesucristo eran nuey poderosos en el ciclo, los invocaban, é instituyeron fiestas en honor suyo, eligiendo para celebrarlas el antiversario del día de su martirio, día que sel lamó natibidad ó nacimiento. Admirable idea que recordaba que el día de su unerte habian nacido à la verdadera vida. La Iglesia ha adontado el mismo lengua;

San Agustin nos enseña cuál era el culto que se tributaba á los Martires: contestando el santo Doctor à Fausto el Maniqueo que acusaba á los Católicos de haber sustituido los Mártires á los idolos. dice : «Si los Cristianos honran à los santos Martires, debe atribuir-«se al deseo de participar de sus méritos, á la esperanza de ser fe-«lices por su intercesion, ó al deseo tambien de excitarse á la imita-«cion de sus virtudes; así es que los altares elevados por la piedad «sobre sus sepulcros no son erigidos á mártir alguno, sino al Dios «de los Mártires. ¿ Qué sacerdote del Señor ha dicho jamás al acer-« carse al altar : Ofrecemos á vos , Pedro , á vos , Pablo , ó á vos , Ci-«priano? Lo que se ofrece se ofrece à Dios, al Dios que coronó à alos Marlires; y si es verdad que lo ofrecemos con frecuencia en los «Ingares en que los coronó, es con el objeto de que la vista de aque-«llos sagrados sitios excite en nuestros corazones una caridad mas «ardiente, un amor mas vivo ya hácia aquellos á quienes debemos «imitar, ya hácia Aquel por quien lo podemos. Reverenciamos á los

de todes los Santos, y para mayor explicacion la Historia de las Catacumbas, pág. 505 y sig.

P. Ruinart, Actas de los Martires, pref.

<sup>1</sup> Const. apost. lib. VI, c. 17; lib. VIII, c. 19; Tertul. De veland. virg. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Costumbres de los Cristianos, pág. 254.

<sup>1</sup> Véanse les Actas de santa Perpétua, y Godescard, 6 de abril, etc., etc.

"Mártires, si, pero creemos y easeñamos que solo Dios puede ser el cobjeto del culto de latira; así es que el sacrificio, acto essecial excitecto classo no lo ofrecemos ni à los Mártires, ni à los Santas, ni à los Márties, ni à los Santas, ni à los Márties, ni à los Santas, ni à los Márties, ni à los Santas, ni à los Santas, ni à los Márties, ni à los Santas, ni à los Santas, ni à los Márties, ni à los Santas, ni à los Márties, ni à los Santas, ni à los Márties, ni à los Márt

#### Oracion

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por la santidad y valor que inspirásteis à nuestros padres; hacednos la gracia de que imitemos su vigilancia sobre si mismos, y su constancia en las penas de la vida.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, quiero huir con horror de las reuniones del mundo.

Cont. Faust. lib, XX , c. 21.

# LECCION X.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO 1, CONTINUACION).

Principio de la gran hecha entre el Gentilimo y el Cristianismo. — Dies grandes primenziones. — La primenza en timpo de Neros, retrato de ceste l'incipir; de taltes de la persecución.— Juicio de Dios sober Neron. — Juirio de Dios sober Jerusales craina de la ciudad y del temple. — Segunda persoción no tiempo de Domiciano; retrato de este Principe; san Juan e a arrajdo de qua calder de accile hiricado. — Juicio de Dios sober Domiciano.

Hasta aqui heños seguido á mestra madre la Iglesia naciente por la fana de san viridose; desde abora la segnirémos durante tres sifana de san viridose; desde abora la segnirémos durante tres sise por sus sangrientas huellas y á la luz de las hogueiras que se
encienden contra ella. Ciñe tu cinturou, tierna Esposa del Hombrelios, pues ha legado el momento del combate; diez vecesse levantará contra ti el mundo entero para aniquilar hasta la memoria de
tu nombro !.

En efecto, diez fueron las grandes persecuciones, es decir, las mandadas por los Emperadores romanos, curyo terrible poder se extendia sobre la mayor parte del mundo entonece sonocido; las particulares, en número muy crecido, se llaman así, porque se limitero na halgunos reinos; tales fueron entre otras las de los emperadores Licinio y Valente; las de Sapor rey de Persia que duraron cuarenta años; las de los godos y de los vándados en África y en otras partes.

Salgamos de las catacumbas, donde hemos admirado á las futuras victimas, y entremos en la Roma gentil, dirigiendo nuestros pasos hácia el palacio imperial, para contemplar de cerca al primer

Casa I. Rejunat contanuo diet persecuciones guerales, es decir, ordemada o patorizados por los Emparatores romanos actores del mundo. Nogenidado de la companio del la companio de la companio de la companio del verdugo de los Cristianos. Sin duda alguna debe ser el mas malvado de los honibres; para probarlo basta pronunciar su nombre; sollama Neron, y hé aqui su retrato:

Neron nació en el año 35 de Jesucristo, y adoptado por el emperador Claudio, le sucedió en el año 54. Desde su mas tierna edad viéronse germinar en su corazon todos los vicios que han hecho de él el horror del género bumano. Empezó envenenando á Británico, hijo de Claudio: y como un crimen conduce á otro crimen. Neron. entregado á la corrupcion de su alma, no tardó en saltar las vallas que los mas atroces criminales respetan en medio de sus excesos : pasaba las noches en las calles, en las tabernas ó en lugares de libertinaje, seguido de una desenfrenada juventud con cuyo auxilio apaleaba, robaba v mataba, v para romper el último dique que se le aponia, resolvió la muerte de su madre Agripina : primeramente trato de ahogarla, mas como su tentativa no produjo el resultado que esperaba, mandó darle de puñaladas, atrocidad que el Senado aprobó. Neron, que contaba con tantos esclavos como súbditos, solo tomó consejo del extravio de su insensata imaginación, y se hizo comediante, viéndose entonces à un Emperador representando públicamente en un tcatro como un actor cualquiera; y cnando debia cantar en público, ponia soldados de trecho en trecho para castigar á los que no se manifestasen sensibles á los encantos de su voz.

La crueldad corrió en él, como en todos los malvados, parejas con la lujuria; su esposa Octavia, y sus preceptores Burrho y Séneca, fueron sacrificados á su furor, cnyos asesinatos fueron seguidos de tantos otros, que se le considerá como un mónstruo sediento de sangre

Cierta dia que oyá à alguno usar la frase proverbial: «! Despues de win inuerte, arda el mundo!» replicó: «¡ Que arda, para que yo lo « vea! » Y eulonces fue cuaodo despues de un festin tan extravaganic como abominable, mandó pegar fuego à los cuatro ângulos de Roma, para formarse una idea del inecadio de Troya. El incendio duró ocho dias. y de los catoree cuarteles de la ciudad quedaron ocho reducidos é centizas; l'riste espectáeulo que fue para él una fiesta, y à fin de gozar mejor de sus encantos, subió à una elevada torre. doude empezó à deelamar, en traje de actor, un poema que habia compuesto sobre la desfrucció de Troya. 'A peser de que el pacble entero le acusó de ser el autor del incendio ", Neron hizo resaet la enlap sobre los Grislianos, cosa que nadie erreyó, dice Tácito ", in cual no fue obstáculo para que los gentiles, impulsadas por su odio al Ciristanismo, viesen castigar con gusto á los que lo profesaban ; por su parto Neron no obraba movido ûnicamente por el deseo de vengar su reputacion, sino que quería tambien satisfacer el odio que sentia por la virtud y apagar su sed de sangre humana.

En todas partes, pues, procediose à la prision de los Cristianos, los cuales fueron tratados como víctimas del odio público; à los tormentos aòdidões el insulto, y su muerte fue una diversion para el pueblo: unos fueron cubiertos con pieles de animales, à fin de que engañados los perros con tan cruci semejanza les despedazasen vivos; ciros fueron envueltos en túnicas de pez y cera ', y luego atados à cruces ó à estacas plantadas en las esquimas de las calles, y soles puso fuego, para que sirviesm de antorrisas durante la noche. Neron quiso que sus jardines fuesen el teatro de tan terrible espectáculo, al que no se unborizó de asistir, en traje de cómico, y guiandos ucarros à la luz de tan fúnebres antorbas.

Dies, que premió su victoria, sabe únicamente el incalculable número de Mártires que de tal modo murieron; nosatros solo sabemos que aquellas gloriosas victimas fueron las princias de la innumerable multitud de Mártires que la Iglesia de Roma cavió al cielo, precediendo en el camino de la gloria à san Pedro y à san Pablo, nue les habian enseñado los verándes de salvación.

Baccadido en la capital el furgo de la persecucion, propagóse rápidamente á las provincias: publicáronas edictos prohibiendo profesar el Cristiansou, hajo las penas mas rigorosas, sin exceptuar la de nuerte; la carnicería fue juridica, y mientras Neron atormentaba en Roma á los Cristianos, perseguinales en las provincias con igual furor, semenciándoles en toda forma \*.

Entre las numerosas víctimas, cuyo nombre ha llegado hasta nosotros, cuentase, además de san Pedro y san Pablo, al glorioso már-

Esto sucedió en el año 64 de Jesucristo.

La verdad de esta acusacion está confirmada por muchos historiadores enteramente dignos de fe; consúltese á Suenon y á Dion Cassius, y entre los modernos á Tillemont, Crevier, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Annal, V. <sup>5</sup> Tunica incendialia.

Sulp. Severe, Hist. lib. II; Orosio, Hist. lib. III, c. 5.

tir sau Tropés, el cual fue uno de los primeros oficiales de Neron, y nno de aquellos fervientes cristianos, de quienes dice el apésido an Páblo en se Epistola à los Efficenses: Todos los santos as saludan, y mogormente los que son de la cosa de Cétar. Despues de ser maltolado à causa de su fe y por órden de Salellico, el cual mandole aboletear y azolar, fue lanzado à las fieras; y como no le causaron herida alguna, fue condenado à ser decapilado, y de este modo consonó su martirio.

Lachario dice expresamente que el serdadero motivo que impulsó à Neron à perseguir à los Cristianos fue el interés de sus dioses,
que veia abandonados por una multitud siempre en atumento, y que
el incendio de Roma no fue mas que un pretexto «Al saber Neron
dice, que san Pedro babia convertido al Cristianismo da gran ademero de romanos, y que no solo en Roma, sino en todas las proevincias abandonaban las gentes en tropel el culto de los dioses, crevá que no debia perder tiempa, y que portár destruir el celestal
sumperio del Cristianismo, y arruinar completamente la piedad que
los sostenia. Así pues, Neron fue el primero en perseguir à los disciplus del Salvador; pero no lo hizo impunemente, pues el Seeñor, al ver la opresion de su pueblo, dejó caer su brazo vengador
sobre el litento. ">
...

Neron, lo mismo que todos los perseguidores que le sacedirena, debia esperimenta que andie es fuerte contra Dies e el estriptio de su caida, las horribles circunstancias de su fin, servirán de monumento à la posteridad y dirán à los siglos futuros: ¡De este modo pereoreá el que ose rebelarse contra el Señor y contra su Cristol Y sios negais à afirmar el imperio del Cordero dominador obedeciendo sos leves, lo afimar sie suesañando a los denás à temerfle.

El mónstruo coronado continuaba bañandose en la sangre de los Cristiacos, y arruinando las provincias para saciar à sus esclavos y satisfacer su lujo insensato, cuaodo del fondo de la España salió un grito de indigoacion : Vindex escribió à Galba, gobernador de la Gala Tarraconese, suplicando le tuvices piedad del género humano, cuyo azote era su detestable Scitor. Galba se bixo proclamar emperador, el Imperio todo le reconoce crono à lai; y el Senado, la vi thechura de todos los tiranos, declaró à Neron enemigo público, y le

condenó á ser precipitado de la roca Tarpeya, despues de haber sido arrastrado desnudo por las calles y azotado basta la muerte.

Al saber el castigo que le esperaba, dirigióse Neron á casa de uno de sus libertos, y se mantuvo oculto durante la noche en un aguazal enbierto de cañas : despues de entrar en la casa, ofreciéronle un pedazo de pan moreno, que rechazó, bebiendo únicamente un vaso de agua caliente. Advertido de que le buscaban por todas partes, hi-20 abrir su sepultura, exclamando repetidas veces anegado en llanto: ¿ Qué lástima que mnera tan excelente músico !... Finalmente, oyendo los pasos de los caballos, púsose un puñal en la garganta, é imploro que se acercase alguno á darle la muerte, si bien nadie quiso prestarle tan peligroso y culpable servicio. ¡Cóo10 ! gritó en su desesperacion, ¿ es posible no tenga anigos para defender mi vida, ni enemigos para quitármela? Por último, su secretario empujó el arma homicida, y el mundo quedó libre de na mónstruo que no reconoció igual, siendo sus estatuas arrastradas por el fango y so palacio entregado à las llamas. Neron murió en el año 68 de Jesucristo, á la edad de treinta y tres años, y despues de catorce de reinado.

Catquiera que haya leido la vida de Neron, debe dezir con Terutilano : «Consideramos como un titulo de gloria para nuestra Reiegion el que fuese Neron el primero de sus perseguidores, pues abasta conocerle para comprender que semejante Principe no pudo condenar sino lo eminentemente hueno ». En breve verêmos que los denás Emperadores enemigos de los Cristianos no fueron mucho mejores.

Si Neroo debia servir de monumento à la justicia de Dios, los judios debian tambien demostrar à todos los pueblos el terribile resultado de abaras contra Jesureirós, on contentos con baberso manchado en la sangre del Mesias, condenaron à muerte à sus discipulos, y con sus calumnias y violencias fueron los mas ardientes perseguidores de la Iglesia naciente. La medida de sus crimenes se habia colmado, y llegado era el tiempo en que la sangre del Hombre-Dios, de los Profetas y de los Apistoise cayes sobre la cabeza de audio poeblo culpable; la entera ruina de Jerusalen, y la dispersion de los judios por toda la tierra debian, al realizar las predicciones del Salvador, da rua na neves prueba de su dividio de son de la cabeza de accidante de una neves prueba de se divinidado.

Escuebemos, guardando el silencio del terror, la relacion de la

<sup>1</sup> Véase el Martirologio romano, 17 de mayo.

<sup>1</sup> De Mortib, persecutor, lib. II.

Apol, c. 4.

ruina de Jerusalen. El Señor no quiso abandonar á aquel pueblo endurecido, sin advertirle de lo que le amenazaba; y cuarenta años antes del saqueo de la ciudad deicida, aniversario de la muerle del Salvador, vejanse de continuo en el templo fenómenos extraños: primeramente apareció à las nueve de la noche, y durante media bora, al rededor del altar y del templo una luz tan viva que se bubiera creido la del mediodia; en otra ocasion abriose por si misma la puerta del templo que miraha al Oriente, à pesar de ser de bronce y tan pesada que veinte hombres podian apenas empujarla, y de estar cerrada con barras de bierro y sólidos candados que entraban profundamente en el suelo, formado de qua sola piedra; otra vez ovóse un espantoso ruido en el santuario, y nna voz lúgubre repitió : ¡Salgamos de aqui! con lo que los santos Angeles protectores del templo declaraban altamente abandonarlo, porque Dios. que por tantos años estableciera en él su residencia, lo babia reprobado.

Cada dia observabanse nnevos prodigios, tanto que un famoso rabino exclamó: ¡Oh templo l ¡oh templo l ¿qué te conmueve? ¿por qué te inspiras miedo á ti mismo ¹?

Tambien en la ciudad se manifestaban espantoses presagios: un cometa que tenia la forma de una espada aparcició en Jerusalen durante un año entero; varias veces viéronse en el aire, y por toda la Palestina, carros lleuos de hombres armados atavesar las nubes y derramarsé al rededor de las ciudades como para siliarfas; y cuatro años antes de estallar la guerra en que fue destruida Jerusalen, los judios tuvieron de ello un terribe augurio que se nantifestó à los ojos de todo el pueblo. Josefo, historiador judio, lo reftere del modo sizuiente:

Jessa, hijo de Ananus, simple labrador, vino desde el campo à la fiesta de los Tabernáculos, cnando la ciudad se hallaba todavá en una profunda paz, y de repente grifió: Yoses del Oriente, voces «del Occidente, voces de los cuatro vientes, ¡ desgraciada Jerusalen ! «¡ desgraciado templo! ¡ desgraciado pueblo! y no cesaba de recorrer toda la ciudad, repitiendo continuamente las mismas palabras.

«Los magistrados, que no pudieron permitir se dijesen palabras de «tan mal agüero, mandáronle prender y castigar rigurosamente; mas «á cada golpe que sobre su cuerpo descargabau, repetia con voz splaintera y lamentable: ¡Desgraciada, desgraciada Jarusalen! y ala pregunatra Albinio quién y de dónde era y qué causa le hacia altablar de aquel modo, no contestó mas que: ¡Desgraciada! ¡desgraciada! ?finalmente solháronle como à un insensaio, pero no cambió de lenguaje; en los dias de fiesta redoblaba sus destinguaje, en los dias de fiesta redoblaba sus destinguaje, va priore su proposition de la continuo y violento ejercicio, sen voz os e debilitó.

«Ad continuo hasta que se empezó la guerra, es deir, por espacio de canto nalos y cinco meses sin interrupcion, sin habir con nadie, sin injuriar á los que le azotahan, ni dar grarias á los que le edahan de comer. Cuando Jequsalen fue siliada, se quede en la ciuadad, y dando vrellas sin cesta pro las murallas, gritaba con todas sans fueras: ¡ Desgrariada Jerusalen ] desgraciado templo ¡ [desgraciado pueblo l hasta que al fin adadio ; ] Desgrariado de un insisuno! y en aquel momento una piedra lazzada por una máquina le aquitó instalanaemente la vida ".»

¿ Quién puede desconocer que la venganza divina se habia hecho visible en aquel hombe, que solo vista para publicar sa seutencia ? Quitén, que Dios le habia dado su fuerza, à fin de que pudiese igualair con sus gritos las desgracias del pueblo, y que le bizo no solo profeta y testigo de aquella, sion tambien su víctima, para haccr mas sensibles y palpables las amenazas del Señor ? El profeta de las desgracias de Jerusalen se liamaha Jeniz, como si este nombre de salvacion y de para debiese ser de funesto augurio para los judios, que lo despreciaron en la persona del Salvador, y como si los ingratos que rechazaron á un Jesús que les anuncialas gracias, miseriordia y vida, se viesen obligados á recibir á otro Jesús que solo podia vaticinaries irremediahies mates y el inapelable fallo de su próxima roina.

La hora fatal se acercaba; los judios, agitados por cierto espiritu inquieto y turbulento, rebeláronse contra los romanos, y su rebelion fice la ocasion de so rruita; los mas prudentes de la nacion salieron de Jerusalen, previendo las desgracias que ilha a care sobre la ciudad, ejemplo que imitaron los Cristianos, recordando las predicciones del Salvador, retirándose todos à la poqueña ciudad de Pella,

Tolmud de Babilonia , en Galat. lib. IV , c, 8, pág. 209.

I Josefo, De la Guerra de los judios, lib. V, c. 11 ; 12.

Historia compendiada de la Iglesia, pág. 20.

situada entre las montañas de la Siria. El ejército romano no tarde en poner sitio à la ciadad rebelde; y si bien en un principio experimentó un insignificante revise, que envalentonó a los sitiados, muy pronto lomó la ventaja, gracias à haberse confiado su mando al general Vespasiano. Entonces, y para colmo de males, introdújose la vivision entre los judios, formándose en la ciudad diferentes partidos que connetieron los nuas horribles excesos; de modo que la intortunada Jerusalen es hallaba desgarrada en el interior por crueles facciones, y en el exterior por las legiones romanas. Instruido Vespasiano de lo que pasaba on Jerusalen, dejaba à los judios matarse entre si para anajuilarles mas făcilmente.

En aquel entonces Vespasiano fue nombrado emperador, y encargó as nijo Tito la continuacion del sitio; el jóven principe acampó a una tegua de Jorussien y bloqueó tedas sus salidas, encerrando en la ciudad á una gran multitud de judios que habian acudido à ella desde todos los puntos de la Judea y aun desde lejanos países para celebrar la Pascua; los viveres existentes fueron en breve cosumidos, el hambre se hizo sentir vivamente, y Jerusalen presento la inácero del informo.

Los faccious recorrian tolas las casas con objeto de practicar registros, y maltrataban á los que habian orultado algun alimento, obligândoles á descubrirlo con los mas crucles tormentos; nuchos vendian secretamente su herencia por una medida de trigo ó cebada pero como la mayor parte quedaron reducidos á comer lo que encontraban, se lo arrancaban unos á otros, frenéticos y desesperados, apoderándose á la fuerza del pan de los niños, y aplastándoles contra el suelo para bacérados obtar.

Algunos facciosos armados salian de la ciudad en hueza de yerbas para apagar su hambre, mas Tito mandó observarlos por un encepo de cabaltería; junto con ellos bacian prisioneros los romanos à algunos hombres del pneblo, quienes no se atrevian á rendirse sia com bate, por miedo que los sediciosos se vengasen en sus mujeres y en sus hijos, y coantos eran encontrados con las armas en la mano eran crucificados sin distincion, y a por la dificultad de guardarles. como para aterrorizar à los siliados; el número de los supjeicios era de quinientos cada día y á veces mas, de modo que faltaban crucey siño para colocarlas. Los sediciosos se servian de este espectáculo para animar al pueblo; y arrastrando à la muralla à los parientes y amigos de las victimas, les manifestaban las ventajas de rendirse à los romanos.

Para, bloquearles enteramente, mandó Tito construir al rededor de la ciudad una muralla de dos leguas de circunferencia, defendida por trece pequeños fuertes, en los que habia guardías lo mismo de día que de noche; esta grando obra fue terminada en tres días: y sais se realizó la prediccion del Salvador, canado annació à lor esta per una sen que sus enemigos la redearian de un muro y que la sitiarian por todas parte.

Entonces fue cuando el bambre se hizo borribie: buscábase comida hasta en las cloacas, y tragábanse las mas infectas immundicias; una mujer, fuera de si por el bambre y la desseperacion, cogió à su hijo, aun en pañales, y fijando en él torvas miradas dijo: ¡Desgraciado ¿ [apara qué te conservante a vida? ¿ para morir de hambre se esclavo de los romanos? Presa de un indecible furor degolióle, púsolo al fuego, y comió la mitad, guardando el resio; atraídos los sedicioses por el olor, entran en la casa y amenzan con la muerte à aquella mujer si no les enseña los manjares que tiene oculhos; obedece ella, y al veries sobrecegidos de horror, les dijo: Es mi bijo, y yo le be nuerto; bien podeis comer despues que yo lo be becho, pues no sois mas delicados que una mujer, ni mas sensibles que una mader. Las rebudes se adejaron estremecidos de espanto.

El bambre exterminaba à familias enteras; las casas y las calles estaban llenas de cadáveres, y con objeto de que no infectascen el aire, los arrojaban desde lo alto de las murallas à los precipicios que rodeaban la ciudad; al verlos Tito llenos de cadáveres, y horrorizado por el hedor que despedian, suspiró, y levandado las manas ficielo, lo mó á Dios por testigo de que no cra aquello obra suya; para poner fin à tantas miserias mando activar los trabajos tanto como fuese posible; mas muchos y nuevos borrores debian afligir aun sus miradas.

Diariamente se evadian muchos jodios, los cuales preferian la estavitud romana à la muerte por el hambre; nas creyendo los soldados de Tilo que aquellos desgraciados habian tragado oro, para sastraerlo á las investigaciones de los sediciosos, abriantes el vientre para examinar sus entrañas; en una sola noche balláronse dos mil asesinados de esta manera; y si bien Tilo declaró que castigaria de nuerte al que cometiese semejante barbarie, sus ordenes no fueron acatadas.

Finalmente despues de algunos sangrientos combates, se apodero. Tito de la fortaleza Antonia, y llegó hasta el templo el dia 17 dejnilo; el sitio había empezado en 14 de abril. Dada la órden de alacar el segundo reciato del templo y de poner fuego à las puertas, si hien respetando el cuerpo del edicióe, un soldado ronnano llevado de una inspiracion divina, dice el historiador Josefo de quien tomamos toda esta relación, tomó un tizon, y levantándose sobre sus camaradas, le arrojó a uno de los edificios dependientes del templo; el fuego prendió en un monento, penetró en el interior del templo y devore enteramente, á pesar de los esfuerzos de Tito para contenerlo. As se campilo la prediccion del Salvador de que no quedaria en el piera sobre piedra, debiendo hacer observar que el segundo templo fue destruido el dia 10 de agosto, en igual dia y en igual mes que el primero incendidado por Nabarodonosor.

Los romanos pasaron à cuchillo à cuantos encontraron en Jerusalen, y Tito, despues de mandar derrihar cuanto quedaba del templo y de la cindad, mandó ara el terreno que antes cenparan. En este sitio murieron un millon y cien mil judios, siendo vendidos y dispersados, con todo lo que quedaba de la accion, por todo el ámbito del Imperio, noventa y siete mil. Tito rehuso las coronas que lo ofrecieron las naciones vecinas descando honar su victoria, proclamando altamente que esta no era obra suya, y que su horazo habin sido únicamente el instrumento de la vonganza divina \*.

En efecto, ¿ cómo no ver en lan espanioso desastre al justo castigo del impio furor desplegado por los judios contra el Mesias ? Otraciudades han tenido que sufir los rigores de un sitio; otras ciudades han padecido hambre; pero jandis se ha visto que los habitantes de una ciudad sitiada se hayan hecho la guerra con tanto enmizamicato, ni que hayan ejercido unos contra otros crueldades mas
atroces aun de las que experimentaban de parte de sus mismos enemigos. Este ejemplo es único y lo será siemper, ejemplo que era
necesario para demostrar la vedad de la predicción de Jesucristo,
y para bacer el castigo de Jerusalen proporcionado al crimen que
comediera crueificando á su Dios, crimen igualmente unico, y que

no tiene ejemplo en los siglos pasados ni puede tenerlo en los fu-

Despues de su victoria, embarciose Tito para Roma, donde triumió de la Judea, junto con su padre Vespasino, al que no tarionde descripto de la comparción de la comparción de la concialmente un carácter tan benético, que cierta noche mientras estabacenando, acordos de que no había concedido gracia alguna durante aquel día, y díjo: Amigos mios, he empleado muy mal el día. Su reinado durá solo dos años, pues murio en el año 81 de Jesucristo, sucediándole su hermano Domiciano, el cual ordenó la segunda persecución general contra la Tglesia, y por cierto que era digno de tal emoresa.

Aquel engendro de Neron, como dice Tertuliano 4, se distinguio por crueldades é infamias que espantan; quiso que se le diese el nombre de Dios en todas las peticiones que se le presentasen, y mezclando la locura à la disolucion convocé un dia al Senado para saber en que vasija debia cocer un rodaballo; en otra ocasion convido à un banquete à los principales senadores, é bizo conducirles con gran ceremonia á un gran salon, tendido de negro é ilnumado con algunas lámparas sepulcrales, que solo permitian ver varios atandes en los que se lejan los nontbres de los convidados; poco despues entraron en la sala unos honibres tan negros como los tapices, blandiendo con una mano una espada y con la otra una antorcha, y luego de haber amenazado con distintas evoluciones à los aterrorizados senadores, les abrieron la puerta y les permitieron salir. Digno castigo de aquella famosa nacion que despues de haber subyugado al universo por sa valor y rigidas costumbres, volvióse mas corrompida, mas afeminada y mas cobarde que todos los pueblos que había vencido, sicado juguete de sus tiranos, á quienes idolatraba aun en los momentos en que la bumillaban.

Domiciano permanecia dias enteros en su gabinete, ocupado en ana cortesano si el Emperador estaha solo: Si, solo, contestó, enteramente solo; no hay siquiera una mosea; y al dia siguiente pago con su cabare su inoccute champa.

Júzguese de la violenta persecucion que suscitú contra los Cristia-

Josefo, De la Guerra de los judios, lib. VII; Filost. Apol. lib. VI, c. 14.

Historia compendiada de la Iglesia, pág. 24.

<sup>\*</sup> Apol. c. 4.

nos, por el modo con que trató à las personas mas distinguidas y aun à sus mas próximos parientes; hizo dar muerte à su primo bermano el cônsul Flazio Clientele, y desterró à Domitilla, esposa del Cóisul, porque eran cristianos. La sobrina de Flazio fue relegada da lais la Pontia, y despues de permanecer algun tiempo en ella, fine quemada en Terracina junto con otros dos Mártires; dos esolavos del Cónsul, Nerco y Aquileyo, que se babian convertido tambien à la fe, sufrieron diferentes formentos, siendo porultimo derapitados. El número de personas que perdieron su vida y sus bienes durante la persecucion de Domiciano fine infinito; pero lo que la hizo celebre fue el martirio de san Juan Evangelista, que hemos referido auteriormente.

Tantas crueldades contra la divina Esposa de Jesurristo no debian quedar impunes, y era preciso que Domiciano, lo mismo que todos los perseguidores, contribuyes á la gloria del Cordero dominador: la mano del Omajodente cayó sobre él; y aquel mónstruo, devorado por los remordinientos, fue presa de una continua zozobra; el temor de la muerte no le abandonaba nunca, y de nada le sirvieron las presencioses que tonio para alejnala, paes fue asseinado por un liberto de su mujer en el año 96 de Jesurristo. Despues de sir maerte, el Senado le privó de todos los bonores, hasta del, de sepultura.

### Oracion.

Dies mio, que sois todo amor, gracias os dey por haber sestenido el valor do muestros padres en medio de las persecuciones; hacednos la gracia de que les imitemos, y de que comprendamos que ast los buenos como los malos sirven igualmente, ausque de distinto modo, à la gloria de la Religion.

Me propongo amar á Dios sobre lodas las cosas, y á mi prójimo como à mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, quiero rogar por los enemigos de la Inlesia.

### LECCION VI

we a fig bitter a

n of attraction to a little of

no de vurmiens

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLOS I Y 11).

Episiolo de san Clamente de la Iglesia de Corinto. — Terceta persecucios, en trompo de Tripino, retato de este Principe. — Martínode aos Iguntos, obispo de Antioquio: su licada à Roma; es lanzado à los leones; traslacio de sus refuguias à Antioquio. — Julicio de Dios sobre Trajano. — Cuarta persecucion, en tiempo de Adriano; retrato de esto Principe. — Martirio de sanio Sindroya y de sus seite hijos.

La Iglesia puede decir de si misma con toda verdad: Mis enemigos han renovado sus ataques contra mi desde mi juventud; pues mientras Neron y Domiciano derramaban su sangre, intentó el demonio inspirar entre sus miembros el espiritu de division. En los últimos años del siglo I suscitáronse algunas diferencias entre los fieles de Corinto, y de aqui provino la formacion de varios partidos, y el inminente peligro de un cisma; el jefe de aquella iglesia, que no se creyó con fuerzas para arrojar al lobo del redil, volvió sus miradas bacia la ciudad de Roma, y dirigiose al Pastor de las pastores, apresurándose el papa san Clemente á socorrer á aquella afligida percion de su inmenso rebaño. Elevado en el año 91 á la cátedra, ensangrentada ya, del apóstol san Pedro, el quevo Pontifice murió en el año 100 de Jesucristo, durante la persecucion de Trajano, despues de escribir à los corintios una epistola verdaderamente digua del Padre comun de los ficles, pues es tanto lo que respira el espíritu de Nuestro Señor, que en los primeros siglos era leida en las iglesias como las Epistolas de los Apóstoles y demás partes de la sagrada Escritura.

Empieza el Santo haciendo una descripcion de las costumbres de los primeros cristianos, y en particular de los fieles de Corinto antes de la triste división que desolaba á aquella Ejesia. «¿ Que extran-«jero, dice, de los muchos que llegaban en tropel entre vosotros, no «se sentia comnovido por unestra vira fe, adormada de todas las virades? ¿ Quién no admiraba vuestra piedad para con Jescaristo, atan llena de sabiduría y de dolzura ? ¿ Quién no alababa el indecie he desprendimiento con que ejerciais la hospitalidad ? Obrábais cu codo sin distincion de personas, y adedantibais ás grandes pasos por cel camino de la ley de Dios hajo el pacifico gobierno de vuestros esperares; tributábais el debido honor à vuestros ancianos; dábais à los jóvense el ejemplo de la humildad y de la modesta, y amones-tábais à las mujeres que viviesen unidas con sus esposos, como es de su deher, que bendijesen su dependencia cu la humildad y sen-cellez de su corazon, que se aplicasen al gobierno de su casa en el retiro y el recato, y que ennobleciosen todas sus obras por la pnareza y santidad de sus integriones.

«Erais todos humildes y sin presuncion; mas inclinados à obedecer qué mandar, à dar que à recibir, estàbais contentos con vuesetros medios de subsistencia en este mando, que consideràbais coemo un lugar de triansto, y os encaminàbais sin rodros à vuestra patria, con los gios fijos en la ley del Señor, y los oidos del corazon atentos continuamente à su palabra. Entonces gozàbais de las obendiciones de la dutarra y de la paz... Hablàbais sinera é inocentemente, sin malignidad ni resentimiento; si alguno pecaba contra vosotros, no lloràbais vuestro daño, sino su culpa, creyenda que las faltas del prójimo eran las vuestras. El gérmen de la división, hasta la sombra de la diseasion os causaba indecible borror.»

El santo Pontifice ve la causa del cambin verificado repentinamento entre ellos en el crimen de la envidía, cuyos desórdenes manificata con ejemplos tonados de la Historia sagrada, recorriendo desde Abel y los Patriarcas basta à los Apóstoles y los tiempos mas modernos.

El remedio de este mal está en la imitacion de los ejemplos del divino Maestro; nuestros padres no conocian otro. Despues del augusto modelo, san Cliennele propone citre en las criaturas inanimadas que viven en constante paz hajo las prescripciones de la Providencia, y presenta al universo material como á un gran predicador de la conocrdia.

Hé aquí sus elocuentes palabras: «Los cielos sometidos à las leves de la Providencia divina verifican en paz sus impeluosas reves de la Providencia divina verifican en paz sus impeluosas resecrita, y jamás es el uno obstáculo para la ntra; el sol; la luna, los «astros recorren hajo sus órdenes y en un perfecto acuerdo los espaciós que les ban sido señalados, sin separarse de ellos ni un moamento. La tierra, siempre feennda, da en abundancia yen las diferentes estaciones cuanto en eccaziro para el alimento de los bombres, de los animales y de cuanto respira, sin alterar janais en nada las leyes que Dios le impuso. El mar, aunque rebeide contra si suismo por la agitacion de sus olas, nunea traspasa los limites que ele fueron prescritos. La primavera, el estio, el otoño y el invierno se suceden tranquilamente mos à otro; los vientos dejan escapar en espocas señaladas su violento bálito, y finalmente los mas pequerios animales viven juntos en una perfecta ninon.

El santo Pontifice deducia que, á imitacion de la naturaleza entera, la única ambicion del cristiano debe ser agradar á Dios y vivir en paz con sus hermanos. Apenas su epistola, tan llena del espiritu apostólico y at digna del Padre comun, hubo ligado à Corinto y sido teda à los fieles, cuando corrieron de todos los ois abundantes lágrimas de arrepentimiento; abrazáronse unos à otros, la caridad recobró su inperio, y todo volvíó al antiguo órden. Tales eran mestros padres; si cometian faltas porque eran hombres, sabian reconocerias y humillares porque eran rostíanos.

La paz interior se hacia mas necesaria á la Iglesia por la proximidad del combate que por tercera vez iba à exponer à las ovejas del Salvador à los encarnizados lobos del Gentilismo. Trajano fue el autor de la tercera perseeucion, y sus costumbres le hacian digno de inscribir su nombre à continuacion de los de Neron y de Domiciano; este Emperador subió al trono del mundo en el año 98 de Jesueristo, y con sus señaladas victorias ensancho considerablemente las fronteras del Imperio romano : buen guerrero, hábil político, era despreciable como hombre, pues entregado al vicio y á la diso-Incion, perdia cási diariamente su razon en todas sus comidas. Dicese y con fundamento que su gusto por los desórdenes y goces groseros, á que se abandonaba sin freno, le bizo odiosos á los Cristianos, por ver en su vida pura y casta una notoria reprobacion de la snya. Dada la órden de su muerte por toda la extension del Imperio ', empezó la carniceria en el año 106 ó 107; durante esta persecucion murió san Simeon, obispo de Jerusalen, el cual despues de confesar à Jesucristo con admirable valor, fue condenado al suplicio de la cruz, terminando su vida como sn divino Maestro.

Sin embargo, la victima mas ilustre del odio que profesaba Tra-

jano al numbre cristiann fue san Ignacio, obispu de Antioquia y discipulo de san Juan. Recojámonos un momento para escuchar la interesante historia de su martirio, y roguemos à Dins que encienda en nuestro corazon solo una chispa de la inimitable caridad que consumia à Ignacin. Una circunstancia, referida por los autores de sus aclas, explica el tierno amor del venerable pontifice à Jesucristo. Señor nuestro ; hallábase, dicen, en su mas tierna infancia , cuando el Cristo, que vivia aun entre los hambres, puso sobre el sus venerables manos, v-dijo al pneblo, señalándole : Quien no sea humilde como este niño, no entrara jamás en el reino de los cielos. Ignacio gobernaba hacia cuarenta años la iglesia de Antioquia cuando fue llamada al martirio ; corria el aña 106 de Jesucristo , cuando Trajano, resnelto á combatir á los partos, marchó á Oriente, haciendo su entrada en Antioquia con gran magnificencia el dia 7 de enero del siguiente año; su primer cuidado, al llegar à aquella ciudad, fue exaltar la gloria de sus dioses, y exigió bajo pena de muerte que tndos sus babitantes los adorasen.

Ignacin, que solo tenia por su rebañn, se dejó conducir delante del Emperador, el cual al verle exclamb: «¿Con qué, eres tú, demonio malvadn, el que te atreves à desobedero mis órdenes, y á spersuadir à los demás que mueran miserablemente » Ignacio contestó : Nadie sinn vos, Principe, llamó jamás à Teóforo con el insiprioso nombre que acabais de darle; y tigos de ser demonios los verdaderos servidores de Dios, sabed que los demonios tiemblan en cas presencia.

TRAJAND. «2 Onién es ese Teóforo?

IGNACIN. «Yo, y todos las que, como yn, llevan á Jesucristo en «su enrazon ...

TRAJANO. «¿Por ventura crees que no tenemos en unestro cora-«zon dioses que nos ayudan á vencer á nuestros enemigos?

IGNACID. «¡ Dioses los engañais, un sun mas que demonius; un shay mas que un solu Dios criador del cielu y de la tierra, y un Je«sucrista su única Hijo: sulo la gracia de este gran Rey puede ha«ceres dichosos.

Trajann. «¿De quién me hablas? ¿acaso de aquel Jesús á quien «Pilatos mandú crucificar?»

LUNACID. «Decid mas bien que Jesús clavó en su cruz al pecado

ay á su autor, y que les hizo esclavos de cuantos le llevan en su coa razon.

TRAJANN. «¿ Así pues, tú flevas à Jesucristo contigo?

IGNACIO. «Sí, porque escrito està: Yomoraré con ellos, y andaré mentre ellos! »

Irritada Trajano par la firmeza can que el santa Obispo confesara su fe, pronunció contra el la siguiente sentuencia : «Mandamos que el Ignacio, quien se varagoloria de llevar consigo al Crucificada, sea conducido encadenado y custodiado por una buena esculta á la agrande Roma, para ser lanzada á las fieras y servir de diversion al supeblo.»

Al oir el Santo la sentencia de su muerte, exclamó en na transporte de alegría : « Gracias os doy, Señar, por baberme inspirado un perfecto amor hácia Vos, y por permitir que, como al inclúi « Pablo, vuestro apóstul, ciñan mi cuerpo gloriosas cadenas. » Dichas estas patabras, póssos el inisiono los grillos; en seguida or obre su iglesia, y con lágrimas en los ojos se encomendó à Dios, entregándose luego à los inbumanos soldados, que debian conducirle à Roma para servir de pasta à los leones y de diversim al pueblo.

¡Qué especiáculo! nn Obispo, un venerable anciano, nn Santocargado de cadenas y empezando un viaje do esiscientas legnas, eu cuyo término se distinguia un antieatro eassagrentado, leones y lenpardos esperando su presa, y á un puebla centero ansísea de aplandir la muerte de la vistima Il Uforiente y el Occidente teoían los ojos fijos en Ignacio; la sociedad antigua y la sociedad nueva se ballaban en expectacim; la una se estremecia de gozo, al paso que la tra oraba cum llarin; la primera contaba con una gran victoria, y la segunda con un trinota glorioso; veamos cnál de las dos vió frustrada su esperanza.

Ignacin salió de Antioquia con direccion à Scleucia, dande fue embaradan à borda de un baque que debia recorrer las cestas del Asia Menor, y condocirla directamente à Ruma; sia embargo, sia que la cansa sea bien conocida, biciéronte segnir otro camino que hacia el tiaje mucho mas larga. Quitàs quisieron que pasas el Santo por varias etudades à fin de infontir terror à los Cristianos y à cuaitres pensasen abrazar su fe; pero de todos modos, es la cierto que la Providencia permitió tan larga navegacion con objeto de que la vista. Il Cor. vi. 36.

<sup>1</sup> Teophoro, palabra griega que siguifica el que lleva á Dios consigo.

de Ignacio cunsolase y edificase á mayor número de iglesias. Bajo este aspecto, pues, el Gentilismo fue vencido.

Desde la Siria hasta Roma acompañaron al Santo el diáceno Filon y Agathopodo, quienes, segun se cree, fueron los autores de las actas de su martirio; habiendo sido muchos los cristianos de Antioquia que se le adelantaron para ir à esperarle en Roma. Así de dia como de noche, así en tierra como en el mar, Iguacio en eutodiado por diez soldados, à los cuales da el mismo el mombre de logardos à causa de su crueldad, y porque su paciencia y su dulznra no lograbo otra cosa que enfurecerles mas y mas.

À pesar de que sus guardias jamás le perdian de vista, teina el Santo bastante hiertad para confirmar en la fe à las iglesias que hallaba en su camino; los fieles de las cercanias acudian en tropel para verle y prestarle cuantos servicios les era dable; y las iglesias del Asia, no contentas con enviarde honrosas diputaciones de Obispos y presblicros, comisionaron á muchos fieles para que le acompañasen durante el resto del viaje, lo que movió á decir al Santo que llevaba consigo á muchas iglesias. El camino del martirio fue para Ignacio una marcha triunfal, y aqui tenemos otra derrota sufrida por el Gentilismo.

Despues de una larga y peligrosa navegacion llegó el Santo á Esmirna, aprovechando el permiso que se le concedió de saltar á tierra para ir á saludar á san Policarpo, obispo de aquella ciudad, y discipulo, como el, de san Juan Evangelista. Ambos Santos se chararon impulsados por son cardada episopal, el fignacio, glorioso con sus cadenas, las mostró á san Policarpo, rogândole no opusiese niagun obstaculo á su muerte; ignal suplica dirigió á has iglesias de sáas, que habian querido visitarle á su paso, y cuyos diputados, los Obispos de Éteso, de Magnesia y de Tralles, encontró en Esmirna.

Ignacio escribió desde Esmirna cuatru epistolas que respiran nan caridad y nn espiritu verdaderamente apostólicos; la primera esta dirigida à la iglesia de Efeso, la segunda à la iglesia de Magnesia, la tercera à la iglesia de Tralles, y la cuarta à la iglesia de Roma. El objeto de esta era el siguiente: Conociendo toda la eficacia de la oracion para con Dios, temia el Sauto que tuese pedida al cielo su gracía, y com este motivo escribió à los romanos conjurándoles para que no lo hicigea y vo le arrebatasen la corona del maririo. Esta epístola es quizás la única en su género; recojámonos para escuchar su lectura , y dejemos penetrar en nosotros la ardiente caridad que de toda ella se desprende.

elgnacio, apellidado Teóforo, á la Iglesia favorita de Dios, á la esanta Iglesia de Roma, tan digna de servir al Altisimo; á la Iglesia que tanto merces ser adada, respudada y dichosa, en la que da prudencia impera, la caridad reina, y la castidad triunta; á los «ilustres fales naidos entre si segun el espiritu y segun la carne, lle-nos de la gracia, que al unifres unos á otros con sagrados lazos les separa de toda sociedad profana; salud en Jesucristo, llijo del Padre, y plenitud del Padre en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Cibios.

« Dios ha escuchado mis oraciones , y he obtenido por fin de su bon-«dad el poder gozar de vuestra amable presencia, pues, á pesar de challarme entre cadenas, espero verme dentro de poco en medio ode vosotros. Sin embargo, vuestra caridad me infunde temor; nada cos es mas facil que impedir que yo muera; mas al oponeros á mi antuerte, os opondréis à mi felicidad... jamás se me presentará tan «propicia ocasion para reunirme con Dios, y jamás tendreis ocasion «tan hermosa para praeticar una buena accion. Para ello, no teneis «que hacer sino permanecer tranquilos; si no hablais de mi, ire á « reunirme con Dios, al paso que, si os dejais conmover por una fal-«sa compasion hácia esta miserable carne, me condenais de nuevo á «los trabajos y al yugo de la vida. Permitid que sea inmolado mien-«tras el altar está aun en pie, y solo os pido que unais vuestras vo-«ces para entonar durante el sacrificio cánticos en bonor del Padre ev de su Hijo Jesneristo. Dad gracias á Dios porque ha permitido «que un Obispo de Siria fuese trasladado desde Oriente á O. cidente « para perder la vida, ¿ qué digo? para renacer en el seno de su Dios.

e Vosotros que jamás tuvisteis envidia de nadie, ¿ podráis envidiar ahora mi felicidad? Y osotros que siempre disteis ejemplo de
ferriera y de constancia, ¿ modificariais ahora vuestras naximas?
«No, antes obtened para mi, por vuestras oraciones, el valor que
enecesito para resistir à los ataques asi interiores como exteriores.
«Poco es parecer cristiano, si see stal en efecto; y lo que forma el
cristiano, no son bellas palabras y engañosas apariencias, sino la
solidez de la virtud y la grandeza de alma en los momentos do
aprueba.

executio à las iglesias que marcho alegre à la muette, con tal de que vosotros no so pongais à ello; de nuevo os lo suplico, uo sos abandoneis à una falsa compasion hácia mi. Permitid que sea mi cuerpo pasto de las fieras, pues no hay canino mas corlo para elligera di cio. Vo soy trigo de Dios, y es preciso que sea molidopor los dientes de las fieras para que me convierta en pan digne da ser ofrecido à Jesucristo. Antes que tratar de impedirlo, acuzad à las fieras, à fin de que sean mi tuniba, y de que nada dejen de mi cuerpo, por temor de que no sea despues de mi nuerte una car-«ca para ndie...»

«Al llegar à Roma espero ballar à las fieras prontas à devorame... Perdonadme estos sentimientos, pues sé muy hien lo que me
conviene. Ahora empiezo à ser discipulo de Jesucristo; nada me
conmerce, todo me es indiferente, excepto la esperanza de posserd Jesucristo; reddozame el fuego à ceniza; muera en una cruz de
un modo lento y cruel; suellen sobre mí tigres fariosos y hambrientos leones; dispersen mis huesas à los vientos; disòquem mis
uliembros; magallen mi cuerpo; ceben en mí su rabia todos los
«demonios, y todo lo sufririe con alegría, con tal que logre con ello
«demonios, y todo lo sufririe con alegría, con tal que logre con ello
«la poession de Jesucristo.

«Mi amor se ha fijado en la cruz; el fuego que me consume es un chago puro y divino; es un fuego vivificador que me repite sin ce-sar desde el fondo del corazon : Ignacio, llega à tu Padre. Ya no challo gosto en los manjares mas exquisitos ni en los vinos mas deciscoss; el pon que yo deseo es la carne de Isacuristo bijo de David; y el solo vino que puede templar mi sed es su sangre, principio de la immortal caridad. Nada me retiene en la tierra, y ya no eme considero como un viviente entre los hombres; quiera Jesar-cristo baceros seulir la verdad de lo que os escribo; su mismo Padre es el que conduce mi pluma. Obtened para mi el premio de mi «carrera: si sufro, me erceré amado por vosotros; mas si desois mi «voz, me creere dobiet de vuestro odio.

 aque me ban recibido en mi camino con tan cristiana caradad.

«Os escribo desde Esmirna por medio de los feles de Éfeso; à los que salieron de Siria para Roma teniendo por mira la gloria de Dios, abacedles saher que estoy cerca, paes creo les conocervis. Todos son adignos de Dios y de vosotros, y vuestra caridad les prestará cnanstos servicios y favores merces u virtud.

«En Esmirna, dia 23 de agosto. ¡Adios hasta el fin en la pacien-«cia de Jesucristo!»

Despues de escrita esta carta partió Ignacio de Esmirna, cediendo à la cruel impaciencia de los soldados que le custodiaban, y que no cesaban de darle prisa, à fin de llegar à Roma autes del dia destinado para los juegos. El buque que le conducia echó anclas en Troade, y atti supo Ignacio que Dios habia devnetto la paz à la iglesia de Antioquia, noticia que calmó sus inquietudes; desde Troade escribió à las iglesias de Filadelfia y de Esmirna, y tambien à san Policarpo, en cryas tres cartas se observa el mismo espiritu de caridad que en las auteriores.

Su voluntad era escribir à las demás iglesias de Asia; pero sus guardias no le dieron tiempo para ello, por lo que rogó à san Policarpo que lo hiciera por el. Desde Troade pasó à Napoli en Macedonia y desde alli à Filippos; obligáronle à atravesar à pie la Macedonia y el Eprica, y reembarcándose luego en Epidauro en Dalmacia, pasó por las ecreanias de Reggio y llegó à la vista de Ponzole. Al distinguir esta última ciudad donde sia Palba habia desembarcado, pidió perniso para hajar á tierra, à fin de seguir las huellas del grande Apóstol; mas nua ridiga de viento harole buque en tal mar, y viseo solitigado el Santo à pasar adelante, conteniándose con tributar grandes alabanzas à la caridad de los fieles de aquella ciudad.

«Finalmente, dicen los autores de sus actas, él viento se declaró con favor unestro, y lleganose en veinte y cuatro horas á la embocadura del Ther, que es el puerto de los romanos, y al paso que estábamos todos penetrados de dolor al pensar que ibamos á ser separados de unestro querido maestro; él, por el contrario, se alegraba por yer va cercano el término de su cartera.

«Apenas saltamos en tierra, cuando los soldados se apresuraron á «hacernos tomar el camino de Roma, porque los juegos tocaban ya «á su fin; y como se habiese propalado la noticia de que Ignacio adeba ilegar de un momento à otro, le salieron al concentro les abertamos de Roma. Todos manifestaban en su rostro la congoja de su corazon , no exenta sin embargo de alegria por ver entre elloca aquel grande hombre, à quien babban sido elegidos para aconpañat. Algunos de los mas ardientes empezarion à decir entre si que cera preciso calmar al pueblo y apagar la sed que de su sangre henia; mas habiendo el espiritu de Dios revelado al santo Obispo el proyecto que coutra él se tramaba, se detuvo, y despues de salu-que contra el se tramaba, se detuvo, y despues de salu-que con es espusiesen à su feliridad. Todos se rindieron a sus descos, e chinéandose de rodilas, elev él Santo la vac para rogra al lluje «Dios que tuviese piedad de la Iglesia, que pusiese fiu à la perse-seución, y que conservase la caridad entre los felses.

«Terminada esta oracion, fue cogido brutalmente por los guardias y conducido al anfiteatro en el momento en que los juegos tereminaban; era el 20 de diciembre, uno de aquellos dias solemaeseque la supersticio o rouana habia consagrado bajo el nombre de fisstas similarita; »

Roma entera habia acudido al anfiteatro, y así que el prefeto hubo leido la carta que le entregaron los solados de parte del Emperador, fue el Santo bajado á la arena. Al ofi el venerable anciano los rugidos de los l'enors, exclamó: « Yo soy trigo de Dios, y es preciso que sea molido por los dientes de las fienas, para que me con«vierta en el pan de Jesucristo; » y apenas hubo dicho estas palabras, ocando dos leunes se a trigiaron sobre el, devorándole en un
instante, sin dejar otra cosa de su cuerpo que sus buesos mas
gruesos y duros. Así quedaron cumplidos los votos que dirigiera á
Dios.

La antigna Roma bebió con avidez la saugre del Màrtir, y abandouaudo las gradas del anfiteatro, desapareció en sus lugares de disolucion.

« Al ver tan triste espectáculo, continúan los compañeros de Ignaccio, nuestras lágrimas caian en abundancia; pasamos toda la nocche velando, llorando y rogando al Seior que nos consolase de
aquella muerie, dándonos una prueba cierta de la gloria que la
shabia seguido. El Seior nos cyt, pues habiendo el sueño rendido
da legunos de nosoj ros, vieron a Ignacio rodeado de inetable gloria,

« y bemos relatado fielmente cuanto sucedió en su martirio, hemos «indicado el lugar, el dia y las circunstancias, à fin de que poda-mos fenolimos lodos los años para cantar la victoria de Jesucristo, «el cual combalió y venció al demonio por medio de su ilustre y gemeroso atleta.

« Recogimos con respeto los bnesos del Santo, y conducidos en vitrinfo à Antoquia fueron guardados como un inestimable tesoro; «de modo que todas las ciudades que se hallaron entre Roma y Antioquia recibieron dos veces la bondition de Ignacio; pues sía ida acudian à su paso, y á nuestro regreso se agrapaban al rededor «de sus preciosas reliquias como un enjambre de abejas al rededor «de sus preciosas reliquias como un enjambre de abejas al rededor «de una contema. 3. » Mas tarde las reliquias de san Ignacio fuero trasladadas à Roma y colocadas en la venerable basílica de San Clemente, à algunos pasos del Colisco, donde descanasn todaria.

El brazo de Dios no lardó en herir al perseguidor del nombre cristiano: Trajano, decrépito antes de tiempo, mas por su infame the bertinaje que por sus fatigas, murici miscrablemente en Selimunta à principios de agosto del año 117 de Jesueristo. Su historia fue escrila por muchos autores; mas excepto algunos fragmentos suettos y sin órden, nada ha quedado de ella, como si al Providencia habiese querido sepoltar en el olvido las aceiones de Trajano, por los inmoderados deseos que este Emperador abrigaba de llenar con su nombre todo el mundo.

El Gentilismo, vencido en la persecucion de Trajano, no tardo en levantarse mas y mas furioso para Irabar de nuevo la lucha. Adriano quiso imitar à su antecesor en su odio contra los Cristianos, así como le imitaba en sus depravadas costumbres. En verdad que es una grande gloria para la Religion el no haber tenido y el no tener aun por enemigos sino à hombres degradados por las mas viles pasiones; envanezámonos de ello, pues es la mas irresistible prueba de su verada y de su sanlidad.

À su cruoldad nalural \* unia Adriaco na espiritu supersticioso basta el exceso : cuidaba de todos los sacrificios que se verificaban en Ruma; ejerció por si mismo el cargo de sumo ponifice, y fue sacrificador del templo de Elcusina. Habiendo pasado un invierno en Acenas y héchose iniciar en lodos los misterios de la Grecia, permi-

<sup>1</sup> Bibliot. solect. Patr. t. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Véase Spartian. 2.

tió à los gentiles perseguir à los Cristianos, persecucion que, segun san Jerónimo, fue muy sangrienta '.

Entre las primeras y mas ilustres victimas cucianases an Enslaquio, su esposa Teopista y use bijes quemados vivos dentro no toro de bronco. Ocupa el segundo lugar santa Sinforosa, cuyo martirio sucedió de esta manera: En el año 121, dos años despues de su advenimiento al Imperio, Adriano elevó cerca de Tibur, en el dia Tivoli, un magnifico palacio, cuya dedicacion quiso llevar á cabo con todas las ocrenomais usadas por los genilles en tales circunstacias; ofreció sacrificios y consultó à sus dioses acerca de la duración de tan soberbio edificio; mas en vez de la lisopinera contestacion que aquardaha, recibió la siguiente: «Principe, no nos es dable satisfacer voesta curiosidad, haisa tanto que hayais becho cesar el insulto que nos prodiga nna riuda cristiana invocando su Dios en unestra presencia: llamase Sinforosa y es madre de siede hijos ; ha-aced quenos ofrecaráncienos, y contestarticos à vuestras preguntas. se ed que nos forexa incresos, y contestarticos à vuestras preguntas.

Sinforosa vivia en Tibur con sus siete bijos, y empleaba sus renas, que eran muchas, en alivira fo so pobres, y sobre todo á los oristianos que sufrian por la fe: Adriano dió órden de apoderarse de la santa viuda y de sus hijos, y de conducirlos á su presencia; en un principio, contitando su indiguacion bajo una dulzura aparente, solo empleó palabras de carriño para excitarles á sacrificar à los dioses; mas Sinforosa, animada del espritu de Dios, contestole en su nombre y en el de sus bijos: «Principe, he tenido por marido y por ecinado á dos oficiales de vuestros ejécnicos ; ambos tutieros el carriños de contra de abora de contra de abora de la contra de abora de contra de abora de la composita de contra de abora de la composita de la composita de contra de abora de la color que adorats; los dos emurieron despues de baber rencido à los demonios, mas abora vi-ven en el ciclo, coronados de homor y de gloria. »

El Emperador, con el rostro alterado, le dijo con tono severo: «Sacrifica al momento, ó te sacrifico á ti y à tus siete hijos à nues-«tros poderosos dioses.

Sinforosa. «¡Oh Dios mio! ¿seré tan feliz que sea inmolada ocho aveces?

Anmano. «Lo repito, te sacrificare à nuestros dioses.

Sinvonosa. « Vuestros dioses no pueden recibirme en sacrificio; ano soy una victima para ellos; y si mandais que sea quemada en anombre de Jesucristo, mi muente aumentará los tormentos que avuestros demonios sufren en las tlamas.

Adriano. «Elige : ó sacrificio , ó muerte. hada e e

« Sinfonosa. « Sin duda prelendeis asustarme; no, vuestras ameanazas no lograrán vencerne; deseo reunirme con mi esposo á equien bicístis morir por el nombre de Jesucristo. ¿ Qué esperais? « hême aqui pronta á morir, pues adoro al mismo Dios. »

El tirano mandó que se condujese à Sinforosa al templo de Hércules, que le magnilasen el rostro à puñelazos y que la suspendiesen por los cabellos; y como permaneciese l'ime en medio de sus tormentos, la hizo arrojar al vio ', con una gruesa piedra atada al cuello. Preciso era que argue Tibru y aquel Tevermae, testigos de lanto y tan desenfrenado libertinaje, fuesen purificados con el suplicio y la sangre de nuestros Mártires. Eugenin, padre de Sinfocosa, una de los principales del Cousejo de Tibur, recogió su cuerpo y lo enterró en el camino, cerca de la ciudad.

Al dia siguiente mandó Adriano que compareciesen à sa presencia los siete bijos de Sinforosa, empleando el nueva Anticos toda clase de exhertaciones, de promesas y de amenazas para decidirles à sacrificar à los dioses; hasta que viendo que todo era inútil, dispusa que al rededor del templo de Hercules se plantases siete estacas, a las cuales fueron sujetados con poleas. El cruel Emperador tumó placer en variar sus tormentos: à Crescencio, el mayur, leartavesaron la garganta con una capada; el segundo, llamado Julian, recibió una puñalada en el pecho; à Nemesio le atravesaron el coracon con ma lamza; Primitivo fue herido en el estómago; à Justina lo rompieron los riônees; à Stacteo le abrieron los cestados, y Euscenio, el mas piven de todos, fue abierto de arriba abaio.

Un dia despues de la muerte de los hienaventarnados hermanos Adriano fue al templo de Hércules, hizo abrir un profundo hoyo, y mandó que fuesen arrojados á él los euerpos de los Mártires. Su sangre a pago el fuego de la persecucion, el cual no se encendió de unevo hasta pasados diez y coho messe, cuyo tiempo de paz empléaron los Cristianos en tributar á la sreliquias de los Mártires el honor que \* El Torceros.

<sup>\*</sup> In Catalog. Orosio, Mamachi, Baronio, el padre de la Historia selesiástica, le colocan entre los diez grandes perseguidores de la Iglesia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Getulio y Amacio.

les es debido: eleváronseles sepulcros en diferentes partes del mundo; sus nombres fueron grabados en los monumentos; mas lo están en el libro de vida con caractères de luz, que el tiempo no podrá apagar iamás.

Tal er la vida de nuestros antepasados en aquellos dias tan tristes y hermosos à la vez : luchar, sepultar sus muertos, y orar juntos al trededor de sus sepulcros preparadoses para muevos combates. Despues de una tregua de diez y ocho meses encendióse de nuevo la guerra, que no termión basta poco antes de la muerte de Adriano; en esta nueva persecucion murieron san Hermes, prefecto de Roma, y el pasas san Alekandro.

Llegado era el tiempo eu que la veridad, defendida hasta entonces con la sangre y las animosas palabras de los Mártires, debis ser públicamente vengada, y para ello Dios le dio elocuentes apologistas. Quadrato y Arisides tueron los primeros que llevaron hasta el pid el trono la justificacion de los Cristianos; el primero, ohispo de Atenas, presendó por si mismo su apología al emperador Adriano; este precisos monumento so ha perdido. El segundo era ignalmente ateniense, en cuya ciudad ejercia la profesion de filósofo; convertido al Cristianismo, quiso extender sus conquistas, escribiedo some su doctria, y presentó su apología al mismo Emperador. Adrianos edejó persuadir por la elocuencia de los dos abogados del Cristianismo. y mandó cesar la nersecución.

Sin embargo este Emperador, manchado con la sangre de los Cristianos, debia servir à la gloria de Jesncristo, convirtiéndose en un nuevo monmento de su justicia; à sus pasados crimenes añadió nuevos altrajes contra el ciclo, y se atrevió à hacer ostentacion de su ináme libertinaje, construyendo una ciudad que debia recordar su memoria. En el mismo lugar en qué resucitar a el Salvador, colocó una estatua de Jüpiter, y una de Véans en el Calvario; en Belen bizo plantar un bosque en boaor de una divinidad no menos infame, y le consagró la gruta en que nació Jesucristo. Tantos sa-critegicos colmaron la medida de sus injudidade a sus injudidade a sus injudidade en sus infame.

Presa de nna sombria melancolia, Adriano se hizo cruel como nunca, y á fines de su reinado mando dar mnerte siu motivo alguno á nuchas personas distinguidas. Atacado de una hidropesia en aquel mismo palacio degTibur, donde habia condenado á santa Sinforesa

<sup>1</sup> P. Ruinart, t. 1, pág. 126.

y à us bijos, entregóse à la mas violenta desseperacion, varias veces pidió à gritos un veneno ó una espada para quitarse la vida, llegando à ofrecer dinero y à prometer la impunidad à los que quisiesen prestarle aquel prelendido servicio; mas nadie aceptó sus ofreciueitons. El tirano se lamentaba noche y dia de no poder halla muerte, el que la habia dado à tantos otros, y por fin se la dió el mismo en Baise, en el año 138 de Jessoristo.

#### Oracion.

Dies mio, que sois todo anor, gracias os doy por las gloriosasvictorias que habeis consegnido sobre el demonio, en la persona de san Ignacio y de santa Sinforosa; hacednos participes de aquella caridad que ardia en sus corazones, mas fuerte que la misma muerte.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como à mí mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, quiero vivir como si me hallase en el mundo solo con Dios.

## LECCION XII.

### ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO II). . 64

Quinta persecucion, bajo el imperio de Antonino; retrato de este Principa.— Martiro de santa Felicia, romana, y estas siete bijos; projegía de sea Justino.—Juicio de Dios sobre los romanos.—Serte persecucion, bajo el imperio de Marca Aurelio; retrato de este Principe; martirios de san Justino; y de San Policarpo.

La sangrienta espada de la persecucion, envainada durante los últimos años del imperio de Adriano, no tardó en ser blandida por su sucesor Antonino. Lleno de entasiasmo el Senado por los actos con que dió principio á sn reinado, le confirió el título de Pio, y si hien sus virtudes humanas podían granicarlo á los ojos de los gentiles. sus costumbres disolutas no podian menos de hacer de él nn perseguidor de la religion cristiana. No solo sufria con extremada indiferencia el desenfrenado libertinaje de su esposa Faustina, sino que quiso en cierto modo inmortalizarla; y despues de la muerte de aquella disoluta princesa, mandó tributarle los honores divinos y le consagró un templo que subsiste aun. Entregado él mismo á los mas vergonzosos desórdenes, era esclavo de las mas vites criaturas, las cuales tenian tanto ascendiente en su alma, que disponian á su placer de los honores y cargos del Imperio , frecuentemente en favor de los mas indignos 1; añádase á esto que este Principe tenja tanta devocion á sus ídolos, que les ofrecia sin cesar sacrificios, lo que hacia siempre por sí mismo, á menos de hallarse enfermo.

Sin embargo la historia no refiere que Antonino diese mueros edictes contra les Cirisianes; principe debit y disoluto, permitió que fueson inmolados en su nombre en virtud de los edicios anteriores, siendo tal el furor de los gentiles, que ni las mas ocultas cavernas ni los antres mas occures podina servir de asilo á unestros abnelos, y que estriminaban á los parientes y á los amigos los deberes que la natu-

1 Véase Jul. Capitol.

raleza ó la amistad les imponian para con las victimas de la persecucion .

Entre los Mártires que selleron entonces nuestra fe con en sangre debemos enumerar à una llustre señora romana, llamada Felicia, an distinguida por su virtud como por sa cuna. Esta señora tenia siete bijos, á quienes educabar en el temor de Dios y en la práctica de todas las virtudes cristianas; desde la muerte de su espeso sirvió à Dios en la continencia, no se ocupó mas que en practicar buenas obras, tanto que sus ejemplos y los de su familia arrancaron à muchos genitles de sus supersiticiones.

Furiosos los sacerdotes de los falsos dícese por las pérdidas que sureligiou experimentala, elevaron sus quejas al Emperador. «Principe, le dijeron, creemes de nuestro deber advertiros que hay en Roma una viuda pertenesiente à la secta enemiga de nuestros dioses, que no cesa de ultrajardes é inritantes contra vos y contra el Imperio. Sus sieto bijos la secundan en sa impiedad, quienes, cristános como su madre, hacen como ella sacrilegos votos, y harán a nuestros dioses implacables si vuestra piedad no trata de apacisuarlos, obligando á esa familia impia á rendirles-el culto que les ises debido. »

Antonio, mny superslicioso, como ya hemos dicho, contestó favorablemente à los sacerdotes, y mando à Publio, prefecto de Roma, que vallendose de todos los medios obligase à Felicia y à sus hijos à sacrificar à los dioses. Estos successo acontecteron en cla no 150 de Issuccisto, Obedecio el Prefeto las órdenesde Empreador, y 190griendo usar primeramente de dulzura, rogó cortesmente à Felicia que tuviese à hien ir à su casa, lo que verifico la Sauta acompañada de sus bijos. Sigamos ante el juez à cas madre tan digna de serfo, y sirvannos de modelo su noble conducta y la de sus glorisos bijos. Publio llamó aparte à Felicia, y despues de emplear todos los medios de la persuasión para determinarla é sacrificar à los klotos, añadió que en caso de negarse à ello se veria obligado à recurrir à medidas de riscor.

«No espereis, Publio, contestó la Santa con tanta firmeza como «modestia, que Felicia olvide jamás lo que debe á su Dios; ni vues«tras amenazas me espantan, ni vuestras razones me convencen, ni

Mamachi, t. II, pág. 258; Roma subterránea, lib. III, c. 22; 7 nuestra Historia de las Catneumbas; catacumba de San Calisto. a cuestros halagos me commueven. En mi seno traigo à ese Dios lodopoderoso, siento que me da fortaleza, y no permitirá que sience a sea vencián, puesto que no combate sino por se gloria.—Miseraeble, replicó el Prefecto; si tantos encantos tiene la muerte para ti, sembere; pero ¿que furor e impulsa á quita la vida à tan bis, colespues de habérsela dado?—Mis hijos, repuso Felicia, vivirán e eternamente en Jesancisto si le son feles, mientras que si sacrifican a los idolos deben esperar suplicios que no acabarán nunca.

Al dia siguiente, Publio sentése en su tribunal en el Campo de Marte, lito venir à su presencia à Félicia y à sus bijos, y dirigiéndose à la madre, le dijo : « Apiadaos de vuestros hijos, que se hallan en la lior de su edad, y que pueden aspirar à los princeros cargos sel Imperio. ~ Vuestra piciada, contesté la Banta, es una verdera impiciada, y la compasion à que me exhortais tiende à convertirme en la mas cruel de las madres. » Volviêndose buego hácia sus hijos, les dijo : « ¿ Veis ese cielo fan hermoso y elevado? Alli os espera Jesucristo para coronaros; persistid en su amor, y combatid por la esalvacion de vuestras almas.

Apenas hubo pronunciado estas palabras, cuando Publio mando ahofetearia, exclamando con voz terrible: «¿ Cómo te atreves en mi «presencia á inspirarles semejantes sentimientos é inducirles á desapreciar así los mandatos de nuestros Emperadores?»

Sin embargo, resolvió probar un último esfuerzo, antes de enviarlos al martirio, consistente en tratar de vencerlos uno á uno por medio de las promesas junto con las amenazas. Jannario, el mayor de los hermanos y el primero introducido, le contestó: «Lo que me aconsejais es contario à la razou, y espero de la hondad de Jesucuristo nuestro Señor, que me preserve de tal impieda).» El Profecto mandó que le azotasen cruelmente, despues de lo que le envió à la cárcel. Félix fue introducido acto contiuno; é instado para que sacrificase, contestó: «Solu sacrificamos à un Dios, y jamas olvidarémos el amor que à Jesucristo debemos. Emplead cuantos artificcios os sugiera vuestra refinada crueldad, que no por esto uos arrebalaries innestra fe.»

Despues de Félix, compareció Felipe, á quien Publio dijo: « Nues-«tro invencible Emperador os mauda sacrificar á los dieses todopo-«derosos. — Aquellos á quienes pretendeis que sacrifique, contestó « Felipe, no son ui dioses ni todopoderosos; no sou mas que idolos «ranos que sirven de asilo à los demonios.» Publio, trémulo de ira, mandó à Felipe que se apartase de su vista, y Sivano ocupò el lugar de su hermano; el Frefecto le dijo: «À lo que veo obrais «de acuerdo con la mas perversa de las mojeres; una madre desnatarilizada os pierde con sus consejos, inspirándoos la rebeito; a tempiedad; temed el que caiga tambien sobre vosotros el castigo que «la espera.» Silvano contestó: «Si fuésemos bastante debiles para dejarnos commover por el temor de una muerte que solo dura un momento, seriamos presa de una muerte que solo dura un momento, seriamos presa de una muerte que jamás tendrá fin. El «que desprecie vuestros ídolos para servir únicamente al verdadero «Dios, vivirá con el durante toda una eternidad; mientras que el saboninable culto de los demonios os precipitará al fuego eterno à «vosotros y 4 mestros dioses.»

Impacientado el Prefecto al escuchar tan prudentes palabras, mandó retirar al jóven Martir; y presentose Alejandro: «Jóven, le dijo « Publio, tu suerte se halla en mis manos ; ten compasion de ti mis-« mo , salva una vida que empieza todavia ; sacrifica, y merezcas asi «la proteccion de los dioses y el favor del Gésar. - El Señor á quien «sirvo es más poderoso que el César, contestó Alejandro, y se llama Je-«sucristo; Señor à quien confieso de palabra, à quien llevo en mi co-«razon, à quien adoro incesantemente. Mi edad, que tan tierna os « parece, estará adornada de todas las virtudes si permanezco fiel à « mi Dios; y en cuanto á vuestros idolos, ; ojalá perezcan junto con to-«dos los que los adoran!» Introducido luego Vital, dijole Publio: « Vos. hijo mio. no venis, como vuestros hermanos, á bascar lo-«camente la muerte, pues conozco que teneis hastante juicio para « preferir una vida feliz á una muerte jufame. » Vital le respondió : «Publio, decis hieu, amu la vida, y para gozar mas largo tiempo de « ella adoro á nu solo Dios, y tengo eu horror al demonio. »

Finalmente, habiendo mandado Publio comparecer al hermano menor, llamado Marial, le díjo: « Vuestros infelices hermanos mo edan compasión; ¿ acaso seguirás vos su ejemplo, y despreciaris a las órdenes de unestros Principes?— JAh Publio! contestó Marcial, si supiéses los espantosos tormentos que están preparados eu los sinfiernos à los que adorau los demodios? O reconoced que Jesu-cristo es el único Díos á quien dobe reconocer el universo, ú tem-blad à la idea de los eternos castigos que os esperan. »

Terminadu el interrogatorio los sautos Martires sufrieron todos la

pena de azotes, y fueron conducidos á la cárcel. Publio, desesperando de vencer su firmeza, remitió todo el procedimiento al Emperador.

Despues de leides los interrogatorios, mando Antonino que los confesores fuesen enviados à diferentes jueces y condenados à diversos suplicios: Januario fue azotado, hasta que espiró, con latigos de plomo; Félix y Felipe fueron maertos à golpes de naza; Silvano fue arrojado de cabeza abajo à un predipicio, y los mas fivendo Lambino fue arrojado de cabeza abajo à un predipicio, y los mas fivendo tambien Aleiadro, Vital y Marcial, fueron decapitados, muriendo tambien Felicia de igual modo enatro meses despues. Todos estos admirables Martires de Jesucristo iban por distintus caminos à rennirse en el lugar donde aquel Jaze les esperaba para dará cada uno el premie que merceta su invencible constancia 4.º

Sin embargo el Señor que velaba por sa Iglosia le tonia preparado un defensor, y siendo las calumnias de los genífies y de los judios las que servian de pretexto á la persecución, era preciso refutarlas y vengar la inocencia de unestros abnelos. En aquel entonces dejose oir una voz animosa, y fue la de sun Instino.

Nacido en Sichem, antigua capital de Samaria, educado en el Gentilismo, Justino tuvo desde sus primeros años curiosidad de conocer las diferentes sectas de filosofía: dirigióse sucesivamente á los Estóicos, á los Pitagóricos, á los Académicos, mas en ninguno balló las luces que buscaba, basta que paseándose cierto dia por las orillas del mar, vió, al volver la cabeza, á nn anciano que le seguia de muy cerca; su majestuoso porte y la gravedad mezclada de dulznra que se observaba en toda la persona sorprendieron à Justino; y habiéndose trahado conversacion entre ambos, habiaron de la excelencia de la filosofia. El anciano convenció á Justino de que los mas célebres filósofos del Gentilismo se babian engañado, y que no habian conocido ni la Divinidad ni el alma humana. A A quién debo, «pues, dirigirme para desembrir la verdad?» preguntó Justino ; y el anciano le habló de los Profetas y le indicó sas obras. « Vos, dijo «al concluir, orad ardientemente para que os sean ahiertas las puer-«tas de la vida, pues las cosas de que acabo de bablaros son de tal «naturaleza que no podréis comprenderlas, á no ser que Dios y Je-«sucristo os las bagan inteligibles. » Dichas estas palabras el anciano se retiró, y Justino no le volvió à ver.

Esta conversacion quedó grabada en la imaginacion del Jóveu Biosofo, y le inspiró nn grande aprecio por los Profetas. En aquel amoinento, dice el mismo, empecé à ser verdaderamente filesofo ?: «Estudié los motivos de credibilidad del Cristianismo, y lo que sobre todo determinó ni conversion, he la admiracion secreta de que me epenetrara el invencible valor de los Cristianos en medio de los tormentos, pues aunque no ignoraba los muchos crimenes de que ed udio público les acusaba, al verles arrostrar la muerte y cuanto hay de mas terrible, comprendi la imposibilidad de que semejantes bombres fuesen culpables de las abomiraciones que se les echabem en cara; pues ¿cómo se concibe que una persona ávida de place-rus reciba con alegría la muerte que le priva de cuanto le agrada y els hace feliz en l mundo ? y el hace feliz en le mundo ? y el hace feliz en el mundo ? y el hace felix el mundo ? y e

Poco despaes de su conversion, que verificó à la edad de treinta años, Justino abandonó el Oriente para trasladare a Ríona. Surjemera obra fue su Discurso à des griegos, con el enal se propaso el Santo convencer à los gentiles de la legitimidad de las razones que le habian impulsado à abrazar el Cristianismo, en esguida publicó su Extortación de los griegos, en la que se refutan los errores de la jidolatria, y se prueba la vanidad de los filósofos gentilles.

· No tardó en aparecer su célebre Epístola à Diogneto, bombre de gran consideracion y muy versado en la filosofia; babia sido preceptor de Marco Anrelio, el cual conservó bácia el tanto afecto como confianza. Sorprendido al ver la conducta de los Cristianos, deseaba saber lo que les inducia à despreciar el mundo y la muerte con todos sus borrores, y quién les comunicaba aquella mútua caridad. desconocida á los demás bombres, caridad tan poderosa, que parecia hacerles insensibles à los mas duros tratamientos. San Instino se encargó de darle las explicáciones que descaba, y despues de baber demostrado la locara del Gentilismo y la imperfeccion de la ley judáica, pinta las virtudes practicadas por los Cristianos, y especialmente su hamildad, su dalzura, su amor para con aquellos que sin motivo les odian. Añade que los tormentos solo servian para aumentar el número y perfeccionar la santidad de los fieles, siguiendo luego una explicacion clara y precisa de la divinidad de Jesneristo, Hijo de Dios y Criador de todas las cosas.

<sup>1</sup> P. Buinart, lib. I. Véase tambien san Gregorio in Cyclum pascal.

<sup>1</sup> Dial. cum Tryph. pag. 225.

<sup>2</sup> Apol. I, pag. 50.

<sup>77 471</sup> 24 at 45 a

P. F winners, 22 A

«Sau Justino vitó mucho lèmpo en Roma, donde se aplicaba á instruir à los que acudian à su casa para consultarle ó para dedicarse à los ejercticios del Crisianismo. Al marchar de Roma se dirigió à Éticso, en cuya ciudad halló à Trifon, el cual era un hábil filioso y el judio mas fameso de su tiempo. Justino sostuvo con el napelémica en toda regla que durró dos días enteros, eclebrânicos las conferencias delante de muchas personas; algun tiempo despues púsolas el Sauto por escrito, y las dió à luz bajo el titulo de Diálogo con Trifon, obra que contiene las pruebas de la insuficiencia de la ley de Moisés, y de la divindad del Cristianismo.

Sin embargo nada contribuyó unto á h celebridad de san Justino como las des apolegías que compuso en favor de la religion cristiana; la primera y la de mas importancia fue dirigida al emperador Antonino Pio y á sus des bijos adoptivos Marco Aurelio y Cómodo; jamás los Cristianos habian sido vengados com mas elocuencia de las innumerables calumnias con que trataban de mancharles los juidos y los genulles. Esta primera apolegía produjo su efecto, pues Antonino envió un rescripto al Asia, probibiendo molestar à los Cristianos <sup>8</sup>.

Durante el reinado de ese Principe asolaron el Imperio infinilas calamidades, á fin de vengar la saugre inocente: como las provincias, mas que el mismo Emperador, babian sido las perseguidoras de la Iglesia, fueron castigadas aquellas, mientras que la venganza diva no cavó de no modo ejemplar sobre la cabeza del Emperador.

Muerto Antonino en el año 161 de Jesucristo, encendiose de nuevo la persecucion bajo el imperio de Marco Anrelio, su yerno y sucesor . La bistoria entera de Marco Aurelio manifiesta un caracter falso, allivo, egoista y corrompido por sistema, añadiendose à esto que el estravio de su juicio igualaba al de su corazon. Por supersicion y por filosofía fue enemigo de los Cristianos; viósele multiplicar los sacrificios é introducir religiones extrañas, desconocidas antes de los romanos. Hizo retieradas instancias al Senado para obtener que se confiriese los bonores divinos à Adriano, cuyos vicios habian becho su memoria infame, llevando su impiedad é impudencia basta à colocar en el número de las diesas à la abominable Faustina, à la cual elevó un templo, y à obligar à los recien casados à ofrecerla un sacrificio '. Al morir su colega Lucio Yero, cuyo solo mombre inspiraba horror à los bombres do bien, obligó al Senado à honrar su memoria como la de un dios; lan cierto es que fuera del Cristianismo las virtudes mas bellas no son mas que apariencias engañosas.

Habiendo los bárbaros becho algunas excursiones en las provincias del Imperio, el impio Marco Aurelio se vengó en los inocentes Cristianos, pues los gentiles tenian por sistema bacer responsables à nuestros virtuosos antepasados de todas las calamidades públicas y particulares. «Si el Tiber sale de madre, les decia Tertuliano, si el « Nilo no cubre los campos con sus aguas, si el cielo niega la lluvia, «si sobreviene un terremoto, una peste, un bambre, ¿ qué baceis? «Correis à los baños, no abandonais vuestras orgias, sacrificais à «Júpiter, ordenais al pueblo mil supersticiosas ceremonias, buscais « el cielo en el Capitolio, y esperais à que la lluvia caiga de la bó-« veda de vuestros templos, sin pensar en Dios, sin dirigirle vuestras «súplicas. Nosotros, extenuados por los ayunos y penitencias, puri-«ficados por la continencia, apartando de nosotros todas las dulzuras «de la vida, debajo del savo y la ceniza, desarmamos al cielo, con-«seguimos su clemencia; mas cuando bemos obtenido perdon, se «dan las gracias à Júpiter. Vosotros sois, pues, los que constituis «una carga para la tierra, vosotros que, desconociendo al verdadero «Dios, os haceis continuamente culpables de los males que pesan so-«bre el Imperio, y que con una injusticia sin ejemplo, al aspecto de

<sup>1</sup> Eusebio, Hist. lib. IV, c. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Han incurrido en error los que han afunato que Marco Ancello no habit poblicado defino alguno de presencien courte las Caleunas, En las actes de las Sisbrituso, caro metriro segunico los habitos estános care las Sisbrituso, caro metriro segunicolo são hances eritimos como habit residente de la comparador, as dies que de junte 196 el signate decreto: « El emperador Marco Aurello à todos sus administradores y oficiales. Belmos sabido que los que abora se llaman cristianos violan las disposiciones de las leyes; prendefiles, y si no sacrifican à nuestros diones, casignation de la severidad y que el castigo cese cuando cese el delito. » (Act. S. Symphor.; P. Rujust., 22 Aur.).

<sup>4.</sup> Fanstina, hijé de Antonino, sobrepujoha 4 sa misma madre por la disonicio de sus costumbres y por sa reguluso libertularje, ejectro di que alguno cricita à Marco Aurelio para que la repudisse, contené aquel ponderdo fidos e - No me porcer maj rama si dejamos la nutire, exa preciso deja tambien dia doto. Esta dote era el Imperio. —Si suorem dimitimus, reddamus et domm. (Jul. Copillo, t. 20).

a cuatquier calamidad, gritais : ¡Los Cristianos al leon ! ¡Qué! ¡por aun solo leon todo un nueblo de Cristianos \* la

San Justino, que vuia mas que unica encendido el fuego de la persención, compuso una segunda apolega, dirigida al mismo Marco Aurelio y al Senado romano. «Creo, decia, que este escrito «me costará la vida; » y no se engaño. Preso junto con otros cristinos, el santo Apolegista fue conducido ante hástico, prefecto de Roma, el cual le dijo: «Obedece à los disess, conformândote con los esclictos del Emperador.

JUSTINO. «El que obedece à Jesucristal, nuestro Salvador, no pue-

Rústico, «¿ Qué ciencia profesas?

JUSTINO. «Las he profesado todas; mas no habiendo podido en-«contrar la verdad, profesé por fin la filosofía de los Cristianos, á «pesar de no ser del gusto de aquellos que aman el error.

Rustroo. «¿ Cómo, miserable, dices que profesas semejante docatrina?

Justino. «En ella cifro mi gloria, pues me procura la dicha de «ballarme en el camino de la verdad.

Ristico. «¿ Cuáles son los doginas de los Cristianos?

Justino. «Los Cristianos creemos en un solo Dios, Criador de todas las cosas visibles é invisibles, y en Jesucristo Señor nuestro, Hijo de Dios, profetizado por los Profetas, autor y predicador de la salvación, y juez de todos los bombres.

Rústico. «¿ Dónde se reunen los Cristianos?

Justino. «Donde quieren y donde pueden.

Rúsrica. «Quiero saber donde reunes tú tas discípulos. a di b)

«Justino. «Hasta ahora be residido en los baños de Timoteo, en «el monte Vininal, cerca de la esas de un hombre llamado Martia; «y cuando alguno ha venido á encontrarme, le he enseñado la docctrina de la verdad.

Rústico. « Con que ¿ eres cristiano ?

JUSTINO. «Si, lo sov.»

El Juez dirigió igual pregunta à los demás acusados, los enales contestaron todos con entereza: Somos cristianos; y volviéndose luego à Justino, le dijo: «Escucha, tú que presumes de orador y de «sábio ; cuando te haya hecho destrozar el cuerpo á latigazos, des-« de la caheza á los piés, ¿ crees subir al cielo eo tat estado?

Justino. «Si; si sufro el martirio que decis, espero recibir la recompensa que han recibido ya los que han observado los preceptos «de Jesucristo.

n Rústico, «¡ Cómo! ¿imaginas acaso que le aguarda una recom«pensa en el cielo?

JUSTINO. «No lo imagino, lo sé, sin que abrigue sobre ello nin-«gun género de duda. Rústica. «Dejemos esto, y vamos al hecho; reunios todos y sa-

que tenga sentido comun abandonará la verdadera Religion para acorrer tras la impiedad y el error.

Rustico. « Si no obedeccis, preparaos para ser tratados sin miseericordia.

Justino. « Nuestro mas ardiente deseo es sufrir por Jesucristo, Se-

"nor unestro; los tormentos adelantarán la bora de nuestra felicidad, oy nos inspirarán confianza para ir al tribunal donde deben presenutarse lodos los bombres para ser juzgados.

Tonos. «Es inútil hacernos esperar mas tiempo; somos cristianos « y no sacrificarémos à los ídolos. »

El Prefecto, viendoles firmes é inmutables, pronnació esta sentencia : «Mandamos que aquellos que no han querido sacrificar à los citioses ni obecer las órdenes del Emperador sean azolados y coneducidos al lugar del suplicio para ser decapitados. «Llegados fa plaza de las ejecuciones, los santos Márires consumaron su sacrificio, alabando à Dios y confessado à Jesneristo basta su último suspiro. Algunos cristianos se apoderaron en secreto de sus cuerpos y los enterraron honrosamente.

Por todas paries donde se presentaha el enemigo del Cristianismo, hallaba valerosos alletas que le cubrian de vergüenza y confusion. Trastadémonos à Esmirua, por donde pasamos abora peco con el íncito san Ignacio, cuando ina à triundar del demonio en la misma capital del imperia; alli vimos à san Policarpo, obispo de aquella ciudad, besar con respeta ha gloriosas cadenas del futuro Martir; la hora ba llegado para el de seguir las sangrientas buellas de Ligancio, su ilustre condiscipula.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apol. c. 40 y 41.

Policarpo, convertido desde muy joven al Cristianismo, tuvo la feheidad de hablar con los mismos Apóstoles, y de heber el espiritu
del divino Maestro en assinstrucciones. San Juan Evangelista le ordenó obispo de Esmirna, y no tardó en ser el orácuto de las iglesias el
del Asia. Encendida la persecución, fueron conducidos a Esmirna
muchos cristianes para darles muerte; entre ellos se encontraba un
jóven llamado Gernánico, el cnal se hizo notable entre todos; exhortado por el Procónsul en el mismo anfiteatro para que tuviese piedad de si mismo y do sus pocos años, no le dió contestación alguna, y
lleno de una santa impaciencia corrió à entregase à los mortiforos dientes de las fieras, á fin de abandonar cuanto antes un mundo
implo: enhones el pueblo, irritad y soprendidó à un tiempo del
heroico valor de Germánico y de sus compañeros, empezó à gritar
unánimemente: ¡ Mueran los impios ! ¡ mueran los impios ! ¡ husquemos à Policarpo !

San Policarpo no era capaz de temer la muerte; pero cediendo á los ruegos de sus amigos, se habia retirado al campo, en una casa poco distante de la ciudad, donde pasaha orando dia y noche: Descubierto en hreve, Herodes, irenarco 'de Escuirna, envía álgunos inteles durante la noche con órden de atacar la casa en que habita-ha Policarpo; y si bien hubiera sido muy fácil al Santo salvarse, no quiso bacerlo, y se entregé el mismo en manos de los soldados, diciendo: Hâgase la voluntad del Señor. Diótes además de comer y de beber tanto como quisieron, y solo les pidió algun tiempo para orar, lo que le fue conecidio: de pie y con los jois elevados al cielo oró por su rebaño y por todas las iglesias del mundo; su oración durá mas de dos boras, y la hizo con tal tervor, que varios de los soldados se arrepentian de haber fo à prender à tan respetable anciano.

Finalmente, habiendo llegado para él el momento de entrar en la sangrienta carrera que debia conducir é la gloria, le obligaron á moutar en un asso, y le condujeron á la ciudad, encontrando à poco tiempo un carro en que iban el irenarco Herodes y su padre Nicelas: estos invitaron cortesmente à Policarpo á subir con elles, y una taron de vencerle repitiéndole con frecuencia: ¿ Qué mai hay en decir: Sebior César, ó en sacrificar para salvar su vida? El Santo guardós silencio; mas tanto y tanto lo instaron, que contestó a « Amais à ha-

aré lo que exigis de mí : A l oir estas palabras le colmaron de injurias, y le precipitaron eon tanta videncia del carro à puntapies, que cayó y se rompió una pierna; no por esto se comorvi de santo aneiano, sino que por el contrario continuó andando alegremente como si mada hubiese sufrido, y se dejé condueir al anfiteatro. A lentra en el, oyões una voz det cielo que decia: Policarpo, ten valor; voz une fue oida por todos les Cristianos que se ballaban presentes.

Conducido el santo Obispo ante el tribunal del Procónsul, este le dijo: «Jura por la fortuna de César, y eres libre: dirige injurias á tu: «Cristo.

POLICARO. «Ochenta y seis años ha que le sirvo, y jamás me ha «hecho mal alguno; al contrario, me ha colmado de favores: ¿có-«mo, pues, podria injuriar á mi Rey y Salvador?

EL PROCÓNSUL. «Da cuenta al pueblo de tu creencia.

POLICARPO. «À vos. «i, os daré cuenta, pues la Religion nos man-«da mirar à los poderosos con el honor que les es debido, y que no «sea incompatible con lo que dehemos à Dios; mas en enanto á este »pueblo, no es mi juez, y no debo por consiguiente justificarme à «sus oios.

Et Procénsut, con tono severo. « ¿ Sabes que tengo fieras y que « te lanzaré à ellas, si continúas de este modo?

Policarpo. «Haeedlas venir; soy incapaz de cambiar de bien en «mal.

. El Procónsul. «Si no temes á las fieras , te mandaré arrojar á las «llamas.

POLICARFO. «El fuego con que me amenazais solo arde durante «algan tiempo; mas no conoceis el que el sumo Juez enciende para. «consumir á los impios; este no se apagará jamás. ¿Qué tardais? «haced de mí lo que gusteis.»

Al pronunciar el Santo estas últimas palabras, brilló en su nostro una lux divina : el mismo Procómsul quedó sorprendido, mas no por eso dejó de ordenar la última formalidad que se verificaba en los juicios criminates, consistente en haser gritar tres veces por un beraldo y por todo el ámilio del anfileatro: Polícarpo persiste en confesar que escristiano. Despues de este anuncio, la multitud compuesar de escristiano. Despues de este anuncio, la multitud compuesa, de gentiles y de judios no tuvo sino una vez para podris unuerte, y gritaban confusamente: Es el padre de los Cristianos, el doctor el Asia, el destructor de nuestros dioses; o véronses varios gritos

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> El irenarco era un magistrado encargado de manteuer el órden y de hacer prender á los malhechores.

pidiendo que se sollase un leon, mas habiendo expuesto el magisrado que no podia mandarlo, porque habian ya terminado les combates de fieras, elevise un untainue grito diciendo: Sea quemado vivo, y al misma tiempo la feraz machedumbre abandono las gradas del anficiento, cortió à los bañes, penetró en las tiendas, y apoderés en tumulto de canato podia servirle para encender ma hoguera, sienda los judios los que con mayor celo cooperaban a losta obra de barbario. Preparada ya la hognera, Policarpo se despojó de su cintoren y de su tónica, y luego se inelinó para descalarse, to que no tená por costumbre hacer, pues era tunta la veneración con que los fieles le miraban, que todos se apresurahan à prestarie aquel servicio á fin de tener la dicha de tocarfe.

Al ver que los verdagos se disponian para atarle al poste con cadenas de hierrn, segnn así era costumbre, les dijo: Esta precancion es inútil : el que me comunica la gracia para sufrir el fuego, me dará tambien fuerza para permanecer firme en la boguera. Contentàronse, pnes, con sujetarle las manos á la espalda, y en este estado subió à la hoguera comn à un altar, para ser alli ofrecido à Dios como una victima escogida entre todo el rehaño; elevando entonces los ojos al cielo, pronneció estas palabras que fueron las últimas: Señor, Dios todopoderoso, Padre de Jesneristo, vuestro amado Hijo, por quien hemos recibido la gracia de conoceros; Dios de los Ángeles y de los Arcángeles, Rey soberano del cielo y de la tierra, v protector de toda la nacion de los justos que viven en vuestra presencia, gracias os dov, vo, el último de vuestros servidores, por haberme crejdo digno de acercar mis lahios al cáliz en que Jesucristo quisa heher; recihidme hoy en vuestra presencia como á una victima de agradable olor. Antes de qui este dia concluya, veré el cumplimiento de vnestras promesas; por esto os alabo, os bendigo v os glorifico por medio del eterno Pontifice. Jesacristo vuestro querido Hijo, junto con el cual v con el Espírita Santo seais glorificado ahora y siempre. Amen.

Apenas hubo terminado su oracion, canado las llamas, saliendo de la hoguera en inmensos torbellinos, se elevaron hasta el cielo; mas Bios, que queria honara á su servidor delante de los hombres, hizo un milagro enya novedad sorprendió á enantos lo presenciaron, quienes lo publicaron en esguida como um monumento del poder del Señor y de la santidad de su Ministro: los torbellinos de frego formaron un arco extendiéndose à derecha é izquierda, representando una vela de un buque biachada por el viento, y aquella ardiente béveda suspendida en el aire cubria al santo Mattir, sin que ni nan chispa prendiese en sus vestidos; su sagrado cuerpo permanecia en medio, como el oro ó la plata en medio de la horanza, y exhabalaha un olor semejante al de un delicioso perfume.

Admirados los perseguidores mandaron á un con/ctor <sup>1</sup> que reconociese de mas cerca la verdad del prodigio, y despues que aquel hombre lo hubo referido, mandáronle hundir su puñal en el cuerpo del Santo; así lo hiro, y en el mismo momento quedó apagado el fuego, por la mueba sagure que manó de la herida. Así consumó su sarrificio Policarpo, ohispo y doctor de la santa izlesia de Esmirna.

Los autores de sus acias añaden : «Retiramos sus restes, mas preciosos què el oro y pedrerías, y los conhamos en un lugar conveuriente, donde esperabamos, mediante la gracia de Dios, remirnos «para celebrar el dia de su feliz natalicio. Os remitimos por medio de nuestra hermano Martiniano, decian à los flestes de Filomelia, la «relacion exacta de cuanto ha sucedido en esta preciosa muerto; «comunicadio à las demás iglesias, á fin de que el Señor sea headito «on todas partes. Saludad à todos los Santos; los que se hallan aquí «os saludan; Evaristo, que nes ha escrito, os saluda tambien junto «con todas que familia.

«Nuestro padre sufrió el martirio en 25 de abril, á las dos de la elarde; fue preso por Herodes, siendo procónsul Slacio Quadralo; la presente ha sido copiada del escrito de Frenco, discipulo de Posilearpa. Demos mil acciones de gracias á Jesucristo, Señor nuestro, «á quien pertence la gloria y el poder por toda la ternidad. Amen.»

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por haber proporcionado tan ilustres testimonios de nuestra fe; hacednos la gracia de que la sostengamos valerosamente como san Justino, y de que amemos á Nuestro Señor como san Policarno.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimocomo á mí mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, quiero hacer bien á los que me hanan mal.

<sup>4</sup> L'amábanse confectores los encargados de rematar á las fieras y gladiadores que quedeban heridos en el Circo.

# LECCION XIII.

ESTABLECIMIENTO BEL CRISTIANISMO. (SIGLO II).

Milagro de la legion Fulminante. — Mártires de Lyon; san Pothin, santa Blandina, etc. — Martirio de san Sinforiano de Autun.

Mientras que Marco Aurelio perseguia á los Cristianos y enviaba á la muerte á sus súbditos mas fieles, los bárbaros formabau una nueva liga, que puso á la Europa á orillas del precipicio. No pudiendo el pueblo pagar nuevos impuestos, el Emperador dispuso la venta de los mas ricos múebles de su palacio, de las joyas, de las estatuas, de los cuadros, de sus vajillas de oro y plata, y hasla de los vestidos y perlas de la Emperatriz. Esta guerra fue mas larga y de un resultado mas dudoso que las anteriores, y lo que vamos à referir sucedió durante la misma, en ocasion que los quades, pueblo de la Germania, atrajeron al ejército romano á un país cerrado por espesos bosques y montañas, del cual era imposible salir: era en lo mas ardoroso del verano; el calor era insoportable, y no bahiendo encontrado agua en aquellos lugares, el ejército iba á morir de sed. Dios, que quiere que todas las cosas contribuyan á la gloria de Jesucristo y al mayor aseguramiento de su eterno reinado, nermitió este suceso á fin de procurar á su Iglesía un instante de re-00S0.

Espreciso saber que en el ejercito romano había gran número de soldados cristianos, naturales en su mayor parte de Melitene, ciudad de Armenia é de las cercanias; todos ellos se binacaron de binojes y dirigieron à Dios fervientes oraciones, cuando de repente encapotôse el cielo y ma abundante lluvia cayé sobre el terreno que los romanos ocupaban; primeramente levantaron la cabeza para recibir el agua en su boca, tanto era lo que la sed les oprimia, y Insergo llenaron sus casoos, bebiendo abundantemente ellos y sus caballos. Los bárharos creyeron este momento favorable para atacarles, mas armándose el cielo en favor de los romanos, hizo caer sobre sus cuemigos una lluvia de espantoso granizo, mezdado con rayos, que

desharató por completo sus batallones; este prodigio dió la véctoria à los romanos, pues los bàrbaros arrojaron sus armas, yendo à buscar un asilo en medio de sus enemigos, para ponerse al abrigo de los rayos que asolahan su campo.

Romanos y bárharos, todos miraron como milagroso semejante acontecimiento, y las tropas cristianas que babian obtenido del ciclo tan señada da torro fueron llamadas la legion Fuhinante. El Berperador escribió su relacion al Senado, y para perpetuar la memoria del prodigio, fue representado en los bajos relieves de la coluna Antonina, crigida en aquel tiempo en Roma, y que subsiste au Rentonces Marco Aurelio tomando para con los Cristianos disposiciones mas favorables, ordenó tratarles con menos rigor, y prohibió perseguirles á casos de su religido.

Sin embargo, apenas babian transcurrido tres años, canado la persecucion se hiro mas violenta que munca; esto era en el año 193 de Jesucristo, y la ciudad de Lyon fue su principal teatro. Los detalles de los gloriosos combates sostenidos por mestros antepasados se encuentran en una admirable carta que los fieles de aquella ciudad escribieron á sus hermanos de Asia. Sus palabras respiran aun el espiritu de los bienaventarados Mártires; su sangre derramada por Jesucristo parece que bierve aun.

«Nuestras palabras, dicen los autores de la carta ', no podrán jaamás expresar todos los males que el ciego furor de los gentiles les ha inspirado contra los Sautos, ni cuanto ha becbe sufrir sa crueldad à los bienaventurados Mártires. El enemigo despliega contra «nosotros toda sa fuerza, y deja ver de antenano lo que debe esperarse de su parte, cuando a fin del mundo le será permitido acar à la Iglesia. No contentos con arrojarnos de nuestras casas, «de los baños y de las plazas públicas, nos probíben estar en todas spartes.

«Sin embargo, la gracia, superior à todas las potencias infernaeles, ba retirado à los débiles del peligro, y solo ba expuesto à los «valientes à los tiros de sus enemigos. Primeramente el pendo es precipitó contra ellos con ciega impelnosidad, viendose en un insctante heridos, arrastrados por el suelo de las calles, atacados à pedradas, ropados y encarcelados; pero pasado el primer impelu, se d'ardas, ropados y encarcelados; pero pasado el primer impelu, se

<sup>1</sup> Créese que san Ireneo es su principal autor.

a procedió mas regularmente. El tribno y los magistrados de la ciudad mandaron que todos los Gristianos compareciesen en la plaza
epública, y babiendo sido interrogados delante del pueblo confesaeron gloriosamente su fe, despues de lo cnal fueron llevados à los
exabazosa basta la liegada del gobernador. Llegado este, fueron
conducidos à su presencia, y aquel juez les trató con tanta crueldad, que Epagatho, noo de los hermanos, pidió que se le permiettiese decir una patabra en favor de los Gristianos. Epagatho era un
ejóven lleno de amor de Dios y del prójimo, y sus costumbres eran
etan puras, que autuque de edel my poco arnanada, se le compamaha con el santo anciano Zacarías, padre del incomparable Jun
«Bautista.

«El pueblo, que conocía su mérito, se opuso tamultuosamente á éla petición que había heclo, y el gobernador, tan determinado coemo interesado en no atendería, le interrumpió de repeute pregunetándole si era cristiano; Epagatho hizo sin titubear declaracion de su fe, lo que le valió ser colocado entre los Martires, dadole el gobernador por burla el titulo de abogado de los Cristianos, con lo sque hizo sin pensarlo su elogio de una sola palabra.

Este ejemplo alentó à los demás cristianos, muchos de los cuales, preparados à todo desde mucho liempo, dijeron estar prontos
«à mortir; nas tambien los bubo, que no habiéndose ejercitado
«en la lucha, dieron tristes muestras de debilidad : diez apostaatoron, y su deplorable caida nos bizo deramar lágrimas. Todos
«nos hallabamos consternados, no porque temisemos los tormentos
«ni la muerte, sino porque temiamos que sacumbiese alguno de los
«nuestros; por fortuna la pérdida que acabàamos de experimentar
«quedo con usura reparada por el gran número de generosos Már«tires que cada dia entraba en las cárceles.

«Los gentiles nos acusaron de toda clase de crímenes, y aun los «que basta entonces habian conservado algun resto de humanidad «temblaban de ira, y nos llenaban de maldiciones.»

El principal crimen que los gentiles echaban en cara á los cristianos de Lyon, y en general à tode los Cristianos, era el de comer entre si la carac de un miño. Ve teniendo sino una idea vaga de la santa Eucaristía, en la que comemos realmente la carac del Salvador, los enemigos de nuestros antepasados les acusaban de una barbario que causa horror; sin embargo esta misma acusación es una prueba de la perpétua creencia en la presencia real de Jesucristo, Señor nuestro, en la Eucaristia.

«Los que sufrieron mas particularmente los efectos de la barbaarie del gobernador, de los soldados y del pueblo, fueron el diáscono Sancto, natural de Viena; Maturo, el cual aunque neófito. se «manifesto lleno de fuerza y de ardor para el combate; Attale de «Pérgamo, el apovo y floron de nuestra Iglesia, y finalmente una «esclava llamada Blandina, cuyo ilustre ejemplo ha demostrado que «las personas de mas vil condicion à los ojos del mundo son muchas « veces muy estimables delante de Dios por el ardiente amor que le « profesan. Blandina era de complexion tan débil que todos temblá-«bamos por ella; sn seŭora sobre todo, que era tambien del número «de los Mártires, temia no tuviese ni la fuerza ni el valor suficiente a para confesar su fe; mas su gran corazon sostuvo tanto y tan bien «la debilidad de su cuerpo, que llegó à cansar à los verdugos que a la atormentaban desde que amaneció hasta la noche. Cada vez que « se le aplicaba nu nuevo tormento, recobraba nuevas fuerzas pronun-«ciando el sagrado nombre de Jesucristo y exclamando: «Soy cristia-«na: entre nosotros no se cometen crimenes. » Estas palabras em-«botaban el aguijon del dolor, y le comunicaban una especie de in-«sensibilidad.

« El diacono Sancto sufrió igualmente los mas atroces tormentos «con una paciencia mas que bumana; á todas las preguntas que «se le bacian, contestaba constantemente : Soy cristiano, lo que no abacia sino aumentar el furor del gobernador y de sus sicarios. «Despues de todos los tormentos que puede imaginar la mas refianada crueldad, le aplicaron planchas de cohre inflamadas en las « partes mas sensibles del cuerpo ; pero el Martir, sostenido por una « gracia poderosa, persistió siempre en la profesion de su fe. Duran-«te algunos dias le dejaron en reposo, mas no tardo en verse suje-«tado á nna nueva prueba. Viendo los gentiles que se habia apode-«rado de su cuerpo nna violenta inflamacion y que no podia sufrir « que nadie le tocase, pensaron que abriendo otra vez sus llagas loa grarian vencerle, ó que al menos espiraria entre sus manos, lo cnal «sembraria el terror entre sus hermanos. À pesar de todo, su espe-« ranza quedó frustrada, pnes con indecible admiracion de los espec-«tadores, el cuerpo del Santo recobró de repente sus fuerzas y pudo «hacer uso de sus miembros, de modo que por un milagro de la gra«cía de Jesucristo los tormentos destinados para aumentar sus doalores le procuraron una curación perfecta.

«El demonio creia poder estar seguro de Biblis, una mujer que formaba parte de los diez que tuvieron la desgracia de renegar de «su fe, y quiso anmentas usc rimenes y su castigo, impulsándola á calumniar á los Cristianos; ilsonjeábase de que siendo de un caracter debil y Unido no podría resistir al tormento; mas el dolor «produjo en ella nu efecto enteramente contrario. Biblisse desperto «como de un profundo sueño, y habiendo la angustia de un supi-cio pasajero dirigido sus pensamientos hácia los eternos pescares del «inferno, exclamó «1 Obl cuán malos sois! ¿ Cómo podeis acusar à «los Cristianos de comer la carne de un niño, ellos à quien ni si-«quiera es permitido tocar la sangre de los animales! ?»

No habiendo producido resultado alguno los tormentos que hemos enumerado, inventó el demonio uno de los mas crueles; enocerriose á los Matrices en un calabozo infecto y tenebroso, con los epiés sujetos en cepos de madera 1, abiertos basta el quinto agujeuro. Este suplicio era tan borroroso, que muchos perdieron en el la vida.

«En esto fue preso el bienaventurado Pothin , obispo de Lyon, anciano venerable de mas de noventa años , y tan debil y achacoso
«que apenas podía respirar; sin embargo, su ardiente asia de monir por Jesucristo reanimó sus fuerzas y vigor. Conducido al tribunal en brazos de los soldados, seguiahe les magistandos y el pueablo cubriendole de injurias, como si hubiese sido el mismo Cristo,
bácia el cual sienten tanto horror. El gobernador le preguntó quieñ
« era el Dios de los Cristianos; y para prevenir las blasfemias que
« preveia, el santo anciano le contestó: «Si os baceis digno de el, no
« tardaréis en conocerte. » Mas apenas hubo promunciado estas pala» bras, canado el pueblo se arrojó sobre el con toda la impetuosidad
de animales feroces; los que se baliaban mas cerca de el le ataca« ron 4 puñelazos y 4 puntapies, sin tener respoto à sus años; los

«que estaban mas léjos cogian cuanto les venía á la mano y lo lan-«zaban coutra él, basta que por fin, no teniendo el santo Obispo mas «que un soplo de vida, fue sepultado en una estrecha cárcel, donde «murió dos dias despues.

« Transcurridos algunos dias, quisose terminar el martirio de nues-«tros santos Confesores por diferentes géneros de muerte, y la Pro-« videncia lo permitió à fin de que pudicsen ofrecer al Padre eterno «una corona agradable por estar compnesta de toda clase de flores. «Maturo, Sancto, Blandina y Attale fueron destinados al anfitea-«tro, v señalóse un dia extraordinario para dar un espectáculo pú-«blico de la crueldad pagana. Sancto y Maturo sufrieron otra vez «todos los tormentos que habían va experimentado, añadiendose «además los que improvisaba, por decirlo así, un pueblo inhuma-«no, y que los verdugos realizaban inmediatamente. Despues de «azotados terriblemente, fueron lanzados á las fieras, las cuales les carrastraron sin darles muerte por todo el circo; hasta que los es-« pectadores pidieron unánimemente que se colocase á los Mártires «en una jaula de hierro candente : su carne quemada exhalaba un «olor insoportable á no ser para un pueblo que cifraba sus delicias «eu los tormentos de los demás. De los labios de Sancto no salieron « otras palabras que estas : « Soy cristiano : » y babiendo lucbado al-« gun tiempo junto con Maturo , fueron ambos degollados ; su muerte a terminó el espectáculo de aquel dia,

« Despues de ellos condujeron à Blandina, la cual fue atada à un poste para ser devorada por las fieras; la Santa permaneció algun atiempo expuesta à su furor sin que ninguna so le acercase, lo cual cobligó à sus verdugos à volverla à la circel, reservandola para otro combate. Enchones se vió à una esclava bumildo y debil desconcertar la malicia del infierao revisiténdose de Jesucristo, y mercoer, y or su inalterbale firmeza, elevarse à una gloria inmortal.

«En seguida introdujeron à Altale, y como era un hombre notaeble y distinguido, el pueblo pidio à grandes voces que se le aplicase el tormento. Attale, que gozaba entre nostorse de grande consideración, entré con magnánimo tabate en el campo de batalla, y le obligaron à dar una vuelta por el circo, llevande estrito con a grandes letras en su pecho: Attale, cristiano. El pueblo no cesaba «de pedir su muerte; mas babiendo sabido el gobernador que era ciudadano romano, mando vyerte à la càrect en compañía de otros

Los Cristianos observaban aun la ley dada sobre esto por los Apóstoles, (Act. xy, 20).

<sup>2</sup> El cepo, en latin nervus, era una máquina de madera, con algunos aguleros de distancia en distancia; sujetos con ella los piés de los Mártires, se les separaban las piernas á veces hasta el cuarto y el quiuto: como puede presumires, case formento era muy doloroso.

«Mártires, mientras que escribia à Marco Anrelio pidiéndole instruc-

«Durante este intervalo de tiempo, los santos Mártires nos daban ed ejemplo de todas las virtudes: no nos canashamos de admirar su epaciencia, su duitara, la intrepidez con que hablaban à los gentieles; à nadie acusahan, pero excusaban à todos; finalmente, semejantes al primer Mártir de la Igeisia, oraban por sus perseguidores; y sobre todo por los que babian tenido la desgracia des sucunbir, etanicado nostores el consuelo de ver à aquellos generoses penitentes confesar à Jesucristo y colocarse voluntariamente en las filas de alos Mártires.

«Transcurrido poco tiempo se recibieron las órdenes del Empeerador, disponiendo que fuesen ejecutados sin pérdida de momento cuantas persisteem en su confesion, y que se diese libertad à los que abjurasen el Cristianismo; y el gobernador con motivo de una «flesta pública que habba atraido mucha gente à la cidada, quiso «dar al pueblo el espectácno del suplicio de los Mártires. Para ello «mandó que compareciesen de nuevo ante su tribunal, les examinó «otra vez, y viendo que permanecian firmes, condenó a los ciudadamos «romanos à ser decapitados, y á los demás à est almandos da sa fieras.

«Alejandro, frigio de orígen y médico de profesion, se ballaba a presente cuando fuerou conducidos detante del gobernador los que «babian sucumbido. Alejandro, varon de espíritu apostólico, vivia « desde muchos años en las Galias , donde babia adquirido una ve-«neracion universal por su amor á Dios y por la tibertad con que «predicaba el Evangelio. Hallábase, pues, en el tribunal en aquel « crítico momento, y con la cabeza y con los ojos animaba á sus her-« manos á confesar á Jesucristo ; su continua agitacion , mayor que la «de una mujer parturienta, no tardó en ser observada, é irritados los « gentiles por oir confesar la fe à aquellos mismos que poco antes la « habian renegado, hicieron recaer su ira sobre Alejandro, exclamau-«do que el era el antor de aquelta mudanza. Al oir estas voces, el ma-« gistrado dirigiéndose à Alejandro le pregnntó quién era v qué ba-«cia, á lo que contestó sin rodeos que era cristiano; su respuesta iraritó de tal modo al gobernador, que sin mas informacion le condenó «á ser devorado por las fieras; al dia siguiente fue conducido al circo «junto con Attale, y ambos consumaron su sacrificio al filo de la es-«pada.

«Finalmente, al llegar el último dia de los juegos, condujeron al ganfiteatro á Blandina y á un jóven cristiano de quince años, llamaado Pontico, los cuales habian debido asistir à la ejecucion de los « Mártires en los dias anteriores. Los gentiles quisieron obtigarles á a jurar por los idolos, y su negativa les inspiró tales transportes de «furor, que agotaron en ellos todos los géneros de tormento. Pon-«tico, alentado por su compañera, recorrió con alegria todos los gra-« dos del martirio, y terminó su vida con una gloriosa muerte, de « modo que Blandina quedó sola en la arena, cási cubierta con los « cuerpos de los Mártires y teñida con su gloriosa sangre ; como una «madre llena de ternura para con sus hijos, habia exbortado á sus «bermanos à sufrir con resignacion, y les habia enviado delante de «ella al Rey del cielo, y pasando luego por iguales pruebas veia lleagar con placer el momento en que se reuniria con ellos en la glo-«ria. Despues de scr azotada, destrozada por las fieras y sentada aen una silla ardiente, la envolvieron en una red y soltaron contra « ella una vaca salvaje y furiosa, la cual la tiró al aire y la magulló «durante mucho tiempo, y por fin fue degollada. Los mismos genti-«les quedaron admirados á la vista de su paciencia y de su valor, allegando á confesar que jamás habia habido entre ellos mujer que « bubiese snfrido tan extraña y larga série de martirios. »

Durante la persecucion de Marco Aurelio, Lyon contó hasta diez y nueve mil Mártires; y á la vista de tanta fe, de tanto fervor y valor de tantos santos Confesores de todas edades y condiciones, ¿que dirémos de nuestra tibieza y de nuestra indiferencia?

Desde Esmirna, donde hemos asistido al triunfo de san Policarpo, hemos pasado à las Galias; Lyon nos ha detenido menche incopo, pues eran muchos los Martires que debia ofrecernos; y esperando que nos manifieste otros, saludemos con una última mirada à ess Roma de las Galias, y pongámonos en camino para una ciudad vecina, en otro tiempo su rival: Autun va á ofrecernos su héroe.

Sinforiano, descendiente de una familia noble y cristiana, era la admiración de sus conocionadanos por la extensión de sus conocimientos y por sus belhas cualidades, hallandose en la flor de su edad cuando hizo el sacrificio de su vida: su padre llamàbase Fausto, ilustre por sus abuelos, pero mas flustre por sus hijos. Autur, ciudad antiquisima, era contada entre las poblaciones mas supersticiosas de las Galias, y en un dia señalado era paseada por sus calles y en un carro magoiñeo la estatua de Cibeles, llamada tambien la madre de los dioses y la buena diosa, concurriendo gram multitud de pueblo à aquella sacrilega ecremonia. Sinforiano, que en aquella ocasion no quiso adorar al idolo, fue preso por el populacho y conducido delante de Heraclio, gobernador de la provincia, que se hallaba entonces en la ciudad, con objeto de juzgar à los Cristianos.

Heraclio sentóse en su tribunal y dijo á Sinforiano : «¿ Cuál es tu « nombre y profesion?

SINFORIANO. «Soy cristiano, y me llamo Sinforiano.

Heraclio. «¿Eres cristiano? ¿Sabes que es extraño que hayas lo-«grado evadirte hasta ahora de mi vista? Ya son muy pocos los que «en este país profesan semejantes ideas; pero dime, ¿por qué te has «negado à adorar á la buena diosa?

SINFORIANO. «Ya os lo dije; porque soy cristiano, solo adoro al «verdadero Dios que está en el cielo, y me hallo tan poco dispuesto «á adora rá ese vano simulacro del demonio, que si me dais un mar-«tillo, voy ahora mismo à destruir vuestra diosa.

Heraclio. « Ese jóven no solamente es sacrilego, sino que reune « la rebelion á la impiedad. ¿ Es de esta ciudad?

Un oficial contestó : «Sí, señor, es de esta ciudad y de una de sus «primeras familias.

Heracuto á Sinforiano. «¿ Acaso es tu rango lo que te inspira tanto

Hebacho á Sinforiano. «¿Acaso es tu rango lo que te inspira tanto «orgullo? ¿Ignoras, por ventura, cuáles son las órdenes de nuestros «principes? Léanse.»

El escribano leyó lo siguiente: «El emperador Marco Aurello á etdodo los gobornadores, jueces y magistrados, presidentes y demás ediciales generales de ouestro imperio: Habiendo sabido que ciertos bombres que se llaman cristianos, no titubean en violar las mas santas leyes de la religion, es nuestra voluntad que se proceda econtra ellos con todo rigor, y os eneargamos que al estar en vuestro poder los casigueis con diferentes suplicios, á menos que quie-ran sacrificar à nuestros dioses. » Terminada la lectura, empezó de muevo el interreastorio.

Heraclio. «¿ Qué dices á esto, Sinforiano? ¿ Crees que tengo po-«der para contravenir á las expresas ordenes del Emperador? No «puedes negar que te has becho culpable de dos crimenes, de saacrilegio hacia los dioses, y de rebelion contra el César; obedece apues, ó los dioses ultrajados y las leyes violadas piden tu sangre.

Sinfonano. «Estas amenazas no son mas que un artificio de que «se vale el demonio para engañar á los hombres. Nosotros tenemos «un Dios que castiga y que recompensa, y nada tengo que temer «mientras le nermaneza fel.»

Viendo Heraclio que no podia reducir al intrépido jóven, mandóle azolar cruelmente por sus lictores , y le envió à la carcel. Dos dias despues Sinforiano compareció de nuevo delante del tribunal.

Henacato. «Considera cuânto mas prudente serás en servir á los edicese inmortales; si así lo haces te ofrezco una gratificación del «tesoro público y un puesto honroso en el ejército. Voy à mandar «que adornen con flores el altar, y ofrecerás à los dioses el incienso que les es debido.

Sinformano. «Un magistrado, depositario de la autoridad del prin-\*cipe, y encargado de los negocios públicos, no debe perder el tiem-\*po en inútiles palabras.

Heracuto. «Sacrifica al menos à fin de gozar de los honores que «en la corte te esperan.

Sinvonano. «Un juez envilece su diguidad cuando se sirvo del poder que esta le da para tender lazos a la inocencia; en una copa de oro me presentais un veneno, mas reluso todas las gracias que se me ofrecen, á no ser por la adorable mano de Jesucristo, el ánico une nuede concoder una eflicidad duradera.

Heraclio. «Estás agotando mi paciencia. Sacrifica, ó baré rodar «tu cabeza á los piés de la buena diosa.

Sinforiano. «Temo al Dios todopoderoso que me ba dado el ser «y la vida, y solo à el adoro; mi cuerpo está en vuestro poder, el «cual no durará mucho; mas mi alma es independiente de vos y de «vuestro triba nal.»

El Mátir fue interrumpido por el juez, quien no pudiendo contener su ira, pronunció desordenadamente la siguiente sentencia: «Declaramos à Sinforiano culpable del crimen de lesa majestad diavina y hamana, y apor haberse negado à sacrificar à los disces, y aspor baber bablado de ellos con poco respete; en reparación de lo

Llamábanse lictores los que llevaban delante de los magistrados romanos la segur y los baces. «cual, le condenamos à morir al filo de la espada vengadora de los adioses y de las leyes.»

El Sañlo oyó pronunciar su sentencia con alegría, y al ser conducido al suplicio, su madre, venerable por su edad y por su victud, le exhortaba desde el muro de la cindad á morir como un verdadero soldado de Jesueristo : «Hijo mio, le gritaba, Sinforiano hijo «mio, acuerdate del Dios vivo, bijo mio, ten valor, mira el cielo y «considera al que alli reina; no temas una muerte que le gnia à la «vida eterna.»

Fuera de la ciudad y cerca de una fuente que mana todavía, fue decapitado el santo Mártir; su sacrificio aconteció en el año 180 de Jesucristo.

El tirano, por cuya órden babian sufrido tan crueles tormentos Sinforiano y tantos otros Mártires, murió en aque insuna ô; plises le hinó léjos de sus amigos y parientes, cuando apenas contaba cincuenta y nueve años, cumpliendose así aquellas patabras de la Escotitara : «Los bombres malos y sanginarios no verán la mitad de «ans días.» Al verificarse su muerte, el Imperio romano, chrio de sangre, cubierto desde los pies à la cabeza con la lepra del crimen, y aunciazado por todas partes por las hordas del Norte, se ballaba ya connovido en sus cimientos; la mano del Todopoderoso no tardó en reducirlo à nolvo.

À Marco Aurelio sucedió el infame Cómodo; bajo este Emperador, nuestros asundos, dice Eusebio, se mantuvieron en nu estado hasante tranquilo, y gracias à la misericordia de Dios, la Iglesia gozó de profunda paz por toda la tierra; sin embargo en este intervalo de tiempo se cuentan mnebos Mártires, entre otros san Apolonio, apologista de la Religion.

Durante los dos primeros siglos, la lucba de la sociedad antigua contra la nueva fue casi continua; mientras que las pasiones armadas perseguina á los Cristianos, los filsosfos tacarban el Cristianismo y trabban de desprestigianto á los ojos del pueblo, y finalmente gran número de herejes quisieron introducir la divisione en el rebaño. A pesar de tantos obstacione, el Cristianismo se establecció ento-das las partes del mundo, en Roma, en Alenas, en Alejandria, en las Galias; el inmenso triunfo del Evangelio está atestignado por todos los autores cristianos y por los mismos gentiles \*, y los Cristianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos por los mismos gentiles \*, y los Cristianos y los fisianos y los

1 Epístola de Plinio; Luciano, Dial. Peregr.

pos, de que se encontraba alestado el Imperio, no eran hombres crediulos ni ávidos de novedades, ni un populacho vil, supersicioso y estápido; eran personas de todos estados y condiciones, cuyo ingesio hacia temblar à los impostores que intentaban seducir al pueblo.

#### Oracion.

Dios mio, que sois tedo amor, gracias os doy por baber establecido la Religion à pesar de todos los obstâculos, y por babernes mafriestado con ello que es obra vuestra; dadnos la fe de los Martires, à fin de que como ellos resistamos à todos los enemigos de nuestra salvacion.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, quiero repetirme con frecuencia como los Mártires: Soy cristiano.

<sup>1</sup> S. Iust. I Apol. c. 25.

## LECCION XIV.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO III).

Bosquejo del siglo III. — Tertuliano. — Orígenes. — Séptima persecucion bajo Septimio Severo; retrato de este Príncipe; martirio de santa Perpétua y de santa Felicia.

Al empezar el siglo III, el demonio que veia su imperio desmoronarse por todos lados, y elevarse sobre sus ruinas el reinado de la verdad y de la justicia, reunió todas sus faerzas para dar un gran golpe y ahogar á la nueva sociedad. Junto á los procónsules precdidos de la espada marcha un ejercito de filósofos, de impostores, de mágicos, de berejes, de apóstoles de todos los errores y de todos los vicios; la naciente Iglesia es atacada por todas partes, y no sabe, por decirlo ast, dónde atender. Sin embargo, Dios está con ella, y sostenida por su omnipotente brazo, su querida Esposa hace firmte à todo: a los verdugos opone sus Mártires; à bos licosofos y á los herejes, sus apologistas; à los hecbizos, verdaderos milagros; la los vicios de toda clase, todas las virtudes. La lucha empieza; es edicios de proscripcion, las calumnias, las injurias, lluevea sobre la Iglesia como esposo granico: recojámonos, pues, en nosotros mismos, y hagamos que nuestro corazon tome parte en el combate.

En aquel momento aparecieron dos hombres destinados para sostener todo el choque del enemigo; véseles ya ante los tribunales donde eran juzgados los Cristianos, ya en las academias de los filósofos, ó en las asambleas de los herejes, defendiendo con energia la inocencia de sus hermanos, y pulverizando el error; aquellos dos bombres eran Fertuliano y Origenes.

El primero habia nacido en Cartago en el año 160, y fue hijo de un centurion de las tropas procousulteras de África. El valor de los Martires abrivo sus ojos sobre la falsedad del Gentilismo, y ades cristiano; y honrado poco despues con el sacerdocio á causa de sus virtudes y de su ciencia, partió de Cartago para Roma. En esta última cindad publicó, á lo que se cree, su Apologético para los Cristimos, durante la persecucución del emperador Severo, hácia el año 202, libro que dehe contarso en primer logar entre las obras maestras que nos ba legado la antiginada cristiana, y que extendió la reputación de su autor tan léjos como la misma Iglesia, es decir, hasta los extremos del universo. La pluma de Tertuliano es sementante al rayo; brilla, truena, derriba, y solo deja ruinas en los lagares donde toca; su critica es mas que la luz que ilumina, es la llana nos devora.

Su .ipologetico, la mas lata y famosa apología de los Cristianos, birió al Gentilismo con un golpe de muerte.

Tertuliano empieza justificando a los Cristianos de las acusaciones que se les dirigiau calumniosamente, y manifiesta que es la mayor de las injusticias castigarles no mas que por su nombre ; viene en seguida la refutacion de la idolatria, y entonces debe ofissele berir on su terrible unar y con repetidos gobpes el ruinoso edicio del Gentifismo, demolerie hasta en sus cimientos que deja en descubierto, y entregar al ridiculo sus dioses y sus adoradores. A la refutación de la idolatria suecede la exposición de la religion cristiana y de los males de nuestros antepasados; en esta parte bace brillar con dos ue esplendor la sumisión de los Cristianos à los Emperadores, el amor que profesaban à sus enemigos, la caridad que entre si les unia, el horror que baca el vicio sentian, la firmeza con que sufrian los lornucatos y la muerte por la casas de la virtud.

Los ididatras les llamaban per irrision sermentianos ó senaximos, porque eran atados à troncos de árboles ó à hacesde leña antes de lanzarlos à las llamas; Tertuliano les contesta en estos términos; «El estado à que se nos reduce para quemarnos, es nuestro mas bello adorno; aquellas son nuestras túnicas triunfales, bordadas con ra-mas de palma, en señal de victoria. ¿Quién ha examinado jamas nuestra Religion sin ahrazarla?... Y ¿quién la ha abrazado jamás sein estar pronto à sufrir por ella?... Guando nos condenais es da-mos gracias, porque sabemos que media una distancia infinita entre el juicio de Dios y el de los hombres; cuando nos condenais, bios nos absoche, »

Despues de humillar à los gentiles, el vigoroso atleta se dirige à los herejes; armado de su irresistible lógica, confunde con un solo argunento a todas las herejias pasadas, presentes y futuras; este ar-Eusebio, lib. IJ. c. 2. gumento, el de la prescripcion ', es el signiente : La verdadera Iglesia es la que sin interrupcion se remonta hasta à Jesucristo; la Iglesia católica es la única que se remonta sin interrupcion hasta à Jesucristo; luego la Iglesia católica es la verdadera. En su consecuencia, Tertuliano, dirigiéndose á los novadores, les dice : «¿ Quién sois? ¿de «donde venis? aparecisteis aver, acabais de nacer; anteayer nadie « os conocia. Al primer paso os salgo al encuentro, os dice la Iglesia «católica. Yo existia antes que vosotros; yo me remonto hasta á Je-«sucristo; yo he transmitido al universo sus lecciones y las de los « A nóstoles. Vosotros que nacisteis aver. 1 qué baceis en mi casa , no «siendo de los mios? ¿ Con que titulo . Marcion , cortais mi bosque? «¿ Ouién os ha permitido, Valentin, desviar mis canales? ¿ Ouién os » ba autorizado, Apeles \*, para alterar mis limites? ¿Cómo os atre-« veis à pensar y à vivir aquí à discrecion, aqui, que es mi casa? Hace «largo tiempo que la poseo, mi posesion data de antes que la vues-«tra: desciende de los antignos poseedores, y pruebo mi descenden-« cia con títulos auténticos »; estos títulos son la no interrumpida sacesion de nuestros Obispos desde los Apóstoles, y la uniformidad «de su doctrina con la doctrina apostólica.»

Tertuliano hizo uso de igual argumento contra los herejes particulares, que lnego refutó, tales como Marcion, Valentin, Apeles y Hermógenes.

Despues de haber prestado tantos y tan buenos servicios á la Igéasia hasta á mediados de su vida, es decir, hasta a lead de caractura años y aun mas, Tertuliano incerrió en el error. Su caida debe hacernos temblar, porque si son derribados los ecdros del Libano, ¿qué será de las frágiles cañas? Sin embargo, aquel suceso nada quita al mérito de sua sateriores escritos, siendo preciso pensar de el lo que de un sábio que se volviese loco; esto es, que an locura no inutiliza

<sup>3</sup> La palabra prescripcion es, como nadio ignora, una voz sacada de la farisprudencia, y siguifica una excepcion perentoria que el demandado opone al demandante para que se desestime an demanda, por lubre transcurrido el tiempo habil para interponeria, sia entrar en el fondo de la cuestion oi en los otres medios de defensa que quizis tenza.

2 Nombres de diferentes berejes de squel tiempo.

<sup>3</sup> Men eal possessio, olim possideo, prior possideo, habeo origines firmaa, ab ipsia anctoribus quorum fuit res. Ego sum bacres Apostolorum. Sicul caverant testamento suo, sicul fidei commiserunt, sicul adinravernoi, tia teneo. (C. 27).

lo que bubiese hecho antes, en cabal salud, para el adelanto de las ciencias .

Además del Apologético y de las Prescripciones, Tertuliano compuso antea de su caida las siguientes obras :

 Sus dos libros contra los gentiles. En el primero refuta las calumnias que las idélatras dirigian á los Cristianos, y en el segundo ataca el culto de los fal-

son dioses;

2.º El libro contra los judios, en el cual se propuso Tertuliano manifestar el triunfo conseguido por la fe sobre los judios, pueblo ciego y duro que pare-

cia aordo á todos los razonamientos;
3.º El libro contra Hermógenes. Hermógenea, filósofo estóico, propaló en

África una nueva herejfa, quo conaistia en sostener que la materia es eterna. Tortuliano la refuta; 4.º El libro contra los Valentinianos. Tertuliano trata de ridiculirar cass

4. El libro contra los Valentinianos. Tertuliano trata de ridiculizar mas que de refutar sériamenta las extravagantes opinionea de aquellos berejes;

5.º El tratado de la Pentiencia. En la primera parte trata Tertuliano del ar-repenimianto de los pecados cometidos antes dal Bautismo, y en la segonda del arrepenimiento de los pecados cometidos despues de la regeneracion. Tartuliano enseña que la Iglesia tiene poder para perdonar todos los pecados;

6.º El libro de la Oracion, que conliene dos partes : en la primera explica la Oracion dominical; y en la aegunda trata de varias ceremonias que se observabas en la Oracion.

7.º La exhortacion á la penitencia. Los molivos de esta virind eslán explicados en esta obra con gran copia de elocuencia;

8.º La exhortacion al martirio , obra que commeve y arrebata;

 El libro del Bautismo. En la primera parte prueba Tertuliano su necesidad, y trala en la segunda de diferentes puntos de disciplina relativos á dicho Sacramento;

• 10. Los dos libros á ru Esposa, compuestos por Tertuliano antes de au ordenacion; en el primaro exborta à su esposa à no contraer segundas anpeias en caso de sobrevivirle, y en el segundo reconoce que es permutido contraerlas, terminando con mas bella descripcion del matrimonio cristiano;

El libro de los Espectáculos. Tertuliano demuestra que son una ocasion de Impureza y de muchos vicios;
 El libro de la Idolatría; en él se balla la decision de muchos casos de

 El libro de la l'oblatria; en él se balla la decision de mnchos casos de conciencia relativamente al culto de los falsos dioses;
 Los dos libros de los adornos ó vestidos de las mujeres. Recomiéndase la

modesia en los trajes, y se prohibe severament el uso de pintarse el rostro; 
14. El libro de la necessitad de velar à las virgense. Tertuliano enseña que las jórenes deben cubrirse el rostro en la intesia:

. 15. El libro del Testimonio del alma. El objeto del autor es manifestar que no hay mas qua nn Dios, por el testimonio del alma de cada hombre;

nay mas qua nn mos, por el testimonio del alma de cada hombre;

16. El libro tinlado Scorpiaco, escrito para librar á los fielea del venena de
los escorpiones ó gaóslicos;

 La Exhortación à la castidad; con esta obra trató Tertuliano de disua-13 \*

Mientras que Tertuliano sostenia la causa del Cristianismo en Occidente, el célebre Origenes la defendia en Oriente. Este grande hombre, hijo del santo martir Leonidas, nació en Alejandria en el año 185; dotado del genio mas vasto que baya podido tener jamas hombre alguno. Origenes atacó de frente todas las ciencias; á los diez y ocho años fue encargado de la escuela catequística de Alejandria, destinada para iniciar à los catecumenos en las verdades de la fe. La superioridad de Origenes le granjeó el respeto y la admiración universal; de todas partes acudian gentes á consultarle, y no tardó en verse al frente de un gran número de discipulos. De su escuela salieron muchos doctores y presbiteros que fueron por su ciencia otras tantas antorchas de la Iglesia, o por su martirio otros tantos atletas de Jesucristo. Su amor por la pobreza igualaba á su celo por el estudio : andaba siempre con los piés desnudos, y se abstenia del uso de la carne, permitiéndose unicamente un poco de vino, y esto por la extremada debilidad de su estómago; acostábase de continuo en el duro suelo, y sus avunos y velas eran infinitos.

Este fue el modo cómo Jesucristo preparó al valiente alteta que debia defender á su Iglesia; Origenes no tardó en entrar en la liza. Celso, filósofo epicúreo, no contento con acumular contra los Cristianos y contra sus dogamas todas las calumnias y sufficas inventa-das por los judios y los iddotarsa, habia añadio vante nuevas, de tal modo que nada nuevo dejó que decir á cuantos enemigos de la Religion han nacido despuse de 1; en la fecandidad des utalento, ejercitado en las polémicas, hallaba un sinnúmero de objeciones que sabia hacer plansibles y presentar bajo un aspecio seductor; a ésco mia aquel estilo resculto y tono decisivo que imponen siempre à la mutitud, y el talento de zaberir con arte y de ridicultizar à sus adversarios.

Tal era el bombre contra quien debia combatir Origenes; este le dir á una viuda de pasar á segundas nupcias, que reconoce sin embargo ser permitidas.

Despues de su caida. Tertuliano escribió : 1.º Ginco libros contra Marsion, 2.º el Tratado del alma de Jenerato; 2.º de la Renurrección da la carne; 4.º de la Corona del soldano; 5.º la Apologia del manto fitosfóro, es decir. del irajo de las filósios que machos vedian y que ou habian creido deber abundana despues de su conversion; 6.º el libro a Sequia, 7.º los escribos estra Prazess, 8.º los libros de la Cantid ad; 9.º de la Fuga en las persecuciones, del ayumo y de la monogamia.

ataca con la superioridad de fuerzas que dan, en una buena causs sobre todo, un vasto genio, una erudicion inuensa, un juicio sólido, y un espíritu justo y consecuente; siguele paso à paso, y pone de manificato los verdaderos principios de sus extraviados argumentos, ya demostrando que altera los bechos, ya actarando lo que adreade labia oscurecido. Pasa en seguida á establecer la verdad del Cristianismo por la evidencia del becho que resulta de las pruebas historicas, lo cual hace decir à san Jerónimo, que se balla en la ode de Ortgenes con que refutar todas las objeciones que se han becho y podría hacerse contra la Religion;

Como Tertuliano, Origenes tuvo la desgracia de sostener doctrinas erroneas; sin embargo parece que jamás fine obstinado en sus sentimientos.

La Providencia, que opusiera en el momento preciso los apologistas de la verdad à los campeones del error, sostenia con igual venlaja la guerra que los tiranos armados con la espada hacian al Cristianismo; los Martires acudian en tropel ante los tribunales, y su sangre, su constancia y su virtud sin mancilla contestahan á todo. Desde el año 200, el emperador Septimio Severo había renovado los edictos de persecucion; su crueldad le hacia digno de un lugar entre los tiranos. A algunas buenas cualidades unia este Principe los vicios que bacen á un hombre detestable; era embaucador, solanado, embustero, perfido, perjuro, avaro, egoista, colérico y cruel. Puesto el Imperio à pública subasta por los pretorianos, fue comprado por Didio Juliano; mas Severo, gobernador entonces de la Iliria, bizo rebelar sus tropas, entró en Roma, se desembarazó de sus competidores , mandó dar muerte ó marchar al destierro á mu chos senadores, cuyos bienes confiscó, y pasando luego á las Galias, derroto á Albino, gobernador de la Gran Bretaña; Severo miró por largo tiempo el cadaver de su enemigo extendido en el campo de batalla, y lo hizo pisar por su caballo; el usogque hizo de su victoria manifiesta que era indigno de vencer. Poco despues mando dar muerte à la esposa é hijos de Albino, y arrojar sus cuerpos al Tiber; y habiendo leido los papeles de aquel desgraciado, envió al suplicio

<sup>1</sup> Epist. ad Mag. ; Ensebio, lib. I adv. Hieroclem.

Sus obras mas célebres, además de la Refutación de Celso, son sus Hexaplas, ó la Biblie en seis colunas, los Comentarios sobre la Escritura, y el libro del Martirio dirigido à los cristianos encarcelados por el nombre de Jesucristo.

à cuantas personas habian abrazado su partido, quedando envueltos en esta sentencia los primeros personajes de Roma y muchas señoras de distincion.

Bajo un priocipe semejante, no debia tardar en correr à rios la sangre cristiana; todas las iglesias del muodo tuvieron sus Mártures, apareciendo en primer lugar dos heroitas para siempre celebres en los fastes de la Religion, santa Perpetua ey santa Felicia. Perpetua estribó ella misma la historia de su martirio, y aquí sobre todo conviene que nos recojamos en nosotros mismos para escochar la relación escrita en una cárcel, en la vispera de marchar á la muerte.

El día 7 de marzo del año 203, el procónsul Firminiano 1 hizo prender en Cartago á cioco jóvenes catecumenos: Revocato y Felicia, de condicion servil, y Saturnino, Secondulo y Vibia Perpétna. Felicia se ballaba entonces en cinta de siete meses, y Perpétua alimentaba en su seno á su bijo; esta última contaba la edad de veinle y dos años, descendia de nna familia muy distinguida, y estaba casada con un hombre de calidad; sus padres vivian todavia. Habia tenido tres bermanos, el primero de los cuales llamado Dinocrato murió al contar siete años; su padre, que era muy anciano y adicto al Gentilismo, amaba á Perpétua mas que á sus demás bijos, y en cuanto à su madre, es de creer que fuese cristiana, lo mismo que uno de sus bermanos; el otro era solo catecumeno. Saturo, que segnn todas las apariencias era hermano de Saturnino, y que babia instruido á nuestros santos Mártires, se dejo voluntariamente encarcelar para no separarse de ellos. Presos aquellos generosos soldados de Jesneristo, custodiáronlos durante algunos dias en una casa particular, empezando alli los ataques que debieron sostener por parte de la naturaleza y del infierno. Oigamos á la misma santa Perpétua :

«Nos ballábamos todavia, dice, con nuestros perseguidores, cuan«do mi padre impulsado por su amor vino à bacer nuevos esduerezos para vener mi constancia: «Padre, le dije, este vaso de tierra
«que aqui veis ¿puede cambiar de nombre? — Seguramente que
«no, me contestó. — Pues del mismo modo, repliqué, no paedo ser
«otra cosa de lo que soy, es decir cristiana.» Al oir esta palabra pre«cipitóse mi padre sobre mi como para arrancarme los oios: mas so

contento con maltrafarme, refirândose en seguida, confuso por no baber podido vencer mi resolucion con todes los artificios que de «demonio le babía sugerido. Pasaron algunes dias sin que le volucies à ver, de lo cual di gracias à Dios, y su ausencia me altivió approvechames sete intervado para recibir el Bautismo, y al salir del sagua, el Espirito Santo me inspiró no pedir otra cosa que la paejencia en los tormentos.

«Pocos dias despues nos condujeron à la cárcel, cuya vista me aletrorizó, pues no tenia idea de semejantes tinieblas." Aquel dia sufrinios mucho, ya por el ardor con que la muchedumbre a codia cá muestro paso, ya por la iusolencia de los soldados que nos custodiahan: lo que cansaba mi mayor pena crae lu no tener ám bijo; «mas los bienaventurados diáconos Tercio y Pomponio, que nos asistian, obluvieron, à fuerza de dinero, que nos dejasen durante alegunas horas en nn sitio donde pudiésemos respirar. Mientras que «cada uno cuidaba de lo que mas le interesaba, trajéronme ám ibijo; y le di el pecho; rogué tambien á mi madre que cuidase de el, y «procuré consolarla como tambien á mi bermano. Hallábame penetrada de dolor al considerar el que les causaba; mis angustias dustante algunos dias fueron muchas, mas habiendo logrado tener á «mi bijo comigo, me encontré consolada y la càrcel me pareció mercidencia agradable; érame lo mismo estar alli que en otra parte.

«Cierto dia, mi hermano me dijo: «Hermana, sé que tienes mucob valiniento cerca de Dios; ruégote, pues, le pidas que te mamifieste con alguna vision si sufriras el martirio, y luego me lo di-«rais.» Y como sabia que Dios me daba diariamente mil muestras de su shondad, contestele con confiara: «Mañana sabris lo que deseas.» «Aquel mismo dia sapliqué al Scior que me enviase una vision, y sée arui la une me envió:

« Vi una escalera de una altura prodigiosa que llegaba desde la tierra al cielo, pero tan estrecha, que solo podia pasar por ella una spersona; su dos lados estaban erizados de espadas, de lanzas, de sgarfios y de cuchillos, de modo que cualquiera que bubiese subido spor ella con descuido y sin mirar siempre bácia arriba, debia precisamente ser destrozado por aquellos instru mentos. Al pié de la esca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El procónsul era un magistrado que Roma enviaba á una provincia para mandar en ella con toda la autoridad que los cónsules tenian en Roma.

Las cárceles de los romanos eran espentosos calaboros donde no penetraba la luz são o por nua estrecha abertura; véase la cárcel Mamertina en Roma y otres muchos en todos los antiguos anliteatros-

« lera habia un dragon de desmesurado cuerpo que parecia pronto à «ianzarse sobre los que se presentasen para subir. El primero que «lo verifico fue Saturo, el cual no se haltaba con nosotros cuando «fuinios presos, sino que se entregó despues voluntariamente à los « perseguidores por causa nuestra : al llegar à lo alto de la escalera, « volviose hácia mi y me dijo : « Perpetua, os espero; pero cuidad de « que el dragon no os muerda, » Mi contestacion fue : « En nombre de « Nuestro Señor Jesucristo no me hará daño alguno. » Entonces como «si le hubiese inspirado miedo levanto suavemente la cabeza, y co-« mo me hallase pronta à subir, me sirvió de primer escalon. Llega-«da á lo alto de la escalera, vi à un hombre de grande talla y de « blancos cabellos en traje de pastor ; en aquel entonces estaba orde-«ñando sus ovejas y rodcábale una innumerable multitud de perso-«nas, vestidas tambien de blanco; llamóme por mi nombre y me «dijo : «Hija mia, sed bien venida, » dandome una especie de cuajo «hecho con la leche que sacaba; recibilo juntando las manos, lo co-«mi, y todos los que se hallaban presentes contestaron Amen, Sus « voces me despertaron , encontrando en mi boca cierta cosa muy dul-«ce, de lo que deducimos que sufririamos la muerte. Esto hizo que « empezásemos á desprendernos de las cosas de la tierra , y a dirigir « todos nuestros pensamientos hácia la eternidad.

e Pasados algunes dias, y cuando se decia que ibamos á ser conducidos al tribunal para sufrir un interrogatorio, vi entrar á un pade der en neestro calabroo; el dodor habia impreso profundas buina en su rostro, y me dijo: Hija mia, apiádate de mis canas; ten compasion de mi. Si soy digno de que me llames tu padre, si yo mismo te be educado hasta la edad que ahora cuentas, si has tenido siempre en mi corazon la preferencia sobre tos hermanos, o me conviertas en el oprobio de los hombres! Mira á tus hermanos, mira a tu madre, mira á tu hijo, que no podrán vivir sin ti; abando acos los orgullo que nos perderá á todos; pues ninquon de nosotros se atreverá à presentarse en público, si eres condenada al espolicio.

«Al hablarme asi, mi padre besaba mis manos, y arrojándose á smis piés, bañado en lagrimas, me llamaba no su bija, sino zeliora. «Alí pena, al pensar que seria el único de mi familia que nos e aleraria de mi martirio, era extrema; mas traté de consolarle, y le dije: « No sueciderà sino lo que Dins quiera; nuestra suerte está en asus manos y no en las nuestras.» Mi padre se retiró agobiado de

« El dia siguiente mientras nos hallábamos comiendo, nos mandaaron salir para ser interrogados : propatada la noticia por todos los «cuarteles de la ciudad, llenose en un instante la sala de audiencia. « Hicićronnos subir sobre un tablado donde el juez tenia un tribunal, a y nos hallamos en presencia de Hilarin, intendente de la provincia, «el cual representaba al proconsul, muerto hacia poco. Todos cuan-« los fueron interrogados antes que yo confesaron valerosamente a « Iesucristo, y al llegar mi vcz, y cuando me preparaba para con-«testar, presentase mi padre acompañado de mi hijo que un criado «llevaba en sus brazos; tomóme aparte, y empleó todos los medios « que el amor pudo sugerirle para enternecerme por la suerte de «aquella inocente criatura; el mismo Hilario unio sus ruegos á los «de mi padre, diciendome : «¡ Como! ¿no podrán conmoveros ni las «canas de un padre à quien vais á hacer para siempre desgraciado, «ni la inocencia de este niño á quien dejais bnerfano? | Sacrificad a unicamente por la prosperidad de los Emperadores! « No sacrificare, « le contesté; é Hilario repuso : Con qué, sois cristiana? Si, soy cris-«tiana, fue mi contestacion.»

«Mi padre, que permanecia delante del tribunal con la esperanoa del vencerure, recibió un golpe de vara de un ugier à quien Historio habia mandado que le hicieso reticar; aquel golpe resonó delo-rosamente en mi corazon, y senti un gran pesar al ver à mi padre atan maltradado en su vejez. El juez pronunció nuestra sentencia, spor la cual nos condenó à todes à ser lanzados à las fieras; al resersa i à la écrel, transportados todos de alegrán, rogació al diáco-sno Pomponio que pidiese mi hijo à uni padre, mas este no quiso carvidencia.

Es de presumir que Secundulo hubiese muerto en la cárcel antes del interrogatorio, pues nada se dice de él. Antes de pronucciar la seatencia, Hilario habia mandado azolar cridementa é Saturo, à Saturnino y à Revocato, y abofetear à Perpétua y à Pelicia, diliriendo el suplicio de los Mártires hasta la época de los juegos debian darse con muito de la fiesta de Geta, creado césar por el emperador Severo, su padre, cuando Caracalla fue proclamado augusto.

Santa Perpetua continúa su relacion : « Trasladados á la cárcel del

Circo, fuinos todos encadenados hasta el día en que debianos ser pasto de las ficras; sin embargo el oficial llamado Padente, que mandaba ha guardias de la cárcel, viendo que Dios nos favorecia con repetidos dones, concibió por nostoros uma grande estimacion, y permitió entrar libremente á los hermanos que venian à vernos, y para recombir consuelo. Al acercarse el día secolado para el espectáculo, vico mi padre à visitarne; imposible me seria dar uma idea del estado de postración en que se hallaba; arranchase la harba, revolcábase por el suelo, pegaba con el rostro en las piedras, maldecia su vejez, y decia cossa capaces de conmover à todas las criaturas. Al verie en lal estado pense morir de dolor. Aquí termina la relacion de santa Perpétua; lo que sigue fue escrito por un testigo condar.

Como hemos dicho, Felicia se baltaba en cinta de siete meses, y vicado tan próximo el día de los juegos, se ballaba moy afligida, creyendo que su martirio seria diferido, por nos er permitido ejecular à las mujeres embarazadas antes de su alumbramiento. Los compañeros de su ascrificio centina igualmente dejaria sola en el canido de su comun esperanza, así es que todos se pusieron en oracion, à fin de que pariese antes del día del combate; al momento se sintió Felicia presa de los primeros dotores, y como la violencia del dolor le arrancase algunos gritos, dijole uno de los carceteros: «Si abora te «quejas, ¿que barás cuando seas lanzada à las feras? — Abora, con-sesió Pelicia, soy yo la que sufro lo que sufro; pern alli babrá otro en mí que sufirir por el "La miña que parió fue criada como à bija suya por nan migor cristiana.

El tribuno encargado de la custodia de los santos Mártires tratábales con extremado rigor, y Perpetua, cuyo animoso carácter en nada babía decaido, le dijo: «¿Cómo os atroveis à tralar con tanta edureza à presos que pagenecen al César, y que esán destinados à combatir en el dia de sa fiesta? ¿ ¿Por que les negais los escasos go-ces que pueden tener basta entoness? ¿Acaso no se hala interesguado y confuso el tribuno, mandó que los Mártires fuesen tratados con algo mas de humanidad ; los hermanos pudieron entrar en la cárcel y llevarles toda clase de refrescos, y el oficial Pudente, que se había convertido, les presiaba secretamente cuantos favores y servicios dependian de él.

A La vispera del combate se les dió, segun costumbre, la cena llamada cena libre, la cual se verificaba en público; nuestros Santos cambiaron en cuanto les fue posible aquella última comida en un banquete de caridad. La sala en que comian se ballaba atestada de puebla, al cual los Martires dirigian de cuando en cuando la palabra; ya le hablaban enn entereza, amenazándole con la cólera de Dios, ya le revelaban la felicidad que sentian al morir por el nombre de Jesucristo; va le echaban en cara su brutal euriosidad. «¿Acaso, les decia Saturn, no os bastará el dia de mañana para con-«templarnos? Abora fingis apiadaros de nosotros, y mañana aplau-«direis nuestra muerte. Mirad bien nuestros rastros, à fin de reco-« nocernos en aquel dia terrible en que todos los bombres serán juz-« gados, » Estas palabras, pronneciadas con la firmeza y seguridad que . solo da la fe, introdujeron la admiracion en el alma de la mayor parte; nnos se retiraron sobrecogidos de temor, muchos no se movieron can objeto de hacerse instruir, y creyeron en Jesucristo.

Finalmente llegó el día que debia alambrar el triunfo de nuestres animosos atletas; al hacories satir de la cárcel para conducirios anificatro, vedase pintada la alegría en sus rostros, y revelábase en sus padabras y en todas sus acciones. Perpetua marchaba la últina; la tranquilidad de su almas erveclaba en su continente, y para ocultar à los espectadores la vivacidad de su mirada, tenía los ojos modesamente inclinados a la tierra. En cuanto à Felicia, le era imposible expresar el placer que sentía al poder seguir à los demás en su combate con las fieras. Al llegar à la puerta del Circo se les quiso obligar, segum costumbre, à vestir el traje de los que se presentaban en semejantes espectanlos: el de las bombres consistia en un manto rojo, insignia de los sacerdotes de Saturno; y el de las mujeres en una cinta al rededor de la cabeza, símbolo de las secretóriasa de Crese, mas los Mártires rechararon aquellas libreas de la tiolatria.

Perpétua cantaba, como segura ya de la victória; Revocato, Saturnino y Saturo amenazaban al pueblo con los juicios de Dios, y al hallarse frente de la galería en que se hallaba Bilarin, presidente de las juegos, le gritaron : «Vos nos juzgais en este mundo, pera «Dios os juzgará en el otro.» Irritado el pueblo al ver tanta osadia, pidió que fuesen azotados, lo cual llenó de gozo à los Santos por verse tratados como lo fue Jesucristo, su divino Maestro

1 Pro ordine venatorum, dicen las actas. Llamabase venatores á los que

El Dios de bondad que dijo : « Pedid y recibiréis, » oyó las súplicas de nuestros Martires. Cierto dia que hablaban entre si de los diferentes suplicios que se hacia sufrir à los Cristianos, deseaban unos morir de un modo, y otros de otro. Saturnino manifestó el deseo de ser expuesto á todas las fieras del anfiteatro, á fin de multiplicar sus victorias al multiplicar sus combates, y obtavo eo parte lo que deseaba, pues él y Revocato, despues de haber sido atacados por nu leopardo, fueron arrastrados por un terrible oso basta cerca del teatro, donde les dejó despedazados. Saturo, que nada temia tanto como ser atacado por un oso, y que hubiera deseado que un leopardo le bubiese quitado la vida de la primera dentellada, vió que soltaban contra él un jabali ; mas el animal se revolvió contra el picador que le conducia y le abrió el vientre con sus colmillos; luego volviendo á Saturo, se contentó con arrastrarle algunos pasos por la arena. Conducido luego cerca de un oso, no quiso este abandonar su iaula, de modo que Saturo salió del Circo sin haber recibido herida alguna.

Entonces fue cuando retirado en los pórticos del anfiteatro balló ocasion para hablar con Pudente, á quien exhortó à perseverar constantemente en la fe, diciendole : « Ya veis que las fieras no me han «dañado, conforme vo deseaba y predecia; creed, pnes, firmemente « en Jesucristo, mientras que vo vuelvo á la arena donde un leopar-«do me quitará la vida à la primera dentellada. » Así sucedió en efecto: al terminar el espectáculo, un leopardo se le arrojo encima, v con una sola dentellada le abrió nna larga herida, de la que salio la sangre à torrentes; al ver eslo la multitud exclamó : «Hele aqui « bautizado una segunda vez, » mientras que el Mártir dirigiendo á Pudente sus últimas miradas, le dijo : «Adios, querido amigo; acoradaos de mi fe, y ojala que mis sufrimientos en vez de espantaros, «solo sirvan para afirmaros mas y mas en ella. » En seguida le pidió un anillo que llevaba en su dedo, y mojándolo en su sangre, se lo devolvió diciendo : « Recibidlo como una prenda de nuestra amistad ; «llevadlo por amor de mi, y la sangre que lo enrojece os recuerde «siempre la que derramo abora por Jesucristo. » Despues de esto el

se armaban para combatir á los fieres; poniause eu dos líneas tenieudo un látigo en la mano, y á medida que pasaban por entre ellos los bestiarií, ó personas condenadas á las fleras, les descargaban cada nno un golpe. Los bestiarií eran despoiados de sus vestidos al pasar por este género de apolicio. santo Martir fue trasladado al lugar donde eran rematados los que no babian muerlo de sus heridas.

Mientras lanto, despechado el domonio viendo que el sexo mas debil i ha é conseguir una señalada victoria, habia becho de modo que contra la costumbre so destinase una vaca furiosa para combatir contra Perpetua y Felicia; así es que ambas Santas fueron desmadadas y enventelas en una red para ser expuestasa la fiera: a semejante espectaculo manifestó el pueblo su piedad y horror, viendo la una tan delicidad y á la otra recina paráda; así es que las seacaron de la red y las cubrieron con una túnica fiotante. La vaca precipióse primeramente contra Perpetina, à la cual abró sobre sus cuer-nos, dejándola luego caer de espaldas; la jóvea, que observó que sus vestidos se habian desgarrado, los arregió prontamente, menos compada de sus dobres que de la dones que podía recibir la modestia; levanties, y anudó sus cabellos que se le habian desprendido, á fin de no parceres à las personos alligidas.

Viendo à Felicia que babia sido muy maltratada por la vara y que se hallaba tendida en la arena, corrió hacia ella y le tendió la mano para que se levantase; ambas aguardaban un segundo ataque, mas habiéndose opuesto el pueblo a que continuase aquella lucha, fueron conducidas á la puerta Sanavienria, que guiaba à la plaza publica. L'Perpétua fue recibida en ella por un catectimeno llamado Rústico, y entonces aquella mujer admirable, como despertándose de un profundo sueño, preguntó cnándo la expondrian à aquella vaca furiosa; refirieronle lo que había suciedo, y no quiso creerlo, hasta que hubo reconocido en su cuerpo y en sus vestidos las seña-les de lo une había sufrido.

«¿Donde se ballaha, pues, exclama san Agustin hahlando de esta ecircunstancia; dónde se ballaha cuando fue atacada y maltratada por la fiera, sin sentir sus golpes, y enando despues de tan rudo combate preguntaba, cuándo debia empezar? ¿Qué miraha, para uno ver lo que todos veian? ¿Qué sentia, para permanecer insensible à na dodor la nividendo? ¿Que amor, qué éxtasis, qué brebaje

Le los antiteatros había dos puertas, llamada la una Sanavivaria 6 de la carne viva, por la cual salian los que no habían muerto en el combate; y la oura Sandapidaria, ó puerta de las mortajas, por la que sacaban los Cadáveres de los que babían saccumbido.

«la habia transportado tan fuera de si y tan divinamente embriaga-«do, para ser insensible en un cuerpo mortal?»

La Sanla llamó á su hermann, y le dijo en presencia de Rústico:

Permaneced firmes en la fe; amaos los unos á los otros, y nn os es
«candaliceis de questros sufrimientos.»

En el Spoliarum donde babia sido trashadado Saturo, preparabause para degollar à los Martires; aquel lugar, como ya bemos dicho, era el destiando para ematar à aquellos à quienes las fieras solo habian herido; sin embargo, para gozar basta el fin de tan inbumano espectanto, el pueblo pidio que fiensen todos muertos en medio edel afiteatro. Los Màrtires se levantaron al momento, abrazáronse y sellaron su martirio con el santo ósculo de paz, y se dirigieron al Circo, donde recibieron todos el gotpe de moerte sin hacer ni un novimiento ni dejar escapar la menor queja. Saturo fue el primero qua rocibió la inuaracesible patma, segun vision de santa Perpetua, cayendo por fin esta à los golpes de un desmañado gladiador; ella misma acompañó hasta su garganta la tembloresa mano del verdugo, vie indicé ol honto en que debia herir.

Sus gloricose cuerpos fueron recogidos por los fieles; en el siglo V se haltaban en la catedral de Cartago, y segun rofere san Agustin, su fiesta atraia mayor multitud de gentes para hourar su memoria, que el ubimera de gentiles que la curiosidad atrajo à su martirio. Los nombres de santa Perjetina y de sunta Peticia han sido insertados en el cánon de la misa. ¿ Qué nombres mas hermosos podía la Iglesia nucreatra madre cousagrar a la inmortalidad? ¿ Qué ejemplos mas edificiantes podía proponer á las generaciones cristianas?

Oracion

Dios mio, que sois Iodo amor, gracias os doy por baber elegido testimonios de nuestra fe en Iodos los estados, en todos los países y en Iodas las condiciones, á fin de confundir la incredulidad y de ofrecer modelos á Iodos los Cristianos; hacednos la gracia de que initiemos à santa Perpétua y á santa Felicia en caridad y grandeza de alma.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mí mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, quiero pensar diariamente en los juicios de Dios.

# LECCION XV.

## ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO III).

san Irenoo.—San Ferend y san Ergius.—Judicio de Dios sobre Septimio Severo.—Persecution particulta bigli Maximio y retrato de celte Principe.— Jusicio de Dios sobre di.—Octava persecucion general, en tiempo de Decio, retrato de este Principe; martirio de san Pionio, de sant fatigo de santa fagueda.—Judicio de Dios sobre Decio.—Novema persecucion general, imperando Valeria; retrato de este Principe; martirio de san Loreno y de san Griptano,

Mientras que Cartago recibia la doble gloria del macimiento de Tertuliano y del martirio de santa Perpetna, Lyon adquiria un nuevo titulo à la imoratilidat : su obispo san Ireneo sellaha con su sangre la fe que defendiera contra los herejes · En Besanzon dos de sus discipulos, Ferreol y Frejus, dabantigual testimonio de la vertad e vangelica, de la cual forem los primeros apósides en aquella comarca

La obra principal de san Ireneo es un Tratado contra las herejlas, dirinido especialmente contra los Valentinianos,

En el libro primero, son Irenco espone los utopias de los Valentinlanos acerca de la genealogía de los treinto Eones; estos seres imaginarios eran divinidades inferiores que se decian producias por el Dios eterno é invisible, llamado. Profundidad, al cual se daba por esposa lo Idea.

En el segundo enseña san Irenco que solo Díos crió el universo, y refuta el

En el tercero se queja de que los herejes al ser combatidos con la Escritura, eluden sa autoridad, pretendiendo qua la tradicion estaba por ellos; y de que abradeso con la tradicion, la shandonaban apelando à la sola Escritura, siendo saj que la Escritura y la tradicion proporcionaban invencibles armas contra sus errores. Lo nucebb.

En el cuarto prueba la unidad de Dios, y manifiesta que Jesucristo al abolir los antiguos sacrificios sustituyó á ellos el de su enerpo y de su sangre, que debe ser ofrecido en todo el mundo, segun la prediccion de Malaquías.

Fine el quinto bable de mestra redencion por Jesucristo, y aduce las pruebas de la respreccion de los energos.

San Epifanio califica á san Irenco de un hombre may docto, may elocuente y dotado de todos los dones del Espírim Santo. Teodoreto lo considera como la antorcha de las Galias occidentales.

tan fecunda por largo tiempo en nobles virtudes. Su martirio aconteció en el año 210.

Sin embargo, Septimio Severo, como todas las perseguidores, debia coatribuir à la mayor gloria de Jésacristo, y ser un monumento de su temble justicia; la mano de Dios le birio con una mortal cofermedad en medio de sus conquistas; vió à su propio hijo Caracalla atentar à sus dias armado con un pairli; y si bien erró el golpe, fue presa Severo de la mas negra tristeza; sintiendo que se accreaba su última bora, exclamó: Ile sido todo cuanto un hombre puede ser; pero ¿ de qué me sirven ahora estos honores; "S o firmieza de carácter le abandonó, y despues de baber pedido un veneno repetidas vees aunque en vano, comió expresa y avidamente muchos manjares indigestos, que le ocasionaron la muerte en el año 211. Era tal el desórden que en aquel entonces agitaba à la antigua sociedad gentilites, que solo durante el reinado de este Emperador, es decir, en el espacio de catorce años, se formó causa à tres mil personas acusadas de adulterio.

Bajo el imperio de Caracalla hubo tambien algunos Mártires, y lo mismo sucedió bajo el reinado de sus primeros sucesores; y si hien el fuego parecia apagarse, no tardó en encenderse otra vez con nuc-va violencia. Maximino, que subió al troco en el año 233, levantó una persecucion que duró tres años, dirigida especialmente contra los Obispos y presbiteros \*, pereciendo en aquella horrible tormenta \* el paga san Ponciano.

Para apreciar el número de los Martires y el horror de los suplicios à que fueron condenados, basta saber que Maximino era un mónstruo tan cruel, que los bistoriadores gentiles le llamaron un Ci-

- Omnia fui, et vidl quia nibil expedil.
- Sin duda esta es la causa de que no se cuente entre las persecuciones generales.
- 2 Créses que un soldado cristanos diá lugar á cila con una acción que causo no pora admirrición. Al ser Maximino profunsado emperador, hio seguino catumbre algunas liberalidades à las teopas, y todos los soldados debias presentares al Emperador con una corona de luares de la cacheza presentáse uno que llevaba descubierta la cebeza y la corona en la mano, y si biene au oprincipo pasó despuercibido para el truburo, los mormanises de sus compañares atrajeros la atención sobre d. El diúcial preguntó al soldado por quí no liverba están de como descubierta de corona de la corona de la compañares atrajeros la atención sobre d. El diúcial preguntó al soldado, por quín no liverba están de como de co

clone, un Busiris, un Falaris, un Tifon; at verle partir para nua expedicion lejana, Roma y el Senado hicieron rogativas públicas pidiendo al cielo que jamás volviese à la capital aquel detestable tirano. La fama de sus inauditas cruetdades se renovaba cada dia : en toda la ciudad no se oja mas que la funebre relacion de las ejecuciones que ordenaha: hacia crucificar á unos, encerrar á los otros en los cadáveres de animales muertos recientemente; unos eran lanzados á los leones y á los osos, aquellos espirahan á garrotazos, sin que el mónstruo guardase consideracion alguna con el rango ni con el mérito, pues tenia por máxima que el medio de afirmar un trono era cimentarlo con sangre. Jamas pisó la tierra fiera mas cruel ', y su muerte fue digna de su vida : al saher que el Senado babia nombrado à veinte y dos varones para gohernar la república, concibió tan violenta cólera, que en el acceso de su furor rugia como un animal feroz, y queria romperse la caheza contra las paredes de su camara; despues de calmar su ira á fuerza de vino, resolvió marchar contra Roma para vengarse, mas sus soldados le asesinaron en el año 238. Su sucesor fue Decio, autor de la octava persecucion general.

« Ila aparecido, dice Lactancio, un monstruo excerable llamado » Decio, para asolar la Igiesia; nuevo Neron, manchó su mano en la « sangre de su bienbechor, apoderóse del trono y volvió su furor contra los Cristianos ». » Entre los generosos atletas que sufrieron a merte por la Religien durante la persecución de Decio, no hay otro mas ilustre que san Pionio. Este presbitero, gloria de la iglesia de Esmiraa, habia beredado el espíritu de san Policarpo, y contri-tió a gran miemer de ididatras haciendo servir para la gloria de Jesocristo el profundo conocimiento que tenia de las verdades de la Religion y el don de la palabra que poseia en grado superior. Sus ejemplos eran igualmente de una eficacia maravillosa, y la palidez de su rostro, que anunciaba la austeridad de su vida, hacia en los corrazones una fuerte impresione.

Pionio (ue preso el sáhado 23 de febrero del año 250, mientras eclebraha la fiesta de san Policarpo, con Asclepiades y una mujer cristiana llamada Sabira; la vispera ayunó junto con las dos personas dichas, como se hacia el día antes de la fiesta de los Martires, y utvo una visión que le hizo comprender que seria preso el día si-

- 1 Jul. Capitol. Herodian. lib. VII y VIII.
- 2 De Mortib. persecutor.

guiente. Tau clara fue su vision, que compro tres cadenas, para si, para Sabina y para Asclepíades, y rodeando con ellas su cuello, bicieron la oracion solemne y tomaron el pan santificado y el agua, es decir, que participaron de la santa Encaristia, à fin de prepararse para el martirio. Poco despues llegó Polemon, sacerdoto de los idolos, acompañado de soldados, los cuales se apoderaron de sus personas.

«¿ Sabeis, les dijol Polemon, que bay una orden del Emperador «que os manda sacrificar à los dioses?

Pionio, «Nosotros solo conocemos una orden : la de adorar à « Dios.

Polemon. «Seguidme, y sabréis si es verdad lo que os he dicho.» Al alravesar la plaza con la cadena al cuello, el pueblo, que ve en todo un objeto de distraccion y de curiosidad, empezó á seguirles, aumentando de tal modo la multitud, que en breve quedó iuvadida la plaza; los techos de las casas y templos que la rodeaban se cubrieron de espectadores, y los Mártires se hallabau en medio de este gentio, cuando Polemon les dijo : « Mejor harjais en evitar el «suplicio, en someteros, como tantos otros, y en obedecer las ór-«denes del Principe. » Entonces Pionio, tomando la palabra, demostro à los paganos la vanidad de los idolos y la divinidad del Cristianismo; su diseurso fue muy largo y escuchado con grande atencion, y aun el pueblo quiso trasladarse al teatro à fin de oir mejor las palabras del Martir; Polemon se opuso á ello, y dijo á Pionio : « Ya que no quieres sacrificar, eutra à lo menos en el templo.

Pionio. «No conviene à los Idolos que entremos en él. Polewon. « Con qué ¿ no bay medio de persuadirte ?

Pionio. «¡Quisiera Dios que pudiera persuadiros á todos de que « os hiciérais cristianos ! - Guárdate de intentarlo, dijeron algunos «en tono de burla; no queremos ser quemados vivos.

Pionio. «Peor es ser quemados despues de la muerte, »

Despues de estas palabras, observaron los espectadores que Sabina reia; así es que le dijeron con tono amenazador : « ¿ Por qué te «ries?

Sabina. «Rio, porque Dios lo quiere, porque somos cristianos. Los espectadores. «No reiras cuando sufras lo que sin duda no «quisieras.

SABINA. « Dios me alentará. »

Polemon repite à Pionio : «Obedece.

Pionio. «Si las órdenes que teueis os mandau persuadir ó casti-«gar, castigad, porque no podréis persuadirnos.

Polemon, ofendido por esta contestacion. « Sacrifica.

PIONIO. «No

POLEMON. «Y 2 por qué uo?

Pionio. « Porque soy cristiano. POLEMON. 42 A cual Dios adoras?

Pionio, «Al Dios todopoderoso que crió el cielo y la tierra, que « nos hizo á todos, que nos provee con abundancia de todas las coasas, al que conocemos por Jesucristo, su Verbo.

POLEMON. « Sacrifica al menos al Emperador.

Pionio. «No sacrifico á un bombre.»

Polemon empezó entonces á interrogarle judicialmente, mandando escribir todas sus contestaciones por un escribano, quien grababa en cera: «¿ Cómo te llamas? le preguntó.

Pionio, «Me llamo cristiano, Polemon, «¿ De qué Iglesia?

Pionio. «De la Iglesia católica.»

Polemon se dirigió en seguida á Sabina; esta babia cambiado de nombre por consejo de Pionio, por temor de ser reconocida y de caer otra vez en poder de su señora, la que, siendo gentil, quiso, imperando Gordiano, bacerla abandonar su fe, para lo cual la habia cargado de cadenas y relegado á las montañas, donde los hermanos la babian alimentado secretamente.

Polemon. «¿ Cómo te llamas?

Samue, «Me llamo Teodota cristiana,

POLEMON. « ¿ De qué Iglesia ? SABINA. «De la Iglesia católica.

POLEMON. «¿Á qué Dios adoras?

Sabina. «Al Dios todopoderoso que crió el cielo y la tierra, y al «cual conocemos por Jesucristo, su Verbo.

Polemon dirigiéndose à Ascleptades. «Y tu, ¿ como te llamas? ASCLEPIADES. « Cristiano.

POLEMON, «¿ De qué Iglesia?

ASCLEPÍADES. « De la Iglesia católica. POLEMON: «¿ À qué Dios adoras?

ASCLEPÍADES « À Jesucristo.

POLEMON. «¡ Cómo! ¿á otro?

ASCLEPIARES. «No; es el mismo que acaban de confesar mis

Despues de este interrogatorio fueron los Mártires conducidos à la cárcel; una iumeusa multitud llenaba la plaza, y Sabina tuvo que cogerse à los vestidos de Pionio para no ser derribada. Llegados à su calabozo, tonaron la generosa resolucion de no recibir lo que los construbre de llevar à los confesores, pues Pionio, el saulo presibiero, decia: Tamás be sido una carga para nadie, y seguramente que no empezará abora. Los carceleros, que estaban acostumbrados à recibir presentes de los que vistaban à los cristians, iritiados porque sus prisoneros no recibian visitas, les encerraron en un oscaro é infecto calabozo, á fia de causaries mayor tormento. Al pisar sus umbrales, los Santos alabaron. A Dios y dieron à sus guardas los presentes que era costumbra hacerles; admirado el carcelero quiso volverles à su primera babliacion, mas lo rehusaron diciendo: Alabado sea Dios, aqui estamos bien, y tendrémos libertad para meditar y orar noche y dia.

Visitarontes varios gentiles y se esforzaron en persuadur à Pionio; pero todo fue en vano, quedando admirados por la prunciacia de sus respuestas. Pocos dias despuaes Polemon y Teófilo, maestre de caballeria, seguidos de soldados y de gran multitud de pueblo, fueron a buscar à los Martines; al verise los tres exchanaron en alta voz: Somos cristianos; y llegados al medio de la plaza se sentaron en el suelo pór miedo de entrar en el templo de los folos; seis soldados levantaron à Pionio, mas este se resistia con tanta fuerza que à durar sa penas pudieron hacerle entrar, aplicàndole muchos puntapiès en los costados; finalmente, auxiliados de otros compateros, le cogieron en brazos y lo depuisieron frente el altar como à nan victima; ciárenola elgunas coronas para bacerle participar, exteriormente al menos, de la idolatria, mas las arrojó al suelo y las rompió, gritando en umón con los demás Mártires: Somos cristianos.

Viendo que nada alcanzaban de ellos, los gentiles condujeron otra vez á la cárcel á los valerosos Confesores, teniendo estos que sufrir, al pasar, las burlas y atropellos de todo un pueblo.

Transcurridos algunos dias, llegó á Esmirna el procónsul Quintiliano, y habiendo mandado que condujesen á Pionio á su presencia, le dijo: «¿Es cierto que eras el doctor de los cristianos? Pionio. «Les instruia.

QUINTILIANO. «¿Eu la locura?

Pionio. «No, en la piedad.

QUINTILIANO. «¿ Qué clase de piedad? Pionio. «La piedad para con el Dios que crió el cielo y la tierra.

QUINTILIANO. «Sacrifica, pues, à nuestros dioses.

Pionio, «He aprendido á adorar al Dios vivo.

QUINTILIANO. «Nosotros adoramos todos los dioses; el cielo y los «que le habitan. ¿ Por qué miras al cielo? Pionio. «No miro al cielo, sino á Dios criador del cielo.

OUINTILIANO, «2 Onién lo bizo?

Pionio. «No es necesario decirtelo.

PONTO, and es necessario decreto.

Con el Júpiter, con el «cual están todos los dioses y diosas. Sacrifica, pues, al rey del cie«lo v de los dioses.»

Pionio no contestó, y entonces el Procónsul mandó aplicarie al tormento; algunos instantes despues Quintiliano le dijo: «Sacrifica.
Provio. « No.

OUINTILIANO, « Sacrifica, vo lo mando.

· Pionio. «No.

QUINTILIANO. «¿ Qué loca presuncion te impulsa à la muerte? 
« Obedece.

Pionio. «No soy presuntuoso, pero temo si al Dios eterno.»

El Procónsul viendole tan firme, deliberó algun tiempo con su Consejo, y luego volviéndose à Pionio, le dijo: «¿Persistes en tu<sub>g</sub> «resolucion?

Pionio, «Si.

QUINTLIANO. «¿Quieres que te conceda algun tiempo para pen-«sarlo mejor?

Pionio. «No. QUINTILIANO. «Ya que corres ciego á la muerte, serás quemado

QUINTILIANO. «Ya que corres ciego à la muerte, seras quemaou vivo.» En seguida llamó al escribano, el cana leyo la siguiente sentencia: «Por sentencia nnestra, condenamos á Pionio, sacrilego, el «cual ha confesado ser cristiano, à ser quemado vivo para vengar á «los dioses, é infundir temor à los bombres.»

Pionio marchó alegremente y con paso firme al lugar del combate; el mismo se extendió en la boguera, y alargó sus piés y sus manos para que se los clavasen; luego que estuvo sujeto, el verdugo le dijo: Ponte sobre ti; cambia de parecer y te quitaré los clavos; à lo que Pionte contesté. Los he sentido muy bien. Elevaronle clavado à nu poste, en cuyo alreddora montonaro gran cantidad de leña; el Mártir cerró los ojos, lo que hizo creer al pueblo que habis merrio; pero no era asi, pues crotas, terminada su oracion, abrió los ojos, miró las llamas sonriendo, dijo amen, y espiró dulcemente pronunciando estas palabras: Señor, recibió mi aluna. Luego que el fueco se se hubo estinguido, los tíctes que se hallaban presentes encontraron su cuerpo entero y como si rebosase de salud; las orejas blandas, los cabelos floatues, la barba hermosa y todo el rostro radiante este prodigio les confirmó en la fe, mientras que los gentiles buyeron espantados y agitados por los remordimientos de su conciencia. Esto suecdió en Esmiras el dia 5 de marzo de las 250 de Jesseristo, à las cuatro de la tarde. Asclepiades y Sabina compartieron con efa su triunfo.

Si desde el pié de la humeante boguera donde acaba de espirar el acho Preshitero de Esmirna, dirigimos nuestras miradas hácia la Capadocia, distinguirienos la llamas de otra hoquera que consume na nueva víctima. Acabamos de ver morir á un venerable presbitero, veamos abora cómo un niño da valerosamente su vida por nnestra fe.

Cirilo, macido en Cesarea de Capadocia, solo contaba siete años, cuando su padre, adicto en extremo á la idolatría, sabiendo que era cristiano, le arrojó de su casa y le dejó carecer de todo. Llegada la noticia à oídos del gobernador de la ciudad, este magistrado mando prendera il tierno discipulo del Salvador, y empleó tode cade medios para reducirle à adorar à los falsos dioses; mas asá las promesas como à las amenazas opuso Cirilo una invariable firmeza, basta que por fin el juez, viéndose vencido, le condenó à ser presa de las llamas. Todos los asistentes derramahan fágrimas, mas el niño les dijo: «No lloreis, amies bien venid à cuntonar alegres canticos cal rededor de mi hoguera. ¡Obl | si conociéssis la grandeza de ne egloria que me espera la Al decir estas palabras, se precipif de ne espera la Al decir estas palabras, se precipif de ne efforcio, y su alua, pura como un Áugel, no tardó en volar al seno del eleron renos de

Alientras que el demonio era vencido en Asia por un niño, una virgen consegnia sobre el una señalada victoria en Enropa; Águeda, nacida de una ilustre familia, heredera de una fortuna inmensa w dutada de todas aquellas cualidades que constituyen una mujer perfecta, se habia consagrado á Dios desde sus mas tiernos años. El gobernador de la isla mandó prenderla y entregarla en manos de una mala mujer encargada de corromper su virtud y su fe; él mismo quiso interrogarla, y habiéndole bablado de su nobteza, contestóle la Virgen que la nobleza mas ilustre y la verdadera libertad consisten en ser servidor de Jesucristo. Semejante respuesta irritó al tirano, el cual desplegó contra la Santa una crueldad particular, sin que la violencia de los mas atroces tormentos pudiese hacer mella alguna en sa valor. Encerrada en la carcel, cubierto todo su cuerpo de llagas, dirigió esta oracion al Dios de los Martires : «Señor Dios amio, desde la cuna me habeis siempre protegido: Vos fuísteis quien «arrancasteis de mi corazon el amor del mundo, y el que me babeis «dado la paciencia necesaria para sufrir; recibid abora mi alma en « vuestros brazos. » Apenas habia terminado su oraciun, cuando el Señor vinu á recibir su alma cándida y bella, para reunirla á los coros de las Virgenes que cantan las alabanzas del Cordero en la Jerusalen celeste. De este modo elegia Dios lo mas débil para trinnfar de lo mas fuerte, á fin de hacer brillar su poder con todo sn esplendor.

El tirano, en cuyo nombre se cometian tantas erneidades, debia tambien contribuir à la gloria del Dios que nitrajaba. Decio acababa de declarar la guerra à los godos, y sorprendido su ejércio por el cenenigo, sufrió una espantosa derrota; en su fuga, dirigió en caballo bácia un profundo panlano donde se hundio, sin que jamás se haya podido encontar su cuerpo. Privado de los honores de la sepultura, desaudo y desollado, como cunvenia à nu enemigo de Dios, fue pasto de las fieras y de las aves de rapiña. Su funesta muerte aconteció en petabre del año 251.

La desaparicion de este perseguidor bizo lugar á olto quizás mas cruel aum. Soldado insolente, despota impío, Valerio, el que decretió la nena persecucion, fue proclamado emperador en el año 253; tambien él se rebeló contra el Cordero dominador del mundo, y dermanó a lorrente is asurgerecistana. Impulsado por Macriano, uno de sus ministros, publico sangrientos edietas contra el Cristianismo, y en so orgullo pensó destruirlo, ignorante como era de la obra del Altisimo. Para devorar mas facilmente el rebaño alactó primeramen-

<sup>1</sup> Lact. c. 4.

te à tos pastores: y en el año siguiente de haberse ceñido la corona imperial mando prender al santo papa Sixto II. Al ser este conducido a la supicio, Lorenzo, sa diáceno, le seguia llorando, y en su desgracia por no compartir con el sus dolores, le decia: v. ¿ Dónde vais, padre mio, sin vuestro bijo ? ¿ Dónde vais, santo Pontifice, «sin vuestro diácono? Almas forelsties el sacrificio sin que yo os servirese en el altar; ¿ en qué os be disgustado? Experimentadme de nuevo, y ved si habeis elegido un diácono indigno para la distribución de la sangre de Jescoristo. 3

Movido el santo Papa de compasion y de ternura, le consoló diciéndole: « No te abandono, hijo mio; à 1, que te hallas en todo el « vigor de lu javentud, te están destinadas nan asa grande prueba « y una victoria mas gloriosa, que no me han sido reservadas á cias. » cas de ni debilidad y muchos años; me seguirás dentro de trea dias. » Despues de dirigitle estas palabras, le encargó distribuir entre los pobres los tescorsos de que su Iglesia era depositara, por temor de que fuesan presa de los gentiles, pues Loremo, en su calidad de ecciáno de la Iglesia romana, cuidaba del tesoro de la Iglesia y de los pobres que alimentaba, empleo que suponia na raro mérito.

Fuera de si de alegria al saber que no tardaria Dios en llamarle a si, Lorenzo buscó cnidadosamente à todas las viudas y hoérfanos indigentes, y les distribuyó cuanto diero tenía en as poder, empleando para el mismo uso el producto de la venta de los vasos sargados. La Iglesia de Roma possica entonese riquezas considerables, pues no solo proveia à la manutencion de sus ministros, sino que socorria a un gran námero de viudas y de virgenes, y además á mil quinientos pobres del pueblo; en poder del Obispo o del arcediano obraba una lista de todos aquellos desgraciados. La Iglesia de Roma se hallaha tambien en estado de enviar abundantes limosas as los países lejanos, cuyas riquezas, y sobre todo la magnificencia de los vases segrados, judiamaron la codicia de los preseguidores :

El prefecto de Roma resolvió apoderarse de ellas, y con este objeto mandó prender à Lorenzo, à quien dirigió estas palabras : «Yosotros, cristianos, os quejais con frecuencia de que se os tidas «con rigor; en el dia no se habla ya de tormentos, y me limitare à redirez con dulzura lo que podeis darme. Sé que vuestros sacerdotes se sirven de vasos de oro para hacer cieras libaciones, que «recibeu la sangre sagrada en copas de plata, y que en vuestros «nocturnos sacrificios encendeis antorchas de cera, sostenidas por «candeleros de oro; entregadme esos tesoros que ocultais, y de que «tiene necesidad el Principe para cubrir sus grandes gastos.»

Lorenzo contestó: «Es cierto, la Iglesia es rica, y todos los tesosos del Imperio no igualan á los suyos; de buen grado os los manifestaré, y solo os pido un poco de tiempo para arregtarlos y pomertos en orden.»

El prefecto no comprendió de qué clase de tesoros habiaba Lorenzo: así es que, imaginando que su prisionero le entregaria cuantiosas riquezas, le concedió un plazo de tres dias : cuvo tiempo empleó Lorenzo en recorrer toda la ciudad en busca de los pobres alimentados y socorridos por la Iglesia: llegado el tercer dia habia reunido à muchos; en primera linea hizo colocar à los ciegos provistos de un palo no para combaţir, sino para guiarse; en seguida venian los cojos, con paso lento y desigual; unos, con las rodillas dislocacas, arrastraban con pena sus inútiles piernas, otros las tenian de palo; aquellos, reducidos á la mitad de lo que antes fneron, parecen mas bustos que bombres ; à los cojos seguian los mancos , mezclados con aquellos envo cuerpo estaba cubierto de úlceras; todos son conocidos de Lorenzo, y todos le conocen . El santo Diácono coloca à la muchedumhre frente de la Iglesia, y dirigiéndose luego al encuentro del prefecto, le invita á visitar los tesoros de que le hablo. ¿ Quién podrá decir la sorpresa de aquel hombre codicioso al ver, en vez de cofres llenos de oro v plata, una multitud de miserables, algunos de los cuales inspiraban horror? Arrojando entonces sobre el Santo amenazadoras miradas, mandole le explicase tan extraordinario espectáculo, y le insta para que le ponga de manifiesto los tesoros de la Iglesia.

«En las personas de estos pobres, dijole san Lorenzo, estais vienado los tesoros de la Iglesia; sus perlas y sus piedras preciosas son «esas virgenes y esas vindas consagradas à Dios; por ellas, la Igle-«sia, cuya corona son, es objeto de las gracias de Jesucristo. No hay

Lusebio, lib. VIII, c. 22.

¹ Camó se sabe el modo bárbaro con que los mendigos de profesion tralason á las criaturas abandonadas á las que destinaban para mendigar por su cuenta, no causa extrañeza alguna el gran admero de seres mutilados, de que cuidoba la liglesia de Roma. (Véase nuestra Hatorio de la rociedad doméstira, t. I).

«otros tesoros que estos, de los cuales podeis disponer en beneficio «de Roma, del Emperador y vuestro. « Con estas palabras le extortó á redimir sus pecados con la limesna, al mismo tiempo que le reveló el uso en que se empleabau los tesoros de la Iglesia.

Sin embargo, aquel hombre camal, lejas de aprovechases del licino é instructivo espectáculo que tenia á la vista, exclamó en un transporte de ira : «Miserable, ¿ cómo te atreves à burlarte de mí? ¿ de «set modo insultas mis hachas y mís haces ? ? Ya sé que deceas ha emerte, pero no creas que to prepare una muerte instantadaca; sprolongaré tus formentes á fin de hacerte mas dolorosa la muerte; comorirás poco é poco y por grados. » Diche esto mandó colocar una parrillas de bierro sobre carbones medio encendidos ; dos verdugos despojaron de su tinica al santo Diacono y le ataron sobre aquel terrible lecho, á fin de que el fuego penetrase en la carne insensiblemente. Mientras tanto rodeaba la cabeza del Mártir nan aurfola leuz, que distinguieron muy bien los cristianos, al mismo tiempo que sentian exhalases de su cuerpo un agradable olor; este doble prodigio permaneció oculo parto los gentifas.

En tanlo que las llamas materiales, dice san Ambrosio, obraban en el enerpo del santo Diácono, el fuego del amor divino, que abrasaba su corazoa con mucha mas actividad, sofocaba el sentimiento de los dolores que sorfia. Nada pudo turbar la paz de su alma ni la tranquilidad de su rostro, de modo que despues de padecer largo tiempa, el horrible tormento imaginado por el tirano, dijo sin esfuerzo algumo y con toda naturalidad: « Ya puedes volverme, estoy bien «asado de esta parte.» Obedeciéron le los verdagos, y el Santo dirigiéndose al magistrado añadó: « Mí carne está bastante asada; puedes controlas est. El prefecto sob le contesté om insultos.

El sauto Mártir, con los ojos fijos en el ciclo, oraba con fervor por la conversion de Roma, «¡Oh Jesús l exclamaba, Dios único, única duz del miverso; Yos babeis sido quien disteis á Roma todos los ecetros de la tierra, á fin de unir á todos los pneblos en vuestro sa-egrado nombre; haced que Roma, la capital del mundo, se someta val yugo de la fe, á fin de que el Evangelio se propagae mas facil-

emente à totas las provincias del Imperio; Señor, horrad de la ciuadad mas bermosa del mundo la vergonzosa mancha de la idolatria; senviad à vuestro Angel para que le revede el vertadero Dios. Roama posse alguna prenda de esperanza, pues los Principes de los aspostolados se ban possesionado de ella en vuestro mombre, ¡ Oh » Dios mio l'espero, sī, que en breve triunfaréis solo en esta ciudad de sus Emmerandores y de todos sus idolos. »

Terminada su oracion espiró; el santo Diácono es la gloria de Roma como Esichau de Jerusalen, y san Prudeucio no vacila en asegurar que la entera conversion de Roma fue el fruto de la mnerte y de las oraciones de san Lorenzo. Dios empezó à oir sus volos aun antes de que abandonase este mundo, pues machos senadores, testiges de lanto valor y piedad, cargaron ellos mismos sobre sus espaldas el onerpo del santo Mártir, y lo enterraron honorasamente en 10 de agosto del año 288 en el campo de Verau, cerca del camino que conduce à Tibur \*. La muerte de san Lorenzo fue la de la tidolatria, pose desde entoces declinó esta continuamente.

Apenas acababa de cerrarse el sepulcro del gran Arcediano de Roma, cuando se abria otro en las puertas de Cartago para recibir el precioso cuerpo de un ilustre pontifice. Este nuevo Mártir, este obispo, una de las antorchas de la Iglesia, es san Cipriano, Tuvo por padre á nno de los principales senadores de Cartago, y dotado de un raro ingenio, fue desde mny joven profesor de elocuencia, con cuyo empleo, que era antiguamente muy bouroso, Cipriano vivia de nn modo conforme á su ilustre nacimiento, no abandouando las supersticiones del Gentilismo hasta que llegó à la edad madura. Sus virtudes y sobre todo su ardiente celo no tardaron en elevarle al sacerdocio y al episcopado, y ocupaba hacia algunos años la sede de Cartago cuando se tuvo noticia del edicto de persecucion; apenas fue publicado, cuando los gentiles corrieron à la plaza gritando: «1 Cipriano á los leones! 1 Cipriano á las fieras!» En 30 de agosto del año 258 fne preso y coodneido á la presencia del procénsul Paterno, el cual le dijo: « Nuestros religiosos emperadores Valeriano y «Galieno me ban escrito mandándome que obligue á abrazar la re-«ligion de los romanos á todos aquellos que no la profesen, y te he «mandado venir para pedirte cuenta de in creencia y de ins peusa-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Les magistrados romanos iban precedidos de lictores, los enales llevaban bachas y haces, símbolo del poder.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Estas parrillas se conservan aun en Roma en la iglesia de San Lorenzo in Lucina, y la pledra cubierta de carbones en la de San Lorenzo extramuros.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En el dia es la célebre catacumba de San Lorenzo.

«mientos acerca de la órden de nuestros Principes. ¿ Cuál es tu nom-«bre? ¿ Cuál es tu calidad?

CIPELINO. «Soy cristiano y nbispo. No conozco mas que á un eños, criador del cielo, de la tierra, del mar y de cuando contienen, y á el servimos los Cristianos. Noche y dia imploramos su mi-«sericordia para nosotros, para los hombres todos y para la prosperidad de los Emperadores.

PATERNO. «¿ Persistes en esta declaracion?

Сірвіало. «Cuando la voluntad es recta y adicta al Señor. jamás «cambia.

PATERNO. « Te destierro á la ciudad de Curubo.

CIPBIANO. «Allá iré.

PATERNO. « Dime cuántos presbiteros hay en la ciudad.

CIPMANO. «No me es dado revelarlo; las leyes romanas castigan «á los delatores: mas puedes hallarles en sus casas.

PATERNO. «Yo mo encargo de descubrirles: además he dado ór-«denes para impediros vuestras reuniones y la entrada en los comenterios; el que se atreva à infringirlas será condenado á muerte. CIPBLANO. «Cumple lo que te está mandado.»

Curtho, donde fue desterrado el Santo, era una pequeña ciudad distante unas diez y ocho leguas de Cartago; el diácono Poncio y algunos otros eristanos compartieron con el sa destierro, basta que habiendo Galerio Màximo sucedido à Paterno, dióse al Santo la tibertad de volver ás u residencia, si biens de denvo en una apacible quinta que tenia en las immediaciones de Cartago, y que habia comprado en beneficio de los pobres, al recibir el Bautismo. Pocos diísa hacia que gozaba el Santo de tan agradable retiro, cuando vió llegar à dos oficiales del Procónsul; mas como estaba dispuesto à todo, les recibir con rostro alegre y tranquilo; los oficiales mandáranle subir à un carro y le trasladaron á la quinta en que vivia el Procónsul por motivos de salud; pero como Galerio aplazase el imterrogatorio para el dia siguiente, fue conducido el Màrtir à Cartago para ser custodiado en la casa de nno de los oficiales que le habian preso.

Luego que cundió la noticia de la prision de Cipriano, fue general la alarma en toda la ciudad, rodeando la casa que fe servia de carcel nua gran multitud de pueblo. El oficial que custodiaba á Cipriann tuvo durante aquella noche toda clase de consideraciones para con su prisionero, y permitió á sus amigos que le visitasen y que eenasen con el. À la mañana signiente, que segun refiere el diácomo Poncio fue un dia de gozo para el santo Obispo, fue este conducida con nan buena escolta al pretorio, y sentándose el procónsul Galerin en su tribunal, mandó entrar al Santo eu la sala de los criminales, y le dijo:

« Thascio Cipriano, ¿ es cierto que eres cristiano?

CIPRIANO. «Sí, lo soy.

GALERIO. « ¿ Eres tú el obispo y el padre de esos impíos? CIPRIANO. « Sí, soy el obispo de los que tratais de impios.

. "Galebio. «Los sagrados Emperadores te mandan practicar las «сегеmonias de la religion nomana.

CIPBIANO, «No puedo.

GALERIO. «Piensa en lu vida.

CIPRIANO. «Cumplid lo que os está mandado: la justicia de la «causa que defiendo no me permite vacilar sobre el partido que debo «tomar.»

Galerio, despues de indagar la opinion de su Consejo, continnó de esta manera : el tace mucho tiempo que vives en la impiedad, y que excitas á muchos desgraridos à conspirar contigo contra los dioses del Imperio; nuestros sagrados emperadores Valeriano y Galieno no han podido bacer que volvieses à su culto, y puesto que no te causa rubor el ser el autor principal de semejante crimen, servirás de ejemplo à los que has seducido, y la obediencia à las leyes expuedar a restabecida con tu sangre. a Tomando en seguida una slabillas escribió en ellas la siguiente sentencia, que leyó en alta voz: «Mando que Tbascio Cipriano sea decapitado». Cipriano sea limitó à exclanar: «¡ Alabado sea Dios! » mientras que los cristianos que se hallaban presentes gritaban que querían morir con su Obisno.

Al sair el Santo del pretoria, agrupáronse á su alrededor un gran número de soldados, y pusicironse á su lado algunos centuriones y tribunos; con esta escolta fue conducido al campo, á un lugar llana y cubierto de árboles, à los cuales se encaramaban unchos que no podian verle á causa de la gran multitud que le seguia. Llegado al lugar del suplicio, quitóse el manto, que era de un color oscuro, arrodillos y oró un herve espacio; en seguida se despojó desu dalmática, la dió á algunos diáconos que le habian acompañado, que-mática, la dió á algunos diáconos que le habian acompañado, que-

aladose cubierto con una sencilla tunica de lino; al accurarse el verdugo mandó darle veinte y cinco monedas de oro; luego vendose el mismo los ojos, y dijo al presbitero Juliam y al subdiacono deliguaj nombre que le atasen las manos. Los bermanos extendieron lienzos à su alrededor para recibir su sangre, y un instante desposer cibió el Santo el golpe que terminó su vida mortal y dió principio à su gloriosa vida. Los fieles trasladaron sa cuerpo a un campo vecino y le enteraron durante la noche con gran solemnidad.

¿No es cierto que no se sabe que admirar mas, si la firmeza del Mártir ó el valor de nuestros abnelos, que no temian exponer su vida acompañándole basta el pié del cadalso?

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por los grandes ejemplos de virtud que nos dais en las personas de los Mártires; comunicadme parte de la caridad de san Loreazo y de la fe de san Cipriano.

Me propongo amar à Dios sobre todas las cosas, y à mi prójimo como à mi mismo por amor de Dios; y en testimonio do este amor, quiero socorrer y respetar à los pobres.

- Las principales obras de san Cipriano son:
- 1.º Su Epistola sobre el desprecio del mundo;
- 2.º El libro de la vanidad de los idolos:
- 3.º Los dos libros del Testimonio, donde reunió todos los pasos relativos à Jesucristo y à la Iglesia:
- 4.º El libro de la Conducta de las virgenes. El Santo manifiesta en él la grandeza de su estado y les traza las reglas do conducta quo deben segnir:
- 5.º El libro de la Unidad de la Iglesia, elocuente demostracion de la necesidad de la unidad de la Iglesia:
- 6.º El libro de Los que han sucumbido. Durante la persecucion de Decio sucumbieron aigunos cristános, y el Santo despues de exaltar la corona de los Mártires, deplora con amargura las apostasías; pasa lnego á los remedios, y se opune á los que piden una penitencia excesivamente pronia;
- 7.º El úbro de la Oracion dominical; en él se explican todas las peticiones del Padre nuestro, y se indican las boras en que oraban los primitivos cristianos;
- 8.º El libro de la Mortalidad, compuesto con motivo de una peste que desoló el África; el Santo manifesta en él cuales deben ser los sentimientos y la conducta de los Cristia nos en las calamidades públicas:
  - 9.º Sus Epístolas en número de ochenia y nua.

Lactancio dice de san Cipriano que reunia todo cuanlo constituye á los grandes oradores: sabia agradar, instruir y persuadir, sin que sea posible decidir cuál de estas tres dotes poseía en crado mas emigente.

### LECCION XVI.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLOS III Y IV).

Juicio de Bios sobre Valeriano. — Persecucion parlicular bajo el imperio de Aureliano; retrato de este Principe; martirio de san Dionisio. — Juicio de Bios sobre Aureliano. — Bécims persecucion general bajo el imperio de Biocleciano y Maximino; retatos de ambos Principes; martirio de san Ginés, y de la legio a Tebana. — La Iglesia comosida: vida de san Pablo errañajo.

Como todos los demás perseguidores, Valeriano debió servir de monumento de la justicia de Dios, y manifestar á las generaciones venideras que nadie se rebela impunemente contra el Señor y contra su Cristo. Habiendo partido al Oriente à fin de rechazar à los persas, que babían invadido las proviocias del Imperio, fue becho prisionero en el año 260, y el rey Sapor le condujo á su corte donde le obligó à servirle de escalon siempre que montaba à caballo ó subia á su carro. Hé aquí un triunfo, le decia insultándole, que los romanos no pintarán en sus paredes. Para aumentar la pena del perseguidor, quiso Dios que su bijo y sucesor na pasase enidado alguno para libertarle, y despues de haber expuesto el nombre romano á los insultos de los bárbaros, murió Valeriano miserablemente; Sapor lo mando desollar 1, y habiendo becho curtir su piel y teñirla de rojo, la colgó en un templo, como un eterno monumento de vergüenza para los romanos, ó mejor de la venganza de Dios. Despues de tan terribles castigos impuestos á los perseguidores del Cristianismo, ¿ no causa admiracion que haya aun hombres bastante audaces para conspirar contra el Dios omnipotente que destruve á los inonarcas y á los pueblos como frágiles vasos?

Aureliano, olvidando lan grandes lecciones, no lardó en provocar la justicia divina persiguiendo à los Cristianos; este Emperador, que subió al trono en el año 270, era hijo de an arrendatario de lierras de los alrededores de Sirmium en Iliría; su atua brutal y grobra, al mismo tiempo que altiva, acogia con avidez cuolquero.

Algunos autores pretenden que fue desollado vivo.

jaco de orgullo; duro y despiadada por carácter, solo abrigaba, y anu raras veces, aquella aparente sensibilidad que el amor propio finge durante algunos mamentos, á fin de burlar la opinion pública, y entregarse luego con mas seguridad á sus atroces instintos; y si alguna vez fine adurando, fice siempre aborrecido.

Dos ciudades célebres, Roma y París, fueron regadas con la sangre de ilustres Martires; la primera vió morir al papa san Pélix 1; la segunda á san Dionisio y à sus compañeros. San Dionisio, primer obispo y fundador de la iglesia de París, había side exivade desel Roma à las Galias junto con seis misioneros, revestidos como el del carácter episcopal 1; dejando atràs à sus compañeros, adelantése por el país de los celtas, fijó su residencia en París, y á el ó à sus discípulos deben su fundacion las iglesias de Chartres, de Scalis, de Meaxy y de Colonia. El santo Aposto convirtió à gran númera de idólatras, y vió sus trabajos coronados con un glorios martirio.

Despues de haher sufrido diferentes géneros de suplicios, Dionisio y sus compañeros, Eleuterio, diacono, y Rustico, presbhero, fueron decapliados; una constante tradicion, apoyada en antiguos monumentos, cuseña que san martirio se consumó en una colina inmediata à Paris, lamada despues con este motivo monte de los Mártires,
y vulgaramente Montmartre. Vense tambien en Paris el lugar en que
san Dionisio estuvo preso y el en que fine atormentado, en cuyos lugares se elevan dos iglesias en honor suyo. El juez babia dispuesto
que fuesen los cuerpos de los Mártires arrojados al Sena; mas una
dama gentil, que persaba en abarzar la fe, halfó medio de sobornar á los que debian verificarlo y mandó enterrar secretamente lasantas rellomias.

Apenas los sangrientos edictos de Valeriano se habian publicado

Los seis obispos que acompañarea á san Dionisio son : San Trólimo de Arics, son Garino de Tours, son Austremonio de Germoni, san Palio de Narbona, son Station de Tours, son Marcial de Limoses. Los autores sinderens fijan la satissim de spoise, yes Marcial de Limoses. Los autores sinderens fijan la satissim de spoise, yes ma fire de la satissim de spoise, yes manipus y mas probable tradicion is fija mecha satiss. Seçua dicha tradiciona autigua y mas probable tradiciona fija mecha satiss. Seçua dicha tradiciona san particiona de las Galias, se san Dionisio de Arospajia, convertido por san Palio. Yesuse las pruebas de ello ca las Tras Romaz; en Mamechi, Organes y antig, ertis, en Sussay, Martyrol, Galia, etc. Las iginais de Arriessostiane con excelutes razones que san Trólimo, su primer obispo, es el discipolio querido de que bable san Palo de san Sapielos.

en los extremes del Imperio, enando su propia sangre regada la tierra en las inmediaciones de Heraclea, Minestoo, su secretario, temiendo la cólera de su señor, imitó su escritura, y mostrá da los principales jefes del cjército una lista de proseritos entre los cuales se haban sus nombres y el sury o, lios permitió que cayesen en el lazo, y arrojáronaes sobre Aureliano, quien cayó à los golpes de sus mismos amigos. Tan trágicos ejemplos tenian por objeto, en los designios de la Providencia, detener à los futuros perseguidores; mas lejos de aprovecharse de lan grandes lecciones, aquellos hombres ciegos se hicieron mas osados y rucles.

El Imperio romano, que desde muchos siglos atacaba al Cristianismo condinua pero instilimente, hizo un último esfuerzo para destruirlo; mas en vez de conseguir su objeto, no logró otro cosa que establecrio. Con Diocleciano empezó verdaderamente la era de sangre, la era de los Martires. « Toda la tierra, dice Lactancio, quedo sinundada de sangre cristiana, desde el Oriente al Occidente." » El cruel tirano, autor de la décima persecucion general, subió al trono en el año 284.

Diocleciano fue un soldado afortunado. Nacido en la Dalmacia de padres de oscuro linaje, abrazó desde muy jóven la carrera de las armas, elevandose por grados hasta los primeros honores militares. En el año 286 compartió el Imperin con Maximiaco Hercules, natural de un pueblo de Pannonia y de baja condicion ; simple soldado en la compañía de Diocleciano, y dotado como este de un carácter cruel y-entregado à toda clase de vicios, debió su elevacion à sus talentos militares y al favor de su antiguo camarada. Alarmados amhos Principes en el año 292 por los peligros que amenazaban á la Europa por todas partes, y desesperando de poder hacer frente à todos sus enemigos, nombraron cada uno un cesar para que les avndase à defender sus respectivos Estados, queriendo con esta medida darse un sucesor. Diocleciano nombró à Máximo Galerio para el Oriente, y Maximiano à Constancio Cloro para el Occidente, Galerio era un labriego de la Dacia incorporado á los ejércitos romanos; todo anunciaba en el un carácter bárbaro y feroz; su mirada, su voz, su talante, tenian algo que horrorizaba; v era además ce-

13

De Mortib. persecutor. pag. 302.

Respecto al número de las persecuciones hemos seguido al sábio P. Mamachi, t. II, pág. 235-304; y al P. Ruipart. Act. de los Mártires, t. I.

loso hasta el fanatismo por la idolatria. Constancio Cloro pertenecia á una ilustre familia, y rennia en su persona todas las cnalidades que constituyen los grandes principes.

Esta multiplicidad de emperadores arraino al Imperio, pues si por una parte tuviéronse que aumentar considerablemente los impestos, à causa de que cada uno de ellos quiso tener tantes oficiales y soldados como sus colegas \*, por otra los edictos dados contra los Cristianos por los Emperadores precedentes continuaron recibiendo su ejecación, y militares de hombres virtuosos, que formahan el verdadero apoy ode Estado, teron inhumanamente immolados; su muerte, debilitando el Imperio y clamando venganza al cielo, llamaba, al facilitarla, la próxima invasion de los bárbaros.

Para iluminar à los perseguidores se dignaba Dios, siempre lleno de misericordia, obrar à su vista los mas estupendos milagros, como fue particularmente la conversion de san Ginés.

En el año 286 babia en Roma un actor llamado Ginés, que formaba parte de la compañía cómica del Emperador : una voz de nna sonoridad y extension sorprendentes, un decir agradable por su perfecta naturalidad, y sobre todo nn don extraordinario para initar y representar lo ridiculo, todo esto, junto con grande conocimiento del arte, bacia de Ginés el idolo de los romanos : el dia en que debia presentarse en escena, Roma entera acudia al teatro. Sucedió que con motivo de baber llegado Diocleciano á la capital, donde fue recibido con gran magnificencia, diéronse suntuosas fiestas, entre las cuales no fueron olvidados los espectáculos teatrales, y Ginés, que sabia el odio de aquel Principe contra los Cristianos, creyó, y con razon, que una escena en que se pusiesen en ridiculo los misterios de su religion no podria menos de ser de su agrado, eligiendo para objeto de sus culpables burlas las ceremonias del Bautismo, pues tenia algunas nociones de nuestros sagrados ritos, por baber oido bablar de ellos á algunas personas que profesaban el Cristianismo.

Apareció, pues, Ginés en el teatro acostado en un lecho, y fingiendo hallarse enfermo; al abrirse la escena, exclamó: «¡A y ami-«gos mios! siento sobre el estómago un peso que me oprime; y creo «que voy á morir si no me librais de el.—¿Qué barémos? deciacios demás actores, ¿quieres que te pasenos un cepillo para voleverte mas ligero? À tales chocarrerias el pueblo contestaba con esetrepiteas carcajadas. — No entendeis nada en ello, contestaba Gimás; siento acercarse mifu p quiero morti cristiano. — Y garo que? a replicaron los actores. — Porque despues de mi muerte, dijo Gianés, me reciba Dios en su paraiso como à un desertor de vuestrus edioses, »

Entonces se adelantaron dos actores, uno de los cuales representaba á un presbitero y el otro un exorcista, y colocándose á la cabecera del fingido enfermo le dijeron : Hijo mio, ¿ por que nos babeis becho venir? Gines, demudado enteramente por un milagro de la gracia, contestó sériamente y no por burla : Porque deseo recibir la gracia de Jesucristo, ser regenerado y verme libre de mis pecados. Verificase en seguida la ceremonia del Bautismo, parodiandose por parte de todos los actores, menos por la de Ginés, las ceremonias de la Iglesia : revisten al neófito de una túnica blanca, cuando aparecea otros actores, en traje de soldados, y fingiéndose enviados por el prefecto de Roma, se apoderan de Ginés, á quien hacian ademan de maltratar, y le conducen delante del Emperador para ser interrogado del mismo modo que los Cristianos. Diocleciano y todos los espectadores desternillábanse de risa al ver desempeñados todos los papeles con tanta propiedad; y para continuar la burla, el Emperador, fingiendo estar dominado por la cólera, preguntó á Ginés con voz airada : ¿ Eres cristiano?

À lo que el actor contestó en estos términos : Señor, y vosotrus todos que os haliais presentes, dichiales del ejército, filósofos, senadores, cindidanos, oid mis palabras. Hasta abara he sentido tal borror bácia los Cristianos, que no podía escuelhar su nombre sin sobreogerme de horror, y basta detestaba á algunos de mis parientes que profesan aquella Religion; me he instruido en los misterios y ritos del Cristianismo, únicamente para bacer burha de ellos y para hacerlos despreciar à los denais; pero desde el momento en que el agua del Bautismo ha locado mi cuerpo, y be dicho sinceramente que creia en los artículos acerca de los que me interrogaban, he visto sobre mi cabeza una multitud de Angeles resplandecientes de luz que leian en na libro todos los preados que he cometido desde mi infancia, y luego habiendo sumergido el libro en el agua en que yo me encontraba todavia, me lo ban enseñado mas blanco que la niero et, y sin ningon resto de escritura. Así pues, yos, poderoso Em-

<sup>1</sup> Lact. De Mortib. porsecutor. pag. 303.

perador, vosotros todos, romanos que me escuchais, que habeis hecho irrision de los misterios del Cristanismo, creed compigo que Jesucristo es el verdadero Dios, que ces la luz y la verdad, y que por el podeis obtener la remision de vnestros pecados <sup>1</sup>.

Un rayo que bubiese caido en medio del teatro bubiera sorprendido menos à los gentiles que el inesperado discurso de Giries. Diocleciano, escuchando solo la voz de su furor, mando anotario cruelmente, despues de lo que lo entregó à Plancio, prefecto del pretorio, para que le obligase à sacrificar. Extendiforole sobre el potro,
destrozarou sus costados con garfios de hierro y quemáronlos con
antorchas encendidas, mostrando Giries durante tantos tormentos
una admirable paciencia, y repitiendo sin cesar estas palabras: No
bay mas Seior del mundo que el que he tenido la suerte de verte adoro, le reconozco por mi Dios, y aunque debiese sufrir mil muertes le seria constantemente fiel. Mi único dolor és verle utirajdo por
tuntos crimenes y haberle conocido tan tarde. Finalmente, desesperado el juez de vencer su constancia, le condenó á ser decapitado,
lo que se verifico el dia 25 de agosto d da 30-286.

Ün actor convertido en la escena, y llamado desde el teatro à la gloria del martirio, revota altamente el poder de la gracia de Issuratso y la grandeza de su miseriorodia; en este hecho se reconoce al Dios que en un momento supo hacer de un publicano un apóstol. El martirio de la legión Tebana nos ofrece un nuevo monumento de tan milagroso poder.

El emperador Maximiano Hércules, colega de Diocheciano, se puso en marcha para combatir à los bagaudes, pueblo compuesto principalmente de galos, llevando en su ejércilo à la celebre legion Tebana, llamada así, à lo que parece, por haber sido reclutada en la Tebaida, è Allo Egiplo, poblade de gran número de excelentes cristianos. Dicha legion, formada de soldados veteranos y de un valor à toda prueba, estaba compuesta enteramente de cristianos, al mando de Mauricio, cristiano tambien. Pasados los Alpes, Maximiano concedió algunos dias de reposo à su ejército, à fia de ques expusiese de las fatigas de una ponosa marcha, y mandó acampar en

las inmediaciones de Octodorum, que era en aquel tiempo una ciudad considerable á orillas del Ródano, y al Norte del lago de Ginebra; en el dia es la aldea de Martigni en el Valais.

Habiéndose comunicado à todo el ejército la órden de ofrecer nu sortifició à los dieses, à fin de aleanzar el triumio de la expedicion, la legion Tebana se alejó y acampó cerca de Agaune, à tres leguas de Octodorum: Agaune era una addea situada en un próundo valle, en medio de les Alpes, cuyas cimas la coronan por todas partes. Informado el Emperador de la partida de la legion, envióle la aforecer el sacrificio; mas la legion se negó à tomar parte en aquella sa-crilega ceremonia. Furioso por semejante resistencia, Maximiano dispuso que la legion fuese diezmada, y los soldados que la suerte designó recibieron la merte; pero el resto de la legion permaneció firme, pudiendose ver à aquellos veteranos exbortarse à morir, antes que violar el juramento que prestaran al Rey del cielo el dia des un hamilio de su hautismo.

Diezmados por segunda vez, no disminuyó en nada su valor i, cuantos sobrevivieron estaban resueltos á no obedecer. Mauricio, Exuperio y Cándido, sus principales oficiales, les alentaban en tan heroicos sentimientos, y al recibirse la intimacion del cruel Emperador de que en caso de no someterse percecria la legion entera, aquellos animosos solidados, animados por sus jefes, dieron á Marimano la siguiente contestacion llena de nobleza y de digitidad:

«Somos vuestros soldados, pero lambien somos servidores del verdadero Dios; de vos recibimos el sneido, de Dios la vida. No nosesta permitido obedecer à nuestro Emperador canado Dios nos lo «
probibe, nuestro Dios que es tambien el vuestro. Señor, mandad«os responde de nuestra obediencia futura. Antes que prestaros à
«os iresponde de nuestra obediencia futura. Antes que prestaros à
«os iramento, lo babíamos prestato à Dios; y ¿fiariais en el segundo si violàbamos el primero? Hemos visto dar mente à nuestros compañeros sin quejarnos, antes bien les bemos envidiado su
relicidad al morir por su religion, y el extremo à que se nos re«duce no es capaz de inspirarnos sentimientos de rehelioù; tene«mos, si, las armas en las manos, mas no sabemos lo que es resis«tir, y preferimos morir inocentes à vivir culpables.»

La legion Tebana constaba de diez mil hombres bien armados, y

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Este Bautismo administrado en la escena no era no Sacramento, pues faitaba la intención deliberada de bacer lo mismo que la Iglesía; mas en Ginés fue applida por el desco acompañado de una verdadera contricion, y tambien por el martirio.

podian vender cara su vida; mas nuestros abnelos sabiana que al dar à biol do que es de Dios, es preiso dar ignalmente af César lo que es del César, y manifestaban su valor, mas que ganando batallas, muriendo por la (e. Maximiano, convencido de que no lograria venere su firmeza, mando atacardes por su ejército, y léjos de oponer la menor resistencia, todos depusieron las armas, dejándose asesinar tranquilamente ja i à no solo le handando el valor, y no tardó la tiera en quedar cubieria de cadáveres é inundada de arroyes de sangre.

Mientras el cjército pillaba à los que acababa de dar mnerte, llegó an veterano, llamado Victor; à pesar de no pertenocer al extinguido cuerpo, situtiose poseido de indignación, y se negó à tomar parte en la feroz alegría de los verdugos; preguniáronie entonces si era cristiano, y al oir su respuesta afirmativa, se arrojaron contra el algunos soldados y le asesinaron. Ursus y Victor, ambes de la legion Tebana, se ballaban ausentes al verificarse la ejecución, mas fueron martirizados en Soldadra 6 Solerna, donde se garadan anu sus reliquias. Así pereció aquella féti: legion; su ejemplo enseña à los futuros siglos à formarse una justa idea del valor; el bérce cristiano ama à sus enemigos; antes que rebelarse, sufre las mas duras proebas, y bingun sacrificio le es costoso cuando se trata de conservar su virtud.

Hasta entonces, Diocleciano y sus colegas babian perseguido á los Cristianos, en vitrito ûnicamente de los cdictos anteriores; mas acerciábas e el instante en que su nombre debia añadirse al de los tiranos que bacia tres siglos armaban al mundo gentil contra la Iglesia naciente. La nueva lucha será mas terrible que las pasadas, pues es el último esfuerzo del Paganismo espirante. Esposa querida del Hombre-Dios, tranquilizate: tu celeste Esposo ha enidado de asegurarte la victoria. Tiempo es ya de que sea conocida de todos la accion de la Providencia sobre tus inmortales destinos, y de realizar una de las nas bermosas parábolas del Antiguo Testamento que enti debe verificarse.

Al atravesar el desicrito el pueblo de Israel dirigiendose à la literra prometida, los bijos de Amaleo se opnsieron à su paso, formando Su armada multitud una barrera insuperable: era inevitable una gran batalla, y fijose para el día siguiente. Al asomar el alba Moisés sabió del exampo israelita y subó à la cima de un monte inmediato; al· lió del exampo israelita y subó à la cima de un monte inmediato; al· elevó su corazon y sus manos al cielo implorando la victoria para sa pueblo. Trábase el combate, y para manifestar que el trinafo deponde de la oración de Moisés, permite el Señor que los israelitas 
rechacor à sus enemigos mientras su servidor tiene sus manos elevadas al cielo, y que pierdan terreno cada vez que las deja caer. 
Tan cierto es que los acontecimientos humanos están nuchas veces 
sujetos à las oraciones de los amigos de Dios. Esta creencia es tan 
antigna como el mundo ; todos los perbles han orado para obtener 
favores temporales, ó para desviar de sus cabezas calamidades temporales tambien; luego todos los pnebles han creido en la influencia 
de la oración sobre los acontecimientos humanos.

Véanse sino los gentiles. Si declaraban la guerra, dirigianse solemnemente á los templos de los dioses antes de marchar los ejércitos, bacianse votos, pronnnciábanse súplicas, y ofrecíanse sacrificios para alcanzar la victoria ; conseguida esta , saspendian de las bóvedas del templo los trofeos que se creian debidos al favor del cielo. En las calamidades públicas, en las enfermedades, en los peligros, la oracion se desprendia del altar con el humo del incienso. No bay duda que los gentiles se engañaban atribuyendo á sus dioses los trinnfos y favores de que se regocijaban, pero su conducta no por esto prueba menos la invariable creencia de todos los pueblos en la influencia de las oraciones en los acontecimientos de este mundo : los monumentos de su historia lo atestignan ; y ¿de dónde pnede dimanar semejante creencia, sino de la revelacion primitiva que nos enseña que el mundo se halla regido por una Providencia libre en sas determinaciones, que suspende y modifica sus leyes para recompensar ò castigar à los habitantes de la tierra? Los anales sagrados rebosan de hechos que prueban esta verdad : los niños en el borno, Judith y los babitantes de Betbnlia, los cristianos de Jerusalen orando por Pedro, prisionero de Herodes. Pablo en el buque combatido por la tempestad, proclamarán eternamente la fe de los pueblos y la eficacia de la oracion; y este dogma fundamental está de tal modo arraigado en el corazon del género humano, que se encuentra entre las hordas mas degradadas de la América y del África central. ¿ Quien no ba oido hablar del festin de gnerra de los salvajes, y de la inmolacion de las víctimas humanas en el Dar-Fonr, ya para obtener la victoria, ya para llamar sobre las cosechas las bendiciones del cielo?

Volciendo á nuestro asunto, dirémos que en el mismo momento en que iba à trabarse la gran batalla del Paganismo contra el Cristianismo, en el momento en que de un extremo á otro del Imperio lha à resonar el grilo feroz de: «¡ Los Cristianos al teon 1 « en el momento en que miles de niños, de virgenes iban à bajar à los anfineatros ó à subir à los patibulos, Dios hizo partir para las santas montañas de la Tebaida à algunos nuevos Moissese. Desde el fondo de su soledad, Pablo, Antonio; y sus numerosos discipulos dirigian hacia el cielo sus voces y sus nanos suplicantes, pidiendo gracia y valor; gracia para los perseguidores, valor para aquellos hermanos suyos que debian combatir en las ensangrentadas arenas; y la voz de la virtud obtendrà gracia para los tiranos, valor para los Mártires, y Constantino para la Iglesia.

Tiempo es ya de que bagamos conocer los jefes de aquella escogida tropa, de aquella santa colonia del desierto encargada de hacer violencia al cielo.

Pablo, primer ermitaño, nació en la Baja Tebaida en Egipto en el año 229, y solo contaba quince años cuando perdió á su padre y á su madre. Las cualidades de su corazon correspondian á las dotes de su espiritu, y desde su mas tierna juventud viósele siempre dulce, modesto y temeroso de Dios. Al declararse la persecucion de Decio, época en que babia llegado á la edad de veinte y dos años, buyó al desierto, y despues de una penosa marcha llegó al pié de una roca en la que habia muchas cavernas, y eligió una para su habitacion ; no lejos de ella manaba una fuente cuya agua calmaba su sed; una elevada palmera le proporcionaba vestido y alimento. Su primer designio era permanecer algun tiempo en el desierto, basta dejar pasar la tormenta de la persecucion y volver luego entre los bombres; mas el Señor tenia otras miras respecto de su siervo. Para fijar al nuevo Moisés en la santa montaña, hizole encontrar inefables dulzuras en la vida penitente y contemplativa, y Pablo, fiel à la gracia, tomó la firme resolucion de no volver al mundo y de consagrar su vida á orar por los que lo habitaban.

Hasta la edad de enarenta y tres años vivió unicamente del fruto de su palmera, y durante el resto de su vida fue alimentado mila-grosamente, como en otro tiempo el profeta Elias, por un cuerro que le traia cada día la nitad de un pan. ¿ Qué hizo el patriarca del desierto durante los noventa años que pasó en la soledad, solo con

pies, extraño à tode, al establecimiento de la Religion, à las revoluciones de los imperios y hasta à la sucesion del liempo, centre do apenas las cosas de que necesita absolutamente, el cien que le cabre, la tierra que pies, el aire que respira, el aguna que bebe, el milagroso pan de que se alimenta 2 Oraba, expaiba, y contemba à Dius, le adoraba, le amaba, bacia en una patabra todo lo que el cielo y la tierra, los hombres y los Angeles debeu practicar sin cesur, la voluntad de Dios.

Sin embargo, el Seior quiso revelar al mundo aquella maravilosa existencia, y sucedió del siguiente modo: El gran san Antonio, entonese de noventa años de edad, fue tentado de vanagloria, é imaginó que nadie había servido á Dios tan largo tiempo como di con entera separacion del mundo; o cupado como estaba con esta idea, le envió Dios un sueño para sacarle de su error, y le mandó fuese en busca de uno de sus servidores que habíaba en el fondo del desierto. Antonio partió à la mañana siguiente, y despues de andar dos dias y dos noches, distinguió el Santo una luz que le descubrió la habítación del que buscaba; acércase à ella, ruega al Santo que le abra, y redobla sus instancias antes de poder obtener esta gracia. Pablo a ber a fin, y le recibe con dulee sonrias; ambos antesses sa abrazan tiernamente, é iluminados desde lo alto, se llaman mútuamente por sa nombre.

Sentáronse uno al lado del otro, y Pablo dijo à Antonio: « Ved aquí al que babeis buscado con tantas fatigas, à aquel cuyo cuer» po ha debilitado la edad y cuya cabeza está cubierta de canas; ved «aquí à aquel hombre pronto ya à ser reducido à potro. Mas, pues-to que la caridad anda balla difícil, os ruego me digais cômo va el «mando. ¿ Se construyen aun nuevos edificios en las antiguas ciu-dades? ¿ Quién reina en el dia ? ¿ Existen aun hombres bastante «ciegos para adorra f los follos? »

Durante tan sencilla conversacion llegó el cuervo proveedor. Parose en una rama de la palmera, y desde alti volando pausadamente hasta el suelo, puso ante los dos patriaros un pan entero; llenada su comision, el ave tomó su vuelo y desapareció. « Ved, dijo Pablo, ecomo nuestro buen Seño nos manda de come; hace sescala años « que recibo cada dia por el mismo mensajero la mitad de na pan, « pero como vos me habeis visitado, Jesneristo ba doblado la proviscion de su siervo. »

En seguida dieron gracias à Dios, diciendo su Benedicite, y se sentaron á orillas de la fuente, trabándose entonces una polémica de bumildad, á causa de que uno y otro pretendian deferirse el honor de romper el pan; Pablo insistia en las leyes de la hospitalidad, Antonio se negaba á bacerlo á causa de la avanzada edad del patriarca, hasta que finalmente convinieron en que cada nno, tomando el pan y tirando hácia si, tendria la parte que quedaria entre sus manos. Despues de haber comido bebieron en la cristalina fuente, dijeron sus gracias y pasaron la noche en oracion. El dia siguiente Pablo dijo Antonio: « Hermano mio, hace mucho tiempo que sé vuestra perma-«nencia en el desierto y que Dios me prometió que como yo em-«pleariais vuestra vida en su servicio. La hora de mi sueño ha llega-«do; os ruego vayais à buscar para envolver mi cuerpo la capa que « os dió el obispo Atanasio. » Al decir esto, no era el principal objeto de Pahlo el que su cuerpo fuese sepultado, sino el de evitar à Antonio el dolor de verle morir, y manifestarle su respeto hacia san Atanasio y su adhesion á la fe de la Iglesia, por la que aquel grande Ohispo sufria entonces las mas crueles persecuciones.

La peticion de la capa dada por san Atanasio sorprendió en extremo á Antonio, y vió claramente que solo Dios podia haher revelado aquel hecho al hienaventurado Pablo; sin embargo, en vez de querer investigar la causa de tal demanda, no pensó mas que en obedecer, y hesando las manos de su venerable amigo, emprendió apresuradamente el camino de su monasterio. Dos de sus discípulos salieron á su encuentro y le dijeron : « Padre mio , ¿ dónde baheis estado tan-«to tiempo? - Soy un miserable pecador, indigno de ser llamado «siervo de Dios. He visto á Elias , á Juan Bautista , digo mal , he avisto á Pahlo en un paraíso. » Y sin decir mas entró en su celda, cogió la capa, y volvió á partir inmediatamente. Temiendo llegar despues de la muerte del patriarca, redobla el ardor de su marcha; pero lay! su temor no era infundado. El dia siguiente, al asomar el alba, vió el alma del hienaventurado Pablo subir al cielo, rodeada de los Ángeles, de los Profetas y de los Apóstoles; ante semejante vision prosternose con el rostro contra el suelo, para dar libre curso á sus lágrimas ; mas levantandose algun tiempo despues , continnó su marcha.

Llegado á la caverna, encontró el cuerpo del Santo de rodillas, y con la caheza y las manos levantadas al cielo; así oraban los prineros cristianos. Creyendo que estaba en oracion, se arrodilló á su lado, mas no oyéndole suspirar coma tenia costumbre de hacerdonrante la oración, conoció que había muerdo; entonces solo pensó en tributarle los últimos deheres, y habiendo envuelto el cuerpo con la capa de Atanasio, lo sacó de la coeva, y cantó himnos y salmos, segon tradicion de la Iglesia estólica.

Sin embargo, hallose el Santo muy embarazado al verse desprovisto de los instrumentos necesarios para ahrir la sepultura, pero Dios, en quien tenia puesta su confianza, suplio à todo"; y en aquel mismo instante vió venir à le léjos dos grandes leones que acudian desde el fondo del desierto, flotando al viento su larga melena; à su vista el Santo se encomendó á Dios, y permaneció tan tranquilo como si viniesen á él dos mansas palomas. Los temibles animales se tendieron cerca del cuerpo del bienaventurado anciano, lo acariciaron con su cola, y lanzaron grandes aullidos para manifestar que le lloraban; en seguida empezaron á excavar la tierra con sus garras hasta que hubieron abierto un boyo capaz de contener un cuerpo humano, despues de lo que, como pidiendo la recompensa de su trabajo, se acercaron a san Antonio y lamieron sus piés, moviendo las orejas é inclinando la caheza. Comprendió el Santo que le pedian su bendicion, y dando gracias á Nuestro Señor porque los mismos imales adoraban su divinidad, dijo : « Señor, sin enya voluntad ano cae en los bosques una hoja, ni queda sin vida el mas tierno «pajarillo, dad á esos leones lo que sabeis han menester.» Hizoles acto continuo nna señal con la mano para que se marchasen, y los terribles sepultureros se alejaron al instante.

Este admirable imperio de los Santos sobre todas las criaturas no debe causarnos admiracion alguna, pues con su emiente virtud habian reconquistado una parte del poder con que estavo adomado el primer bombre; cuanto mas santo es el hombre, mas se acera á la perfeccion primitiva y mas recobra sus antiguas prerogativas: assimismo lo prometió el Reparador de todas las cosas <sup>1</sup>.

Una vez ausentes los leones, Antonio hajó al hoyo el cuerpo del bienaventurado, y cubriólo de tierra, segun costumbre de la Iglesia; en seguida partió para su monasterio, llevando consigo la túica de hojas de palmera que tejiera Pablo con sus propias manos,

<sup>1</sup> Yease el Discurso de Arnaud d'Andilly, sobre la vida de los Padres del desierto, t. I, pág. 17 y sig.

joya que guardó siempre preciosamente y de la que se revestia en los dias sotemnes de Pascua y de Pentecostes. La muerte del bienaventurado Pablo, patriarca del desierto, aconteció en el año 342º.

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por haber velado, lan cuidadosamente sobre voestra santa Iglesia; inspiradme el valor de los generosos soldados de la legion Tebana, y el espiritu interior de san Pablo.

Me propongo amar à Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor. quiero no murmurar jamás contra mis superiores.

1 Vida de san Pablo por sea Jerónimo, y Vida de san Antonio por san Atanasio. Á tales héroes tales historindores.

# LECCION XVII.

# ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO IV).

Vial de sus Antonio. — Origen de la vida reliciona. — Vida de sunta Sincéteixa, primera fundadar de los monasterios de rubieres en Oriente. — Misios providenciai de las Ordenes religiouse en gentral, y de las contemplativas en particular. — Servicios espirituades que prestan la susceidad. — Oresion, expaiscion. — Rechasio. — Historia de santa Theis. — Otro servicio, conservacion del verdadero espiritu del Funquilo.

San Pablo, cuya vida acabamos de referir, fue el padre de los solitarios. Llamanse solitarios o anacoretas los que viven solos en grutas ó en celdas separadas, ocupados en la oracion y en el trabajo manual. San Antonio, del enal vamos á hablar, fue el padre de los cenobilas, es decir, de los religiosos que viven en comunidad. Sin embargo, debemos remontarnos mucho mas léjos si deseamos encontrar el origen primitivo del estado religioso : la vida religiosa está en la naturaleza humana, y vense vestigios de ella desde la mas remota antigüedad, asi entre los gentiles como entre los judios; no hahlando sino de los últimos, debemos considerar á los nazarenos y a los hijos de los Profetas como religiosos simbólicos de la nueva alianza '. San Juan Bautista es el lazo que en este punto reune à ambos Testamentos. «Asi como, dicen san Gregorio Nazianceno y san «Crisostomo, fueron los Apóstoles los primeros preshtieros, así san «Juan Bautista fue el primer monje \*, » Las Órdenes religiosas nacieron con la Iglesia : ¿ acaso en los Hechos de los Apóstoles no vemos à los primeros cristianos vivir en com unidad y bacer voto de no po-

t Filli prophetarum, quos monachos in Veteri Testamento legimus, aedificabant sibi casulas in ita fluenta lordanis, et turbis urbium dereliciis, polen la et berbis agrestibus vicitiabant. (S. Hier. Epist. IV ad Rustic.).

Noster princeps Elias, noster Elisaeus, nostri duces Filii prophetarum, value princeps Elias, noster Elisaeus, nostri duces Filii prophetarum, value prophetarum,

seer nada propio '? San Ignacio, Tertuliano, san Cipriano, san Agustin, san Epifanio, los santos Padres todos nos bablan de las virgenes consagradas al Señor, viviendo en comunidad del trabajo de sus manos.

Volvamos à son Antonio. Este nnevo Moisés nació en Egiplo en ci año 221, y sus padres, nobles y ricos, le educaron en la religio crisidana; huérfano à la edad de dier y ocho años, quedó à su cuidado una hermanita suya; mas habiendo Antonio, esis meses despues, vido le cre en la igiesta estas palabras dirigidas al jóvene de Evangelio: Si quieres ser perfecto, vé, cende cuanto tienes, y dulo à los pobres, y tendrás un tesoro en el cidio, y sens, siguene 3, se la aplico à si mismo, y a penas salido de la iglessia, abandonó à sus vecinos ciento cnarenta, fanegas de excelente tierra, con la condicion de que pagarian los impuestos públicos por el y por su hermana; vendió el resto de sus bienes, y distribuyó su producto à los pobres, reservàndose únicamente lo necesario para su sobsistencia y la desu hermana.

Algun tiempo despues oyó leer en la asamblea de los fieles estapalabras: No andeis cuidadosos por d'dió de mañona \*, y resolvió desprenderse de sus muebles en favor de los pobres; colocó en un unnasterio de virgenes à su querida bermana, la cual fue la directora de muchas personas de su sexo, y el se retiró al desierto, donde el demonio le bizo sufrir grandes tentaciones, de has cuales saió vencedor por sus continuas oraciones y por su ardiente fe.

La fama de su santidad no tardó en rodearie de una multitud de personas que deseaban verle, nans para cdificarse, y otras obedeciendo à nan van curiosídad; y como tales visitàs turbaban el reposo del devoto solitario, resolvió bundirse aun mas en el desierto. Emprendió, pues, su marcha, y despues de largos dias de fatiga, encontró un sepulero antigno, lleno de un gran unimero de animales, los que emprendieron la finga al aproximarse el Santo; Autonio entró en el, cerró su puerta, y permaneció vente años en aquel retiro, donde un anigo suyo le traia pan dos veces al año. Dios permitió que el demonio le atacase; prineramente quiso asustarle con un horrible estrépito, mas viendo la inutilidad de aquella primera

tentativa, le mattrató tan cruelmente que le dejó cubierto de heridas y cási espirando.

"Al recobrar sus sentidos y aun antes de levanlarse, gritó à los demonios : «Todavia estoy pronto à la Incha. No, nada podrá sepaararmo de mi Señor Jesporisto,» Lus espiritus de las tinichlas no vacilan en aceptar el reto; redoblan sus esfuerzos, lanxan espantosos rugidos y registen las formas mas asquerezos y borribles ". An-

1 Estas terribles apariciones de los demonios, los daros ataques que sufrieron no solo san Antonio, sino tambien san Hilarion y los demás solitarios de la Tebaida, nos son referidas por hombres cuyos dichos no soo en nada sospechosos. San Atanasio, san Jerónimo, columnas y antorchas del mundo, no eran seguramente ni de una imaginacion débil, ni de un espiritu crédulo, y por otra parte, tales heches por extraordinarios que parezcan, no tienen en sí nada qua deha sorprendernos, pues es indudable : 1.º Que al aparecer el Cristianismo, el demonio gozaha de un noder mucho mayor que en el dia, como lo atestiguan las numerosas posesiones enumeradas en el Evangelio y en la Historia eclesiástica; 2.º parece igualmente cierto que el Alto Egipto en particufar era habitado por algunos da los mas temibles entre todos los espíritus infernales. En efecto, en la historia de Toblas leemos que el arcángel Rafael se apodaró del demonio que atormentaha à Sara, lo eocadenó y lo relegó al designo del Alto Egipto, Tunc Rophael angelus apprehendit daemonium et relegavit cum in deserto Superioris Aegupti. San Agustin, explicando el modo como los demonios pueden ser atados y desatados, dice que estas palabras no mignifican otra cosa sino tener la libertad de bacer mal á los hombres, ó carecer de ella. El Arcingel ordenó de parte del Señor al demonio de Sara que ac retirase y dejase en paz aquella familia fiel, esto es, le significó la revocaciou de la libertad que hasta entonces le había dado para ejercer su crucidad contra los que se acercahan á Sara; siendo relegado al Alto Egipto, no para ser encerrado alli en un lugar ó en una cárcel, sino para ejercer su poder en la extension de territorio que le seria señalado, pues Dios es el que prescribe á los dempnios ejertos tímites en el ejercicio de su poder, ya respecto del tiempo, ya de los lugares, de las cosas ó de las personas; solo él manda á los demonios; solo él es dueño de nuestras vidas y hienes; el demonio ó los hombres solo pueden arrebatarnos lo que Dios les abandona; si les prohibe tocor nuestras peraonas, uno solo de nuestros cabellos tendrá bastante fuerza para detenerles. (De Civit, Boi, lib. XX, c. 78).

El desiento del Alto Egipto, en que fue relegado el demonio de Sara, e un país fuento y estéril; sau Lerómio reciere que lo publia muchas serpenles y otros animales vencosos 3; logares que babria peramecido espuitados en un borro; elvido etenso à no haber sido saufificados por la tesidecida de muchos y santos solitarios que les hicieros vencetiles y delibera, y que cambiano no estarlitidad y horror en un paralso de delicias y rens.

<sup>1</sup> C. 4; S. Aug. Da Civit. Dei, lib. XVII, c. 4.

<sup>3</sup> Matth. xex, 21.

<sup>3</sup> Matth. v1, 34.

I ln Erech. xx.

tonio permaneció inmutable, porque tenia su confianza en Dios; un rayo de luz desciende sobre el, y los demonios emprenden una vergonzosa fuga. «¿ Diode establas, pues, mi Seior y un Dios? exclasió entonces. ¿ Por qué no vinisteis desde el principio del combato, que habriais enjugado mis lágrimas y calmod unis penas? » Antonas hubo dicho estas palabras, cuando una voz le contestó: « Antonas hubo dicho estas palabras, cuando una voz le contestó: « Antonas hubo dicho estas palabras, cuando una voz le contestó: « Antonas hubo dicho estas palabras, cuando una voz le contestó: « Antonas hubo dicho estas palabras, cuando una voz le contestó: « Antonas hubo dicho estas palabras, cuando una voz le contestó: « Antonas hubo dicho estas palabras, cuando una voz le contesto; « Antonas de la contesta de

Antonio resolvió adelantarse todavia mas por el desierto, y atravesando el brazo oriental del Nilo, se retiró á la cima de una montaña, y se encerró en las ruinas de un viejo castillo, donde vivio durante cerca de nueve años completamente separado del mundo.

Acercabase el momento en que los cristianos que habian permanecido en el siglo debian llegar à las manos con el Gentilismo; todo estaba preparado para el mas largo y renido combate que hubiese sostenido jamás la Iglesia; el mundo debia ser el premio del vencedor. ¡Admirable Providencia! En aquel mismo momento hace Dios marchar á los desiertos á una multitud de nuevos Moiseses que deben elevar sus manos al cielo y decidir la victoria. Un gran número de cristianos fueron al encuentro de Antonio, y le manifestaron su ardiente deseo de vivir baio su direccion; el Patriarca accedió à su demanda, y abandonando su montaña en el año 303, fundó el famoso monasterio de Faium ; aquel mismo año, y quizás aquel mismo tierra de eleccion, doode Jesucristo bizo brillar los mas sensibles efectos de su omnipotente gracia. El demonio, que habia establecido en ellos su imperio, se vió confinado y vencido eo los mismos por los antiguos solitarios; aquel sitio es el campo de hatalla donde los Antonios, los Pacomios, los Macarios, los Pafaucios y tantos otros combatieron y aterraron al demonio, el cual jamás manifestó tento furor y tenacidad como en la defeosa de aquellos desiertos, donde se habia , nor decirlo así, atrincherado y fortificado. Á tan teminle adversario era preciso oponer vigorosos atletas, y esto explica la retirada de nuestros héroes cristianos à aquellas famosas soledades, siendo otra de las admirables armonías que se encuentran á cada paso así en el órden moral como en el físico. Siempre dos fuerzas que se chocan y que establecen el equilibrio universal, del que results la prueba palpable de una Providencia. (Véase Biblia de Vence. t. VIII, pág. 266).

dia, Diocleciano mandaba fijar en todas las calles de Nicomedia el sangriento edicto, que publicado en toda la extension del Imperio debia inaugurar la grande y última persecucion general.

El alimento de Antonio en su nuevo genero de vida consistia diariamente en seis onzas de pan mojado en agua, con un poco de sal, à la que añadia de cuando en canado algumos dátiles; y solo en sas últimos años se permitilo sast un poco de aceite. Muchas veces pasha tres ó cuatro dais sin tomar alimento alguno; un elícilo le servia de timica, encima del cual llevaha un sayo hecho de pietes de oveja, sejede con un cinturor, inna estera de junco era su leebo, y una pietra su almohada. Á pesar de lan riguresas mortificaciones estaba robusto y contento, consistiendo su mayor placer en entregarse en su celda da la oración y á la contemplación; en tan santo ejercicio passaba las noches enteras, y vanado aparecia de nuevo el con en horizonte, quejánase de su vuelta déciendole: «¿ Qué me simporta to luz? ¿ Por qué vienes á distraerme? ¿ Por qué te levanas para artanacame à la luz del veraddero sel el veradero suas para erranacame à la luz del veraddero sel varanacame a la luz del veraddero sel veradare sel con la contractiva de la contractiva d

 Fácilmente se deja concebir qué clase de instrucciones debia semejante maestro dar á sus discipulos ! Bé aquí algunas de las máximas que sin cesar les repetia;

« Jamás se aparte de vuestro entendimiento el recuerdo de la eteranidad; todas las mañanas pensad que solo vivireis hasta el fin del « dia; pensad todas las noches que quizás no veréis el dia de mañana.

«Haced cada una de vuestras acciones como si debiese ser la últi-«ma de vuestra vida, es decir, con todo el fervor y piedad de que «seais capaces.

« Velad de continno contra las tentaciones, y resistió con valor á dos ataques del enemigo. El demonio es muy débil cuando es salte desarmarle, y se le desarma con el ayuno, la oracion, la lumildad y las buenas obras; la señal de la cruz basta para desvanecer esus beclizos y sos livisiones.

Así como acuden las abejas al rededor de su coluena, cada dia llegalam al monasterio de Antonio gran número de fieles, de modo que en breve se construyeron nuevos monasterios en las inunediaciones de la montaña, en cuya cima se encontraba el arruinado castillo que habitara dutantel tanto liempo el santo Patriarca. El número de los solitarios aumento de la manera, que despues de la mente de Antonio, san Serapio de Arsinoe era superior de diez mil monjes, siendo cási imposible contar los que publaban las suledades de Menfis y de Babilonia.

Entre aquellos solitarios, unos vivian en comunidad, mientras que otros llevaban una vida anacorética en cuevas separadas: hemos dicho ya que se llamaban cenobitas los que vivian en comunidad, y anacoretas los que se retiraban á una soledad mas completa, despues de baber vivido largo tiempo en comunidad y de haber aprendido à vencer sus pasiones. Unos y otros eran conocidos con el nombre general de monjes, es decir, solitarios, ó de ermitaños, es decir, babitantes del desierto. Los cenobitas no dejaban de estar muy solitarios, puesto que no veian á nadie mas que á sus bermanos, separados como se ballaban de toda habitación por muchas jornadas de camino, al través de arenosos y estériles desiertos, donde debia llevarse todo consigo, hasta el agua: los hermanos no se veian entre si sino por la tarde y por la noche, en las boras de oracion, y pasahan el resto del dia en trabajar en sus celdas. San Atanasio, que les visitó con mucha frecuencia, no habla de los cenobitas sino con transportes de admiracion. «Los monasterios, dice, son otros tantos « templos llenos de personas cuya vida se pasa cantando alabanzas á «Dios, leyendo, orando, ayunando y velando; ángeles terrenos que «cifran todas sus esperanzas en los bienes futuros, que están unidos « por los lazos de una admirable caridad, y que trahajan menos paara su sustento que para el de los pobres ; aquellos desiertos son co-«mo una region absolutamente separada del mundo, y cuyos felices «babitantes no tienen mas objeto que el de ejercitarse en la justicia «y en la piedad.»

Todos aquellos solitarios eran regidos por el gran san Antonio, el cual no cesaba de exallar su fervor con su vigilancia, sus exhortaciones y ejemplos; pues à pesar de labare establecido superiores subalternos, no dejó de conservar sobre ellos una inspeccio general. La veneración de que era objeto se extendia mucho nas altá de los limites del desierto, tanto que el emperador Constantino y sus dos hijos. Constancio y Constante, le escribieron enconencidandose á sus oraciones, y manifestándole sus vivos desosos de que les contestaso; sorprendidos quedaron los discipulos de Antonio al ver el honor que le hacia el seño del mundo; mas su superior les dijo: a No debe «causaros admiracion el que yo reciña una carta del Emperador,

epors no es mas que un hombre que escribe á otro hombre; pero admiraos, sí, de que Dios se dignase escribiraos sas voluntades y hablarnos por medio de su propio líjo. e dediendo da las reteradas representaciones de sus discipulos, escribió una caria al Emperador y á sus hijos, exhoriándoles à despreciar el mundo y á no perder jamás de vista h idea del juició final.

· Antonio, que se veia en el ocaso de so vida, emprendió la visita de sus monasterios; y si bien sus principales discípulos, á quienes predijo su próximo fin, le suplicaron con lágrimas en los ojos que permaneciese con ellos hasta el último momento, no quiso acceder à sus instancias. Pocos dias despues de su regreso à su celda, cavó: enfermo y dijo á sus discipulos : «Cuando llegue el dia de la resur-« reccion , recibiré el cuerpo incorruptible de manos de Jesucristo. «Repartid mis vestidos del modo que os voy à manifestar; dad al «nbispo Atanasio nua de mis pieles de oveja, junto con la capa que «me dió nueva y que yo he usado; dad al obispo Serapio la otra «piel de oveja, y guardad para vosotros mi cilicio.» Este fue el testamento de aquel grande hombre. «Adios, hijos mios, añadió; An-«tonio se va, y va no está entre vosotros. » Dichas estas palabras, abrazó á sus discipulos Macario y Amathas, extendió las piernas, y durnióse tranquilamente en el Señor. Su mnerte aconteció en el año 356, cuando contaba la edad de ciento y cinco años, sin que á pesar de sus mortificaciones estuvicse sujeto à ninguno de los achaques que son ordinario patrimonio de la vejez '.

Micottas que Antonio atraia al desierto á tanto número de bombres, cnyas oraciones reunidas debian violentar el cielo, una sunta jóvea formaha una meva Pebaida en medio del munda, atrayendo á la vida religiosa á infinidad de personas de su sexo. Tantos santos, tantas victimas inocentes, tantas manos elevadasal ciclo noche y día no estaban de mas para conseguir la victoria de que dependía la salvacion del munda.

La fundadora de los primeros monasterios de mujeres fue santa Sinclétea, la cual nació en Macedonia cási al mismo tiempo que nacia en Egipto san Autonio. Sus virtuosos padres, de una familia muyandigua é l'ustre, resolvieron establecerse en Alejandria, atraidos por la fama de piedad que bacia entonese edebre à aquella ciudad, lleyán-

t Vida de las Padres del desierto, por Arnaud d'Andilly, t. I; Helyot, Historia de las Ordenes retigiosas, t. 1. dose consigo á toda su familia compuesta de cuatro hijos, dos niños y dos niñas. La niña Sinclética se hallaba aun entre los brazos de sus padres, y ase distinguía por su decidido amor 4 la virtud y á todos los ejercicios de la Religion. Una esclarecida nobleza y una immensa fortuna, junto con una grande bermosura, histeron que fuese solicitada en matrimonio por los jóvenes mas distinguidos de la ciudad; mas ella los rechazó à todos, pues habia prometido à Jesocristo no tener jamás otro esposo que el, y como estaba persuadida de que era ella misma su mas peligroso enemigo, empleaba la práctica de todas las mortificaciones à fin do someter la carne al espiritu.

Despues de la nuerte de sus padres, aseguró el bienestar de su bermana, cicga, distribuyó sus demás bienes á les potres, y no habiendo ya nada que la sigitase al mundo, se retiró á un sepulcro inmediato á la ciudad, a fin de aplicarse unicamente à la contemplacion de las cosas celestes. Durante algon tiempo solo Dios fue testigo de la vida angelica de su sierva, pero al fin permitió que la fama de sus virtudes atravesse la oscuridad de las tinieblas á que se babia condenado.

No se pasó muebo tiempo sin que rodease la residencia de la Santa un gran concurso de mipieres y de virgenes cristianas que deseaban consollarla acerca de materias piañosas. La Santa dió à todas las mas eficaces instrucciones para vencer las tres grandes pasiones del corazon bumano, el amor de los honores, el amor de las riques el corazon bumano, el amor de los honores, el amor de las riques el parte de Dios, la mayor parte se reunieron en comunidad, i o basvararon en de mundo la vida del claustrio, y este fine el origen de los monasterios de mujeres en Oriente. Llegada à la edad de ochenta años, Sincidica se vió alligida de violentos dolores, que sufrió durante tres años y medio con una paciencia admirable; por fin entregó su hermosa alma à su Criador, despues de recomendar à sus hijas que combatices no valor, y que jamás se canassen?

Asi, en el plan de la Providencia para la conservacion y propagacion del Cristianismo, las Ordenes religiosas y en particular las contemplativas son como cloros tantos Moiseses enviados léjos del combate à fin de obtener para la Iglesia el Iriunfo sobre sos enemigos, que son las persocaciones, las horejias y los escandalos. Sus miembras son otras tantas victimas encargadas de contrabalancear las iniquidades del mundo, de modo que el grande Origenes, liablando de los primeros religiosos, dire con estas mismas palabras que so único cuidado es el servicio de Dios, desprendidos como están de todo negocio temporal, y que por medio del ayuno, de la oraccion, de la guisticia, de la piodad, de la dultura, de la casidad vy de todas las virtudes combaten por los désiles, de modo que los mismos fileses so aprovechan de sus trabajos; los mismos fileses so aprovechan de sus trabajos; los

Esta mision, propia de las Ordenes contemplativas, tiene relacion con los mismos fundamentos del Cristianismo, verdad capital que importa comprender, en el día sobre todo. En efecto, el Cristianismo no es mas que una grande indutgencia, es decir, la aceptacion de la victima por excelencia ofereida para el genero humano culpable, aceptacion que supone la reversibilidad de los méritos del justo al pecador, y asimismo es, pues todos somos hermanos, solidarios los unos para los otros. Si las buenas obras de los Santos son todopoderosas para atraer sobre noestras cabezas las bendiciones del cienco, no lo sou menos los crimenos de los malas para hacer caer sobre noestros maldiciones y castigos. La prueba no puode ser mas convincente; véanse sino los males que el crimen de un solo hombre ha heclo llover sobre el género humano deade hace seis mil años. ¡ Véanse las bendiciones que otro bombre, pero un Hombre-Dios, nos ba granjacido à dodos con suscrificio!

Recordemos tambien Sodoma y las demás cindades infames que habria salvado la presencia de diez justos; y sobre todo escochemos al mismo Dios. Jerusalen está manchada de crimenes, y quiere entregaria á los asirios á fin de que la destruyan y pasen sus habitantes à cuchillo; sodo una cosa puede delener su ira y salvar á la citada: un justo, sí, un solo justo puesto en la balanza con militares de pecadores, y el justo pesará mas. Vé, profeta, dijo à Jeremias, vecorre todas las cultes de Jerusalen, mira, examina, busca por todas sus plazas, y si ementras de un hombre justo, perdomar la ciudad <sup>3</sup>.

«¿ Quien no admirará, exclama san Jerónimo, el aprecio que ha-

<sup>1</sup> Véase Helyot, t. I., pág. 81; Arnaud d'Audilly, Vila de los Padres del desierto, t. III., pág. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Homli, XXIV in Numer.; Helyot, t. 1, pág. 26. Véanse tambien sobre la reversibilidad de las oraciones y penitencias las justas reflexiones da Rodríguez, Perf. orist. t. 1, c. 3.

<sup>1</sup> lerem. v, 1.

«ce Dios de un hombre justo? No dice como antiguamente à Abraaban: Perdonaré la ciudad, si ballo en ella à diez hombres justos; esito: con tal de que balle à mo solo entre un infinito nùmes esito: con tal de que balle à mo solo entre un infinito nùmes especadores, les perdonaré à todos por amor de él. Qué mas se equiere para manifestar el respeto que debemos profesar à los hombres de bien, y el gran servicio que à la república prestan, hàtlensee donde se hallon, y aun cuando no cuiden de otra cosa que de avvirir snalamente 1º 2»

As pues, una de las razones aducidas por los Santos y por los teólogos, para probar que el público debe conservar y mantener á los retigiosos; aun cuando no prestasen servicio alguno exterior y permaneciesen retirados en sus chaustros, es que aun en la soledad de su celda, en el fondo de su grata, en el sitencio de su oratorio prestan grandes servicios al Estado; pues Dios sufre en el mundo á tantos maivados solo por el amor de un corto número de justos; à causa del trigo deja crecer la zizaña por algun tiempo \*; ¿qué di-go ? por ellos convierte à los pecadores, por ellos hace cesar los males temporales, o colma à los penebos de bendiciones.

La prueba de que el objeto de las Ordenes contemplativas es orar por la sociedad y expiar con penitencias voluntarias los pecados del mundo, está no solo en el testimonio de los sautos Padres, sino tambien en sus constituciones <sup>a</sup>, y finalmente en naa costumbre observada durante gran número de siglos. Esta costumbre, que el mundo jamás admirará bastante, se observaba del modo siguiente:

En la major parte de los monasterios, no solo de hombres sino tambien de mujeres, se elegia al religioso á quien se creia mas adelamado en la perfeccion y mas digno de ser oido por bios; encerrában-le en una celda, á fin de que pasase en ella el resto de sus dias en la contemplación y en mas oracion continua para todo el pueblo, á lo cual los religiosos en su lenguaje profundamente filosófico llanaban lamarare el combate singular del desierto. Llegado el dia de la reclasion, el obispo de la difecesis el abad del monasterio celebraba una misa de difuntos y cantaba las oraciones mortuorias sobre el recluso; en seguida le conducian processionalmente á su celda, y despues de entrar en ella, el obispo, colocado en la puerta, cantaba un

admirable prefacio traziando e todos los deberes y virtudes de na Moisés cristiano encargado de orar por la Iglesia. Cerrahan luego la pneria de la celda, en la cual el obispo imprimia so sollo, y desde entonces en adelante no podía el recluso tener comunicación alguna con sus hermanos; passibanle la comida por un torno, y en caso de care enfermo, quitaban el sello del obispo para entrar á socorrerle, pero no le era permitido salir jamás de su reclusion <sup>4</sup>.

¡ Contato debia ser el poder, para la felicidad del mando, de las penitencias y de las oraciones de tantas víctimas inocentes! Al pensar que de todos los puntos del globo se elevaban, permitaseme la expresión, tan eficaces pararayos contra las iras de la justicia divina, debemos admiarranos de los milagros de gracia y de salvación que nos ofrece la bistoria de las sociedades cristianas? Del fondo de la grata del soltiario partia el golleque que hiriendo al pecador en medidad en una oveja dócil y sumisa: entre los macbos ejemplos que póriamos citar, nos contentarémos refirendo el de sunta Thais, celebre entre cuantos nos presenta la bistoria, y que prueba completamente la verdad de lo que hemos sentado.

A mediados del siglo IV vivia en Aleiandría nna famosa cortesana Ramada Thais, la cual, si bien educada en la religion cristiana, babia visto ahogados los gérmenes de la gracia por su amor á la voluptuosidad, y por sus deseos de infame ganancia. Sus desórdenes escandalizaban el Egipto, pero á nadie afligian tan profundamente como á un santo solitario llamado Pafnucio; el venerable anciano, prosternado en el suelo de su cueva, y con las manos elevadas al cielo, solicitaba continuamente con sus lágrimas, penitencias y oraciones, la poderosa gracia que debia anonadar á la pecadora, y conducirla bañada en llanto, como otra Magdalena, á los pies de Jesncristo. Despues de ofrecerse muchas veces por víctima expiatoria, Pafnucio consultó al Señor, y el espíritu de Dios le inspiró una piadosa estratagema para sacar á la pecadora del fango de sus desórdenes ; disfrazóse de modo que fuese imposible conocerle, púsose en camino y llegó á la casa de Thais; al estar en la puerta, pidió bablarle en na aposento retirado. «¿ Por qué no en mi estancia? con-« testóle Thais. ¿ Qué temeis ? Si á los bombres , nadie entrará ; si á

S. Hier. in Ierem. c. v.

<sup>3</sup> Matth, x111, 29.

Véanse particularmente las Constituciones de los Carmelitas.

Véause las ceremonias de la reclusion en san Gregorio de Tours, lib. VI, c. 39; y en Martene, De aniq. Eccl. ritib.; Godescard, 5 de febrero.

a bias, es imposible ocultarse à sus miradas. —; Como l'replicé el anciano; ¿sabicis que bay un Dios? — Si, respondió Thais; sé atmitien que hay un paraiso para los buenos y un inferno etter el para los malos, — Si sabicis todo esto, díjole el anacoreta, ¿cómo "podeis pecar en presencia de Aquel que debe jugaros?"»

Al oir estas palabras reconocióle Thais por un bombre de Dios, y arrojándose á uss piés, deshecha en llanto, le dijo: « Padre mio, ordenadme la ponitencia que tengais á bien, y espero que Dios usará connigo de miscricordia. Solo os pido me concedais tres boras, y cuego ejecutará canato me mandeis, » El santa naciano le indio el sido en que le hallaria pasado aquel tiempo, que empleo Thais en amontonar en la calle sus muebles, sus jayas y canato baha adquirido con sus pecados, y en pegarle fuego, excitando à tos cómplices en asse desórdenes á imitarla en su serrificio y en su penteccia. Con semejante accion quiso Thais reparar los escándalos que habia dado, y manifestar que no solo renunciaha al mat, sino tambien á canato paede alimentar y avivar las pasiones.

Dirigese en seguida al encuentro de Pafmacio, el cual la condujo à nn monasterio de virgenes, encerrándola en una celda, cuya entrada selló con plomo, y dejando únicamente una pequeña abertura para pasarle la comida. El anciano mandó á las hermanas que no le llevasen mas que un poco de pan y de agua durante el resto de su vida, «y en cuanto à vos, dijo á la pecadora, implorad sin eeesar la miscriordia divina. — Padre mio, ¿quó oracion puedo dicrigir al ciclo? — No sois digna de pronunciar su nombre, pues vuestros labios estám mancillados por mil iniquidades, ni de elevar « vuestras manos al ciclo, pues estám manchadas de impureas; a si, contentaos con volveros hácia el Oriente 'y con repetir á menudo: «¡ Yos que me criástes; a piadaso de mí l'a

Tahás pasó tres aŭos en aquel encierro, transcurrido cuyo tiempo, Pafuncio, movido à compasion, pidió à los solitarios que consultasea al Seño prar sahers i era sudiciente aquella penitencia; todos pasaron la noche en oracion, y à la mañana siguiente un santo anacoreta, llamado Pablo, dijo que Dios tenia preparado en el cielo un lugar para la penitenta. Pafuncio ahrió, pues, su celda, y le anunció que su penitencia habia terminado; mas Thais, herida por los juicios de Dios, y juzgándose indigna de vivir en compañía de las esposas de Jesucisto, pedia permanecer encetrada en su celda hasia el fin de su vida, en lo que Palnucio no quiso consentir. Padre mio, decia Thais, desde mi entrada en el monasterio be tenido siempre unis pecados á la vista, y jamás ne cesado de llorar. «Por esto Dios «los ba borrado, contestó Pafancio.» Despues de salir de su cárcel, Thais vivió junto con las demás hermanas; pero Dios, contento de su sacrificio, la retiró del nundo quince dias despues.

Hé aqui una prueba incontestable de que las oraciones y penileucias de los Santos som uny eficaces para oltemer la salvación de los pecadores. I Colados entre aquellos que leerán estas líneas con indiferencia, incredulidad o quirás desprecio, tendrán un padre, una madre, un bermano que ha delhido, debe ó deberá su salvd, su re-poso, en salvación à las oraciones de una pobre carmellia, iguorada, desconocida l Y si ellos mismos se convierten, ¿á quién lo deberán Y à la gracia indudablemente. Y ¿quién atraerà la gracia sobre su cabeza? ¿Sus crimenes, ô hien las vigilias, las ligrimas y las oraciones de laquo ángel explation?

Asi pues, asegurar el reposo del mundo desviando los castigos que sus crimenes, cada dia repetidos, elaman de la justicia divina; obtener para los que lo gobiernan las luces, la firmeza, la santidad de que necesitan; á los justos la perseverancia, á los pecadores el arrepentimiento; tal es el primer objeto de las Ordenes contemplativas, tal es el inapreciable servicio que prestan á la sociedad. Al separarse de ella no la abandonan, y no se retiran de su seno sino para serle útiles, y esta es la razon por que en todos los grandes combates de la Iglesia verémos á alguna compañía escogida, à alguno de aquellos héroes de la fe desprenderse del ejército que combate en la llanura, y dirigirse á la montaña salvadora para asegurar la victoria á sus bermanos por medio de sus oraciones y penitencias. Este es el sacrificio de los Decios y de los Cecrops ; ¿ qué digo? es el sarrificio de Jesucristo Señor nuestro ofreciendose à la mnerte, por ser preciso que muera un hombre para la salvacion del pueblo.

Otro de los servicios que prestan á la sociedad las Órdenes religiosas en general y las contemplativas en particular, es perpetuar,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hemos visto que los primeros cristianos tenian por costambre, al orar, volverse bácia el Oriente, y de aquí la de colocar al Oriente el altar mayor de las iglesias.

en toda su pureza primitiva, la práctica de los preceptos y de los consejos del Evangelio, es decir, de la doctrina á que debe el mundo moderno su hibertad, asu luces, sus instituciones, su superiuridad intelectual y moral sobre los gentiles de la antigüedad y del dia. ¿Es esto poco? El deseo de practicar el Evangelio en toda su pureza fue la segunda causa ome dio oriene à las Ordenos religiosas.

En los bermosos dins de la Iglesia naciente, todos los Cristianos con pocas excepciones 4, animados y llenos del espírim de Nuestro Scior, que acababa de posesionarse de ellos, eran verdaderamente santos, y sin ruborizarse podian repetir en alta voz aquellas bellas palabras de sana Blandina; «Somos cristianos, y enter nossitors no «se comete mal alguno». La mas perfecta de todas las virtudes, la que supone todas las demas, la cariada, brillaba en ellos con resplandor lan vivo y puro, que los admirados gentiles exclamaban «I Ved da los Cristianos cómos a man entre si I cómo están prontos cá morir los nnos por los otros!» Dias felices, ¿por que darásteis tan poco?

Accreabase el momento en que la Iglesia debia recibir la paz por Constatino, y con la paz riquezas y honores; siendo entonecs cuando el hombre enemigo so preparaba para sembrar zizaña en el bien cultivado campo del padre de familla; entoneces fue tambien cuando gran número de cristianos y de cristianas, deseosos de permanecer fieles al Evangelio, hascaron fuera de la sociedad un abrigo coma ha corrupcion; retirados en los desientos ligos de las cindades y del tumulto de los bombres, practicando en la inocencia de su corraco la Religioso que eleva al bombre basta á Dios, diferno á la tierra ejemplos de santidad que canastron y causarán siempre la admiraciam de los siglos, así como confundirán nuestra tibieza, sirviendo de elerross monumentos de la perversidad del mundo, cansa de la fundacion de las Ordenes monásticas; sin ella, el mundo cristiano no habria sido mas que no vasto convento.

El nacimiento de las Ordenes religiosas es, pues, nna nneva prueba de la Providencia y del cuidado que toma en conservar en la Iglesia, hasta la consumacion de los siglos, no solo la pureza de las doctrinas, sino lambien la prácica de las virtudes segun el verdadero espírita del Evangelio; compárese sino la vida de los primeros cristianos con la de los religiosos que obedecen á una buena regla, y se verá que bay entre ambas muy poca diferencia '.

¹ En un tiempo en que el espírito público, falseado por las malas doctrinas, es mas y mas bostil à las Comunidades religiosas, creemos que se nos agradecerá el que traslademos aquí litgunos párrafos da su reciente apologia por un hombre de mundo:

Existe las congregaciones religiosas, unas se propoura por finel relivio; olras, dedictriantis y hospitalarias, se mercian con el pueblo, di quien assistantis al ruyan y consucella. Las Ordenes religiosas farron desde el clausiro nan de las unas fuertes coltans dorrante la edad media, y un punto de appoy del Clevo: inse congregaciones religiosas has nodo la realización del Cristianismo en la so-cicidad civil; con su claccia las Ordenes religiosas se aseguraron las bases del edificio, sendo las congregaciones religiosas su procisoos frutos.

«Sin las Ordenes religious», el Clero habiera estado Datante Atotos lo crientus del siglo; sin las congregaciones, baris sentir menos el divino poder de la «religion de Cristo. Las congregaciones bacen palpuble la moral evançatica: «baces sentiria al ignorante, comprenderia lais intelligencias groseras, y cercei a do los incrédious. Esa bermanas de la Cardida han parestó a las veas sedos «ca las llagas de Cristo para manifestar que el Señor está con ellas, les sirve de «modelo, las inspira y las fortificas e cil devo inten en sos manos la cuesta que «ellas son efecto. El Cristianismo es el árbol; las bermanas de la Cardida son vana frutos mas bellos, mas arradolise, mas millogracosa».

«Las congregaciones religiosas, expresion del Cristianismo, son tambien la « expresion de una necesidad de nuestra naturaleza, la expresion de una ne-« cesidad de nuestra sociedad. No à todos es dable entrar en la gran corriente so-«cial; almas hay que no sieuten semejante vocacion, intellgencias que la repug-«nan, naturalezas à quienes el roce del muodo causa daño é asusta; hay al a « gunos que encuentran todos los puestos ocupados; ol ros, cuya organizacion « es tan delicada, que no hallan el menor eco; otros que desesperan de poder « nunca consegnir el lugar al que sienten podrian aspirar en el seno de la fami-«lia; en una palabra, hay célihes de vocacion, de necesidad y de naturalezo. «El Clero atrae á los unos; mas el Clero por los estudios que exige es una « aristocracia en su género; à su alrededor van errantes muchas pobres almas cen pena para las cuales el mundo está cerrado material ó moralmente, y que « buscan con ansia una salida. Para unas se abren las congregaciones de mu-«jeres; las comunidades de hombres podrian abrirse para otras. Os quejais, \*señor, de que haya 20,000 religiosas; al paso que nosotros quisiéramos ver sademás à 23,000 religiosos en iguales condiciones, es decir, prestando à la «sociedad ignales servicios.

«Por um parte, las comunidades de bombres y de mujeres satisfacen una cucesidad de nuestre naturaleza, y por otra procuran à la sociedad la triple «entaja de repara los escombros de los ceminos mas frecuentados, de colo-«ear à muchos de sus miembros, y finalmente de ayudar eficarmente à muchos cortos à l'evar usa cadena».

<sup>2</sup> Tertpl, in Nation.

<sup>«</sup> Las comunidades de bombres y de mujeres en tanto llenan una necesidad

Los primeros cristianos tenian la Religion por cosa capital, y à ella sacrificaban todo lo temporal: lo mismo sucede en los religiosos, los

« de puestra najuraleza, en cuanto pueden ser para muchos un preservativo, « como lo fueron los convenios, confira las pasiones no satisfechas, la miseria « y la disolucion. ; Cuántos hombres que han huscado el reposo en el suicidio, « habrian ballado en las asociaciones religiosas un refugio y un seguro puerto;

- Les comunidates religious son un asile, dan una profesior, consultureu - Les comunidates religious son un asile, dan una profesior, consultureu \*\*una fuerra social, y además poseen uno virtud sur genera; una virtud especicial, que a el civiliono. Si, seior, el celibac, și and, é desparreceria de precial, que a el civiliono. Si, seior, el celibac, și and, é desparreceria de precial, que a el civiliono. Si, seior, el celibac, parte de sonitate y en los hospicios, cualquirer celibe, por ecitiono prefeta. En los hospitatos y en los preprietos cualquirer celibe, por ecitiono prefeta de similar en la companio 

\*\*ino, con la vida que all se lleva; y esto e comprode facilmente, parce do hospitate una enamio mon y triste pera la ligrar à la fortina, per cotra parte, un hospitate una camio mon y triste pera la ligra; à la fortina, y a feo hospitolo, puerel casado, excepto el director y el médico, que se insulan en el climonbre casado, excepto el director y el médico, que se insulan en el climonbre casado, excepto el director y el médico, que se insulan en el climonbre casado, excepto el director y el médico. Que se el casado per mas que se baga consume doble que el cellhe, compa demasidamente, no se propio para el servició de los hospitates y a felo hospitolo, pue
«el casado per mas que se baga consume doble que el cellhe, compa demasida
plare, jal paso que las bermanas esta una lita a bier l'Na lordarénos en ver
elas seguir por los hermanos, pues quel es el sitol del cellhe religioso, del que
rece que el camino del bospita conduce si al cio.

« | Y la enseñanza, señor ! Sobre este punto tengo en mifavor la estadistica, « de la que, como no ignorais, se desprende que están dedicadas á la enseñanza «10,371 religiosas y 2,136 religiosos, prueba de que la enseñanza se acomoda « con el celibato. No es esto todo; bay otros célibes dedicados á la enseñanza, «y áquienes el matrimonio podria convenir, y que sin embargo no se casan, « De 40,332 moestras legas, dedicadas á la instruccion primaria, 23,000, sí, « veinte y tres mil , no vayais á creer que es error de imprenta , 1 son viudas ó cé-«libes! ¿ Qué contestais à esto, señor? En este número figuran 8,860 maestras « que jamás bau sido easadas, número cási igual al de las religiosas. El celi-«bato es tan natural à la enseñanza primaria, que en la instruccion de los gi-« nos le vemos en la proporcion colosal de 36,201 indivíduos, bombres y mu-«jeres, contra 26,658 personas casadas. Contestad abora francamente, y decid ade qué parte están las condiciones mas seguras de desinterés, de celo, de « dulzura, de piedad, de moralidad; (pues la moralidad entra por muebo en la «educacion, y especialmente en la de las niñas); decid si de la parte de las «jóvenes maestras legas y solteras, ó si antes bien de la de aquellas 10,371 re-«ligiosas á quienes se dírigen vuestros insultos?

«Finalmente, el cellabso posee aun otra ventaja social, apredada por los economistos, Ciona etraña, en evendal de la misma escuela que produjo á ubo enemigos del celhado del Ciero la salido una escuela que produjo á ubo enemigos del celhado del Ciero la salido una escuela escue

cuales no se han separado del mundo sino para practicar mas libremente la finica costa necesaria; y esta es la razon por la que son llamados religiosos, nombre comun en un principio à todos los Cristianos. Los primeros cristianos oraban y comulgaban con frecuencia, y lo mismo los religiosos; entre estos, «sis como entre nuestros pa-

edemasiado inclinada é el. Deritros: 56 padre lo menos posible, equivale é adecirros; sé lo mas teo posible y cuanto antes posible; vive para it, para lí selo. De este modo se trabaja en disminuir el número de los consomidores, enientras que va en aumento la clase de los productores, quienees no escuchan do se conomistas y por otra parte esta demástido fejos de ellos para ofrios.

r «Por el contrario la reducción de la población por medio del celibato, es mo-«ral, social y excepcionalmente conforme con la ley natural; así lo hemos sen-«lado antes de abora.

N'soutres qualifermes que á las 20,000 religiosas, de que hacels un carpo el Gobierno, el cual unda pende hacer sobre el particular, se añadesen 25,000 religiosos delicados á la enseñanza, en verde los 2,000 que ahore se centular, eparticidose e el los lospitates y bopojelos, en las escendas elementales, en las industriales y agrícolas que sobo estisten en gérmen, y de que el seglo XIX está obligado á datar à Faranda. Los 50,000 sociedos, con que unos aractificoria la religion de la mayoria, como abora se llama, reaudidos con las 50,000 miembres del Ciero, que forman, aegua se dire, las servesidades cele cuito, constituirán un total de 100,000 individuos etilumes a dire, las mercalidades cele cuito, constituirán un total de 100,000 individuos etilumente del sistema de la reportición de la publicación, hay a por man parte 100,000 efilos estácisios, y por otra no se apresure á contrace matrimonio el resio de población acienticada A d. y los economistas manderias antificionio el resio de población

Les matrimonios pueden reterdares, con al de que la educación de la socicieda deje de ester escusivamente à cargo de la policia y de los gendarment, a laistripase nedpa à la juventud firencesa, y en los talletres de las ciadades, doude los se marchila por sas vicios precores; en los campos, donde la porta riocencia es bimbiencia di seconocida, polita espera la cada en que el matrimonio es posible sia la miseria; al Ciero y á las comunidades religiosos, á estes outes que aquel, toca el materne el cellaba costa, el dar á las familias hijos morales, y al Estado diguos ciudadancs, y si bien no les corresponde soda la obra, deben incer en el la la mayor parte.

«El Clero de Francio, las comunidades bospitalarias y doctrinarias, son «vuestros onemigos; los odiais y los combatis de muerte, y hé aqui por qué os » persigo yo ante los electores.

« En voz may alto reclamo de vuestros electores que seois excluidos del Para el nomeno; en Chartres dijistés: Finera el Ciero de Francie; y los electores de «Chartres os negaron sus votos; acabais de gritar en la Iribuna: Finera las abermanas de la Caridad, y á su vez los electores de Luçon exclamarão: Finera Mr. Isambarda.

(Carta de Mr. Martin Doisy à Mr. Isambert, 1842).

dres en la fe, están eu uso las oraciones nocturnas, en y o bjeto no es únicamente el de mortificar la naturaleza interrunpiendo su reposo, sino lambien el de oponer santas velas da se velas culpables de los mundanos. Bajo todos aspectos la noche es tiempo de maldades, tiempo de abominables placeres, de baies, de espectátulos de maquinaciones, de robos, de asesinatos, y era necesaria una evplacion simutánea para contrarestar las iniguidades de aquellas horas consagradas a celto de los demonios. La antigüedad gentilica parcebaberlo comprendido asimismo, como lo indica el que las vestales se levantasen para orar; ignoro si sabeis que aquellas virgenes se levantaban por la noche y que tenian sus mutánes, ignales en un todo à las de nuestros religiosos de estricta observancia; mas en todo caso observad este punto de historia.

Los primeros cristianos empleaban mucho tiempo en la lectura de las santas Escrituras, piadoso ejercicio que se ha conservado en las comunidades; entre aquellos se usaban los nombres de padre ó madre, de hermano ó de hermana, segun la edad y la diguidad de las personas, y no se conocia otro tratamiento; formando una sola familia, estaban sometidos á sus superiores, cran caritativos para con los pobres y hospitalarios para con los extranjeros; tiernos ejemplos que se encuentran aun en los monasterios.

Pero al menos se dirá, los monjes diferen de los primitivos cristianos en su traje; ¿ de qué sirve ese aparato exterior que les asemeja à naciones diferentes desparramadas entre las naciones diferentes desparramadas entre las naciones diferentes desparramadas entre las naciones entrala ça no esevidente que tratan de alucinar al pueblo à fin de atracess expeto y beneficios? Esto piensam unchos, y lo dicen algunos por su ignorancia de la antiguedad, pues si se tomaran la pena de examinar el traje de los religiosos, verian en el un venerable vestigito de las antiguas costumbres, que felémente ban conservado, mientes el resto del mundo ha cambiado enteramente. El hábito de los religiosos no es mas que el traje comun de los pobres del país y del siglo en que sus Ordenes nacieron; es un testimonio siempre vivo de las costumbres antiguas: léjos, pues, de mirarlo con una sonisa de inspensado desprecio, sepanos, y que se manifesta en el dia tanto

amor à la antigüedad, ser consecuentes con nosotros mismos, y respetar lo que trae à la memoria el recuerdo de pasados tiempos.

#### Oracion

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por haher socorrido à vuestra Iglesia por medio de las Ordenes religiosas; haced revivir en nosotros el espíritu del Evangelio, é inspiradnos el desprendimiento interior de los primeros solitarios.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, quiero orar cuando me despierte durante la noche.

<sup>1</sup> Veladas de San Petersburgo, t. II, pág. 77 y 117.—Nou est iniquum nobilissimas virgines ad sacra facienda noctibus excitari, altissimo somuo inquinatas rui. (Senec. De probit. c. 5).

<sup>2</sup> Reg. S. Ben. c. 35; Fleury, Costumbres de los Cristianes, c. 339.

## LECCION XVIII.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO IV).

Servicios materioles que prestan á la sociedad las Órdenes religiosas. — Asilo. — Buen ejemplo. — Limosna. — Bienestar. — Edito de Diocleciano; maritrio de san Pedro, oficial del Emperador. — Persecucion en Nicomedia; suplicio de los santos Mártires; martirio de san Cito y de santa Julita.

Orar, hacer penítencia, conservar la práctica del Evangelio en toda su pureza primitiva, recordar à todos los Cristianos la santidad de sus padres en la fe, es el verdadero modo de propagar la Religion, esta Religion à la que las naciones modernas deben su libertad, su ciencia, sus instituciones salvadoras, es decir, toda su superioridad sobre los paganos antiguos y modernos; y tales fueron las causas providenciales de la fundación de las Ordenes religiosas en general y de las contemplatias en particular. Despues de haber considerado los servicios espirituales que prestan al mundo, debemos demostrar, para hacer su completa apología, que contribuyen al bienestar material de la societada.

1.º Las Ordenes religiosas prestan un servicio incalculable à la sociedad dando asilo à una multitud de personas que ó no gustan del mundo, ó el mundo no gusta de ellas, ó que no pueden permanecer en el mundo sin convertirse en su vergienza y en su azote. Todas las plantas cuya variedad infinita compone el risueño cuadro de la naturaleza no se alimentan de iguales jugos, ni exigen todas gual clima ni igual cultura, muriendo las unas donde las otras crecen galanas. Lo mismo sucede con los hombres; no debe creeves que todos bayamos igualmente nacido para manejar la sazada ó el lusit, y que no haya bombres de particular delicadeza formados para los trabajos del pensamiento, como otros para el trabajo de los campos; así pues, nadie dude de que tenemos en el fondo del alma mil causas que nos inducen á la soledad ; algunos son arrastrados á ella por una imaginación propensa à la contemplación; otros por cierto rece-loso pudor que les obliga à recogerse en si mismos, y finalmente

existen almas de temple excelente en demasia que buscan en vano en el mundo las otras à quienes deben unirse, y qué parecen condenadas à na especie de viginidad moral de eterna viudez. Paza estas almas solitarias la Religion ha clevado especialmente sus restiros.

Abiertos están tambien para las tristes víctimas de las horrascuapolíticas, pues nanca la necesidad de la sioedad es hace sentir tan vivamente, como despues de los grandes cataclismos sociales. La vida monástica emprezó en Oriente com motivo de las persecueiones, y en Occidente luego de la irrupción de los hárbaros; durante mucho tiempo tavo el género humano el consuelo de ver abierto un asilo a cuantos descaban huir del tumulo, de las revoluciones y de la eterna agitación de aquellas tristes épocas. ¿ Acaso debemos tener en nada la tranquilidad devuelta à tanto desegracia dos y

La soledad del claustro conviene además à aquella multitud de personas de todas edades, sexos y condiciones, que por infinitas causas han perdido el lugar que en la sociedad ocupaban. I Cuàntas esperanzas burladas, cuántas pasiones engañadas, cuántas amargas despetiones, etantos agudos remordialientos nos separan mas y mas del mundo cada dia que pasa I Pues bien, cerrad la entrada de la soledad a casa almas hastiadas de si mismas, hastiadas del mundo de la vida; negad un alimento á aquelha actividad en adelante concentrada toda en si misma, y horrorosos crimenes, actos de desesperacion y sucicidos espantarán y desunoralizarán poco á poca à las sociedad; miembros dislocados, inútiles y peligrosos, aquellas personas sufirirán y harán sufrir á todo el cuerpo; por un convento que suprimais, construís dize cárreles.

¡ Cuán hermosa y úil institucion la de aquellas casa religiosas odonde se encontraba un seguro asile contra las reverses de la fotuna y las borrascas del corazon! Una pobre huériana abandonada por la sociedad en la edad en que rodena à la inocencia tautas y tantas seducciones, sabia al menos que tenia un religigo donde no harian asunto de juego su perdicion. ¡ Cuán dulce resonaba à los oidos de aquella extraujera, sin parientes, sin amigos, el dulce nombre de hermana! La Religion acababa de darle una numerosa y tranquila familia; un Padre celestial le abria su casa y la recibia en sus bra-cos. Si hay hygares para la saloud del cuerpo, jabi ! permitid que la

Religion los tenga para la salud del alma, del alma sujeta á muchas mas enfermedades, y cuyas delencias son mucho mas largas y de mas dificil curación que las del cnerpo <sup>1</sup>.

2.° Las Ordenes religiosas, y sobre todo las contemplativas, son útiles á la sociedad en cnanto le dan buenos ejemptos. Todos los males del mundo dimanan de tres grandes concupisceocias, que son : el amor de los honores, el amor de las riquezas y el amor de los placeres; hé aquí las tres copiosas fuentes de donde salen rebramando tantos torrentes de iniquidades, de injusticias, de fraudes, de asesinatos, de violencias, que destruyen las fortunas, conmueven los Estados, dividen á las familias, envenenan la existencia, y degradan al bombre haciendole desgraciado. Es indudable que la práctica de las virtudes contrarias, es decir, del desprendimiento, de la obediencia y de la castidad, proporcionaria á la sociedad la mayor suma de felicidad de que es posible gozar en la tierra ; mas ¿ cómo imbuir à los bombres tan saludables virtudes? Nadie negará que el verdadero, el único medio de consegnirlo es el ejemplo : el ejemplo es el lenguaje mas elocuente, asi como es el mas popular. Pues bien, las Órdenes contemplativas dan ese ejemplo, con el solemne y voluntario desprecio que profesan de las riquezas, de los bonores y de los placeres.

¿Concebís acaso diseurso mas elocuente sobre el desprecio del mundo que el ejemplo de Luisa de Francia? Esta princeza, nacida en las gradas del trono mas hermoso del universo, amada de cuantos la rodeaban, esta princesa, en la flor de su edad, cambia de repente el palacio de los reyes por la humilde celda del claustro, Versalles por San Dionisio, y el magnifico vestido de una infanta de Francia por el tosco sayal de una carmelita. Lo repito, ¿en qué principar en qué fidicador, en qué fidicador hallais páginas lan elocuentes sobre el desprecio de los honores, de las riquezas y de los placeres? Y ¿cuántos hijos é bijas de reyes dierons igual ejemplo, gracias á las Ordenos religiosas.

Y ¿ cuál es el hombre mundano que, al pasar por delante de una de aquellas santas casas en donde se hace profesion de hollar cuanto se estima, no oye de vez en cuando ma voz interior que le dice:
«Allà viven hombres como tú; como tú muchos han corrido tras los whomeres y placeres; quizás han gorado mas que tú. [ Qué dife" Grante de Circintarine. I. III. p. 82.34.

erencia entre sus ideas de ayer y sus pensamientos de hoy, y soabre todo qué diferencia entre sus pensamientos y los tuyos, entre este conducta y la tuya! Y sin embargo, no hay singoun entre mi ecrencia y la suya. I sono combargo, no hay singoun entre mi ecrencia y la suya. Innortal como ellos, solo pasas un dia en la etierra, y ¿qué haces de este dia ? Ellos, ¿qué hacen de el? Tú etrabajas para el tiempo, ellos para la eternidad : ¿de qué parte está ela razon ?» ¡Dh! si, la vista de un convento es un gran predicador que haba lo dos los idiomas y replas sempre el mismo sermon : ¡De qué sirce al hombre adquirir el universo entero si pierde su alma! Y vale mas este sermon para cutrar los males del mundo, que todos los libros de los filosolos y que todas las tutopias de los políticos.

¿Cuántas veces el lejano sonido de la campana del convento, que en medio de la noche llama à les religiosos à la oracion, ha turhado el corazon del culpable que vela para el crimen? Ciertamente que un pobre convento de Trapenses ó de Carmelitas impide mas crimenes que los que castigan los presidios; de modo que no es verdad que los religiosos y las religiosas contemplativas bayan muerto para el mundo. Observemos aquí la injusticia de los juicios del mundo. El rico hacendado que pasa su vida en la ociosidad y rodeáudose de todas las comodidades posibles, ó entregado al cuidado exclusivo de anmentar su fortuna por medios muchas veces ilicitos, que se divierte corrompiendo la inocencia, y que solo goza de la grosera vida de los sentidos, ¿ contribuye acaso mas á la felicidad general que un religioso cuya vida se pasa en la oracion, el ayuno, la contemplacion, el estudio y el trabajo de sus manos? Y sin embargo, ó mundo, nada dices, y hasta envidias su felicidad. La mujer niundana, cuyo tiempo se divide entre el tocador, el juego, los espectáculos, das lecturas frivolas, la maledicencia y las intrigas, ¿es por ventura mas útil á la sociedad que una religiosa ocupada en orar, en leer, en trabajar, en servir á sus bermanas, en consolar no pocas veces á sus parientes desgraciados '? Y sin embargo, ó mundo, tambien callas, no tienes ni palabra para censurar su conducta; ¿ por qué, juez inicao, le sirves de dos pesos y de dos medidas?

Convengamos, pues, de huena fe, que si hay un medio eficaz de combatir las furiosas pasiones que desolan el mundo, ha de ser el buen ejemplo; no son las riquezas las que constituyen la fuerza y la felicidad de los Estados, sino las costumbres, y estas se forman con

<sup>1</sup> Véase à Bergier , Tratado de la Religion , L. X , pág. 15 y sig.

los ejemplos ; de modo que las Órdenes contemplativas que dan ejemplo tan saludable son eminentemente útiles á la sociedad.

3.º Las Ordenes religiosas son una fuente de bienestar para la sociedad. Primeramente ofrecen à un gran número de personas el medio de vivir bonradamente y sin perjuicio de otro. Una persona puede gozar de una escasa renta, que no le basta à todas luces para vivir sola, mas reunid veinte o treinta personas que gocen de las mismas facultades, y todas vivirán muy cómodamente. En segundo lugar, las comunidades religiosas consumen en el mismo país los productos de la tierra; abora bien, los mismos enemigos de los religiosos convienen en que no gastan sus rentas para ellos, y que llevan una vida frugal, modesta y mortificada; por otra parte tampoco se les acusa de ocultar sos rentas, ni de trasladarlas à países extranieros : ¿ qué se hacen , pues? Preguntadlo à los arrendadores, à los criados, á los trabajadores que emplean, á los huéspedes que reciben, à los pobres, à los enfermos, à los hospitales que les rodean. Es cierto, los conventos no bacen de sus rentas el mismo uso que los seglares opulentos: no derrocban, como sucede en el dia con tantos ricos propietarios, el sudor de los pobres labradores y colonos en el lujo y en los placeres de la capital, en comprar suntposos carruajes, en mantener à una legion de holgazanes, en engordar à intendentes y à administradores, en enbrir de oro à un artista de teatro, etc. Serà una desgracia, si se quiere, pero al menos no arrainan ni al panadero, ni al carnicero, ni al mercader, ni al sastre; hacen trabajar mucho y pagan á los que ocupan, y si esto es un escándalo para el siglo en que vivimos, preciso es confesar que es muy perdonable. De todo lo dicho resulta que los conventos derramaban, iba à decir derraman : pero 1 av ! no . hablo cincuenta años demasiado tarde ; derramaban la abundancia en las provincias, mientras que en el dia todas son pobres, y tienen agotados todos sus recursos.

En tercer lugar, las Ordenes religiosas bacen abundantes limosnas; ahi està la historia con sus páginas inmortales para atestiguar la verdad de este primer becho, así como para probar el egoismo de la mayor parte de los seglares que poseen actualmente la fortina pública. Examinemos las consecuencias de dos bechos lan opuestos. La Religion habia creado en los conventos servicios públicos de caridad en lavor de todas las miserias del hombre, servicios que nada costaban al Estado; casas, renlas, enseñara, medicinas, servidores

de ambos sexos para los pobres, todo era el don gratuito de la caridad; y en efecto, el pueblo era alimentado, vestido, instruido, consolado, moralizado, y ni pensaha en rebelarse contra el rico, pi en sostener que la propiedad es un robo. Abora bien, ha sucedido que las naciones de Europa, extraviadas por el Protestantismo, ban denigrado y suprimido los conventos, apoderándose de sus propiedades ; ¿ que han becho en realidad? Robar el patrimonio de los pobres, y hé aqui que el pobre, entregado à la miseria y à la ignorancia, se ha quejado y ha amenazado; hombres ha habido que le han aplaudido y que le excitan à despojar violentamente à los que tienen, de modo que en toda la Europa fermenta, como la lava de un volcan, el fuego de la guerra salvaje entre los que tienen y los que no tienen, tanto que no se presenta á la sociedad otra alternativa que abismarse en un mar de sangre, o restablecer la grande ley de la caridad, de la cual las comunidades religiosas son la aplicacion necesaria.

El impuesto legal que pesa sobre una parte de la Europa, y que amenaza invadir el resto, contribuirá à precipitar la crisis; desde el primer momento en que se atento contra las Ordenes religiosas, previóse semejaote resultado. Cárlos V decia que Enrique VIII al destruir los mooasterios de Inglaterra habia dado muerte á su gallina de los buevos de oro, y no se engaño, pues dos años despues de haber suprimido y expoliado los conventos, Enrique VIII se vió obligado à hacer bancarota y à abandonar el fruto de sus rapiñas parapagar el salario de sus cómplices en aquella medida : en tiempo de Eduardo VI las rentas de la corona bahian disminnido considerablemente, y reinando Isabel tuviéronse que presentar once bills para subvenir à las necesidades de los indigentes, privados de las limosnas que les prodigaban antes los monasterios. Sabido es lo que desde aquella época ha sido en loglaterra la contribucion annal para los pobres, contribucion que absorbe en el dia la sexta parte de la renta de la propiedad territorial, y que no ha hecho mas que aumentar el número y la miseria de los pobres. Entre nosotros los asignados, el tres consolidado, el despilfarro de muchos millones, y por fin la bancarota, ban sido los felices resultados de la expoliacion de los conventos 1.

Véase à Cobbett, Cartas sobre la Reforma protestante en Inglaterra, carie V; y la Europa en 1848.

Tales son, en resamen, el origen y utilidad de las Oridenes contemplativas ; en la historia particular de cada nna de ellas veriosa la ampliación de lo que acabamos de decir. Tiempo es ya que abandonemos la montaña solilaria á donde hemos seguido à les neuvos Moissess que deben nutener la victoria para sus hermanos, y de bajar à la llannra dunde se ha trabada un gran combate entre el Genllismo essibinate y la felsia naciente.

Dioceciano passe en Nicomedia el invierno del año 392, junto con César Galerio, el cual, devorado como estaba por un odin implacable contra los Cristianos, empleó los mayores esfuerzos para bacer partícipe à Dioceciana de sus sentimientos, y lu lugró. En marzo del siguiente año, algunos dias antes del domingo de Pasion, publicóse un edicto mandando que las iglesias de los Cristianos fuesen en toda la extensian del Imperio destruidas y arrasadas basta en sus cimientos; que se buscasan los Libros sagrados para ser entregados al fuego; que á todos los Cristianos, de cualquiera condicion que fuesea, se les aplicase el formento ', que quedasen inhabilitados para poseer empleos y diguidades, que se admitiesen todas las acciones que se intentasen contra ellos, mientras que pur el contrario un podrian ellos pedir justicia por violencia, por deudas, etc., y finalmente que fuesen despojados de todos los derechos inherentes é la calidad de súblitas del Imperio.

Apenas se habo fijado el edielu, canado un cristiana, de gran cunsideracion por el cargo que desempeñaba, lo arrancó y la hizo podazes; preso inmediatamente, fue sometida à varios tormentas, y extendido, por fin, en unas parrillas candentes, donde coasumé su sacrificio mostrando basta el fin una paciencia admirable. Un segundo edicto no tardó en seguir al primera, mandandan prender à los Ohispos, cargarles de cadenas, y abilgarles à tejer coronas y à sacrificar à los dioses. Una negativa unántime contestó à la órdea del tirano, y la ciudad de Nicomedia fue injundada de sangre cristiana.

Sin embargo, no estaba satisfecho ann el odio que profesaba Gaterio á los disícpulos de Cristo, y queriendo impulsar á Diocleciano

Busebio, lib. VIII.

à que les tratase can mayor rigor, empleó un medio que revela toda la barbarie de su caràcter; bizo poner fuego al palacio imperial, y camo era de presunir, los idòlatras acustron al momento à los Cristianos de ser los autores del incendio, y se entregaron contra ellos à so mas violentos transportes de furor; esta era lo que Galerio habita previsto y descala. Dijese que los Cristianos, concertados con agunos oficiales del Emperador, habian querida abrasar à los dos Principes en su propio palacio; Diocheciam dió fe à tales rumores, y mandó atormentar en su presencia à cuantos camponian su servidumbre, à fin de descabrir à las incendiarios; mas na pudieron ser descubiertos, pues no se formó causa contra los servidores de Galerio.

Quince dias despues pasieron otra vez fuego al palacio, sin que tampoco fuese descubierto el attor del nueva crimen, que no era nir que el mismo Galerio; este principe partió aquel mismo dia de Nicomedia, á pesar de que era lo mas crudo del invierno, y segun el, obró así por no perecer abrasado por los Cristianos. El palacio sufrió muy poco, porque el fuego pudo ser extinguido á los pocos momentos, mas no por ello dejaron las Cristianos de ser considerados como responsables del segundo incendia.

Desde entonces el furor de Diocleciano no conoció límites, y nuestros desgraciados padres en la fe sintieron todo son peso. Los mas pederosos empleados de la corte, que hasta entonces habian sido los dueños de palacio y los consejeros del Emperador, fueron las primeras víctimas de la persecucion. Aquellos incomparables varones atreviéronse à resistir à cuatro emperadores, y despreciando gloria, placeres y favores, prefirieron à todo el bienestar que da la fortuna, las afrentas, la miseria , y, por fin, la muerte mas cruel. Referiré únicamente el martirio de uno solo de aquellos intrépidos confesores à fin de que pueda juzgarse, por la relacion de los tormentos que sufrió, de que modo fueron Intados los demás.

Comu ya hemos dicho, ballabase la corte en Nicomedia, cuando el ilastre Pedro, grau oficial de palacio, fue conducido ante los Emperadores y una multitud de pueblo descosa de presenciar el espectáculo; dispuesto todo el aparato de los tormentos, mandáronle sa-crificar à los dioses, y babiendose negado à nbedecer, le despojaron de sus vestidos, eleváronle à una grande altura y le dejaron caer repenlinamente contra el suelo; à pesar de que su caida descoyunto

El tormeuto consistia eu diferentes géneros de tortura que se bacian sufrir à los acusados, para que confessasu los crimenes de que erun acusados; era à veces tan stror que mechos quedaba qui vida an medio de sus dolores.

o rompio casi todos sus miembros, descargaron contra el infinitos azoles que llagaron su cuerpo en muchas partes: el Mártir sufrio-stos suplicios con resignación y permaneció firme en la fe; eloboces derzamaron sal y vinagre en todas sus llagas, que dejaban ver los huesos descarandos; pero como tampoe venetes su constancia tan horrible suplicio, trajeron fuego y unas parrillas, donde le colocaron para asarle; por un refinamiento de crueldad solo exponian al fuego una parte del cuerpo; retirábanal al cabo de un rato, para que so tosiase la otra, à fin de prolongar mas tiempo lan atrox tortura. Sin emhargo todo fue invitti; yencedor del fuego, del dolor y del tirano, espiró el Mártir tendido en aquel espantoso lecho, sin haber manifestado el menor indicio de debilidad. Asi termino la vida del liustro Pedro, oficial de la camara de los Emperadores.

Desde el palacio extendióse la persecucion à la iglesia de Nicomedia, de que era obispo san Antimio, el cual recibió la corona del martirio, siendo acompañado e su triunfo por los presbiteros y demás ministros de su iglesia, quienes murieron por la fe junto con toda su fomilia

Los simples fieles no fueron mejor tratados que los eclesiásticos; un tercer edicto estableció jueces en los templos para condenar á muerte á los que so negasen á sacrificar; parecia haberse resuello borrar el Cristiaoismo de la faz de la tierra. Con este objeto se erjoren altares en todos los tribunales de justicia, y andie era admitido á reclamar la protección de las leyes que no abjurase antes la religión cristiana '; probibisée que el puchlo vendices ni comprase, que sacase agua de las fuentes ni que la llevase á su casa, que hiciese moler el trigo, en una palabra, que tratase de asutolo alguno, á menos de ofrecer incienso á ciertos idoles colocados en la sesquinas de las calles, en las fuentes públicas, en los mercados, etc. [Vanos esfuerzos de la astucia y de la barbarie! La fe quedó victoriosa, é intillimente tratariamos de expresar con palabras el voloca que una innumerable multitud de cristianos sacrificaron su vida por Jessucristo.

Comitivas enteras de personas de toda edad y de todo sexo cran arrogadas á las llamas; unas veces eran diez Mártires, otras veinte, treinta, sesenta, ochenta, entre bombres, mujeres y niños, sufried do juntos los mas terribles suplicios. Yo mismo que escribo estas lineas, diec el bistoriador Eusehio, he visto morir en un solo dia por el hierro y por el fuego à un número tan crevido, que sus cadáveres formaban muchos montones. Las espadas, embotadas por las muchos cabezas que habian dividido del tronco, se negaban à cortar, y cansados los verdugos se vician obligados à reposar con frecuncia para tomar aliento; y no se crea que tan sangrientas ejecuriones has ido arras, o de corta durccion; no, ban sido may frecuentes, se han extendido por toda la tierra, y han durado muchos años con icual encamizamiento.<sup>1</sup>

Desde Nicomedia extendióse la persecucion à las demás provincias del Imperio, asi en Oriente como en Occidente. Los edictos se sucedian con la rapidez del ravo en un dia de borrasca, de modo que el cuarto se publicó á principios del año 304, mandando dar nuerte à todos los Cristianos, fuesen quienes fuesen, si persistian en su Religion. Los gobernadores consideraban como una gran gloria el trinnfar de la constancia de un cristiano : y como la exposicion á las fieras y la decapitación eran dolores y suplicios ya muy vulgares, empleaban todos los tormentos que es capaz de imaginar la mas desenfrenada crueldad; aplicábanse con mas cuidado en inventar otros nuevos, que á gobernar á sus pueblos, y si lograban sobrepujar á sus colegas en barbarie, quedaba satisfecha su ambicion 3. Todas aquellas legiones de procónsules y de magistrados romanos esparcidos por toda la superficie del globo se babian convertido en otros tantos mónstruos sedientos de sangre cristiana. Algunos ejemplos nos harán formar una idea exacta de la humanidad de los gentiles.

Unos clavaban á nuestros padres de piés y manos en cruz con la cabeza hácia abajo, dejándoles morir leutamente de dolor y de hambre; otros se servina de trozos de vasos, cuyas puntas bacian entrar en todas las partes del enerpo; con el auxilio de una máquina do hlaban dos fuertes romas de árbol y las acercaban nna á otra, alaban á ella las piernas del Martir, y cuando de repente libres las ramas volvian con fuerza á su posicion natural, separaban en dos, con un dolor terrible, el cuerpo del paciente. Otros suspendidos con la cabeza bácia abajo, sobre un fuego lento y formado de romas verdes y húmedas, eran abogados por el humo; á otros les cortaban los piés, las manos, la nariz y las orejas, dejando que muriesen de

<sup>1</sup> Lact. De Mortib. persecutor., c. 15.

<sup>1</sup> Eusebio, lib. VIII.

<sup>2</sup> Eusebio, lib. 111, c. 12.

ia corrupcion que en las liagas se formaba; à otros methanles cià lors entre carne y uba; à unes les inundanan de plome derretidi; à lors les abrian el vientre y los costados, é introducian hasta en sus entranas el bierro y el fuego. A estos les descuartizaban con gardios de hierro, à aquellos les precipitaban de cabeza en calderas de pes birviendo è les encerraban en un toro de bronce encandecido. Finalmente todo lo que la imaginación puede representarse de mas rof fue empleado contra las mujeres, los niños, los ancianos, los obispos y los fieles, los grandes y el pueblo.

À veces, no queriendo los genilles tomar el trabajo de atormentar à los Mártires uno despues de otro, les envolvias à todos en un mismo suplicio, como sucedió en Frigia: en esta provincia babia una ciudad babiada únicamente por cristianos, y Diocleciano envió sus tropas para que la sitiasen en toda forma, como si fuese una ciudad enemiga; los sitiadores arrojaron à ella gran cantidad de antorchas inflaundas, de cobetes y de otros fuegos artificiales, que en pocas horas la redujeron à ceniras, junto con todos los que estaban encerrados en ella. Honbres, mujeres y niños, todos murieron invocando el nonbre de Cristo y publicando en alta voz su divinidad en medio de las llamas.<sup>2</sup>

Si algo igualaba al furor de los gentiles, era la alegria de nosetros padres en la fe en medio de los formentos y el ardor con que corrian al martirio. Apenas el juez babia promanciado contra algunos la sentencia de muerte, coando otros coupaban al momento el lugar que dejaban vacio, grittando al tribunal: «Tambien nosotros «somos cristianos.» Tiernos ninos, timidas virgenes, debiles mujeres, ancianos gastados por la cada miraban sia cuncion aquellas espantosas méquinas protatas à despedazar ó á magullar á los que confosasen á legueristo; nada era tan dulce á sus oidos como la sentencia que les condenaba à murir por el Salvador; su alegria retratábase entonces en su rostro, y su hoca se abria para entonar cánticos os accion de gracias, que no esaban de repetir basta su tiltimo suspine?

Al armar el mundo entero contra los fieles, Diocleciano y sus dignos colegas creian exterminar hasta su nombre, y no sabian que nunca se encuentra el Cristianismo mas trinnfante que al ver moru á sus hijos en su defensa; la heroica firmeza en medio de los tormen-

the lotte ha

nos es una prueba sensible de que aquella Religion divina bace à los hombres superiores à su natural debilidad; el dedo de Dios se hace viable, y nuevas conquistas son el fruto de la milagro. De todo ello son no ilustre testimonio el martirio de san Ciro y el de santa Julita, que Teodoro, obispo de Tomio, patria de los santos Mártires, refiere en estos términos:

«Santisimo padre", me encargais en vuestra carta informarcs de las particularidades del martiro de san Cirio y de su madre santa Julia, é impulsado por el vivo desco de probaros el sineero aprecio que os profeso, he practicado varias averiguaciones, dirigiéndome á algunas personas de las primeras casas de Issuria", fin de obtener cuantas noticias me eran necesarias. Todas se ban manifestado may instruidas de todas las circuostancias de esa bistoria, vy se han digando relatármela, ful como la babian oido varias veces á tos señares de Licaonia, próximos parientes de la Santa. Vod agont, pues, lo que Marciano, persona de grande probidad y cansciller del Imperio ", y Zenon, menos instre por el puesto que ocuspa en el Consejo del Emperador que por su sabiduría y virtudes, me ban referido acerca de los ilustres mártires Julita y su bijo.

«Esa señora, cuya vida fue tan pura como gloriosa su mnerte, era «de sangre real; las mas antignas familias de Licaonia cifran su glo-«ria en reconocerla por su parienta, y cada año al llegar el dia de «sp fiesta, se reunen para celebrarla con una magnificencia digna « de nna Santa y de una nieta de reyes. La persecucion que desolo ula Iglesia bajo el imperio de Diocleciano se dejo sentir por todo el a mundo, y la Licaonia no fue mejor tratada que las demás provin-«cias; Domiciano, que la gobernaba, era un hombre feroz cuyo ma-« yor placer consistia en derramar la sangre de los Cristianos , lo cual «obligó à Julita à salir de Iconio junto con su hijo Ciro, que conta-« ha entonces tres años; sin llevar consigo nada de sus cnantiosas ri-«quezas partió para Seleucia, acompañada únicamente de dos don-«cellas que la servian; mas al llegar á dicha ciudad vió que peor se aestaba en ella que en Iconio, pnes Alejandro, que era su gobernador, «era aun mas cruel que Domiciano; esto obligó á Julita á ponerse «en camino para refingiarse en Tarsis, capital de Cilicia.

<sup>1</sup> Eusebio, lib. VIII, c. 13.

<sup>\*</sup> Eusebio, lib. VIII, c. 11.

<sup>1</sup> Escribe á un obispo amigo suvo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ciudad capital de Isanria.

Bajo el imperio de Justiniano.

«La Providencia permitió que Alejandro partiese aquel mismo día «de Seleucia y lomase el mismo camino que Julitá, no tardando en acer la Santa reconocida y presa junto con su hijo, que ella misma «llevaha en brazos; sus criadas huyeron y se ocultaron. Alejandro «subió à su tribunal y le preguntó su nombre, so pais, su condicion: «à lo que Julita no contestó mas que: «Soy cristiana. » Irritado el Go-bernador, mandó que la separasen de so bijo, y luego que fuese scruelmente acatada.

«El Gobernador tomó al pequeño Ciro; nada puede dar una idea «de lo agradable de aquel niño; cierto aire de dignidad que anun-«ciaba su ilustre nacimiento, junto con la dulzura é inocencia de los « primeros años , interesaba en su favor á cuantos le veian. Con gran «trabajo le separaron de los brazos de su madre, bácia la cual ten-«dia los suyos del modo mas tierno, y sus miradas, sus gritos y su «llanto indicaban claramente la pena que sufria por la violencia de « que era objeto. Los verdugos lo presentaron al Gobernador, el cual «tomándole por la mano procuraba calmarle; púsole luego en sos « rodillas, intentando varias veces besarte y hacerle mil caricias, pero «el niño, que no apartaba los ojos do su madre, se inclinaba fuerte-«mente bácia ella, rechazaba al Gobernador con sus manecilas, le « araŭa ba el rostro, le daba puntapiés en el estómago, defendiéndose, « en una palabra , con las débiles armas que le proporcionaba la na-«toraleza. Cuando su madre en medio de los tormentos exclamaba: «Soy cristiana, » repetia al momento : «Soy cristiano, » por lo que « ciego de colera , aquella fiera , sin consideracion por una edad que «mneve á compasion hasta á los corazones mas insensibles, cogió á «aquel inocente por una pierna y le arrojó contra el suelo; el peque-«no Martir cayo en las gradas del tribunal, se rompio la cabeza y « murió bañado en su sangre.

« Julia, testigo de tal espectáculo, dió gracias à Dios porque hadia coronado à su bijo antes que à ella, anmentando su alegria el
afuror del magistrado; por su órden fue tendida sobre una mesa,
«desgararionel os costados con garfios de hierro mientras derramashan pez hirviendo sobre sus piés. Darante tan horroroso suplicio,
«el escribano repetia à Julia: « Sacrifica à los dioses; » à lo cual constestaba la Santa con enterea: « No quiero sacrificar à eslatuas sordas y mudas; adoro à I csucristo, Hijó único de Dios, criador de
todas has cossa. Estoy impaciente por reunirme con mi bijo, » El Go-

«bernador la condenó, por fin, á ser decapitada, ordenando además «que el cadáver de so hijo fuese arrojado al mismo lugar donde se «dejaban expuestos los de los malhechores.

Los verdugos se acercaron á Julita para cumplir la sentencia; 
à Santa se arrodilló, y babiendo obtenido algunos momentos, bizao 
esta oracion : Gracias os doy. Dios mio, porque os habeis digado 
dar à mi hijo un lugar en vuestro reino; diguases tambien, Señor, 
recibir en el à vuestra sierva, à pesar de su indignidad; concededme la caurada en la câmara nopeial, como la concedisteis à las virsegnes prudentes, à fin de que mi corazon bendiga eternamente à 
vuestro Padre, criador y conservador de todas las cosas, a Vos tambien, Señor, y al Espiritu Santo. » En el mismo momento en que 
sus labbos prouncidaban la última palabra, un verdugo bizo rodar 
sus cabeza por el suelo de un solo golpe.

«Su cerepo fue arrojado fuera de la ciudad, en el mismo lugar donde se hallaba el de su querido hijo: el dia siguiente las dos criadas salieros de su retiro y tuvieron bastante valor para enderrar en un campo vecino los santos restos de su señora y de su tierno sedor. Bajo el reinado de Constantino, una de las dos criadas descubrió el lugar que encerraba tan precioso depósito, y los fieles del spais se dirigieros en grao número à su sepulero para implorar la proteccion de los santos Mártires y glorificar al Señor. »

San Ciro y santa Julita son patronos de la catedral de la diócesis de Nevers, y tambien de otras varias iglesias de Francia; debemos sus reliquias à Mantro, obiso de Anxerrê, el cand despues de Iraerlas de Antioquia, dió una gran parte de ellas á la ciudad de Nevers. El martirio de muestros ilustres patronos aconteció en 16 de junio del año 303 d. 3044.

#### Oracion.

Dies mio, que sois todo amor, gracias os doy por la victoria que concedisteis á san Ciro y á santa Julita; si su valor confunde nuestra cobardía, haced que sus poderesas oraciones nos auxilien para abandonar nuestra indiferencia; gracia que os pedinos por nosotros y por toda la diócesis colocada bajo su proteccion.

Me propengo amar à Dios sobre todas las cosas, y à mi préjimo como à mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, quiero huir con horror de las malas compañías.

## LECCION XIX.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO IV).

Martirio de san Focas, hortelano. — Martirio de sau Taraco, veterano. — Marlirio de santa Inés. — Martirio de santa Eulolia.

La persecucion, que habia escogido sus prineras véctimas en el palacio de los Emperadores y entre los hijes de Reyes, no tardé en penetrar en las cahañas de los pobres; así lo permitió Dios, á fin de que el Cristianismo tuviera testimonios en todos las cabess, y todos os estados de la sociedad representantes y protectores en el cielo. La interesante historia que vamos á referir es nna prueba sensible de esta verdad.

Eo la épora del martirio de san Ciro y de santa Julias vivia en Sinope, ciudad del Pouto, un pobre hortelano llamado Focas, hombre de una sencillez é inocencia de ossimbres verdaderamente patriarcales. El cultivo de su huerto le bastaba para vivir y para hacer algunas limosans, y en su profesion, vil à los ojos del mondo, representaba en cierto modo el feliz estado en que se haltaron Adan y Exa en el paraiso torrenal. De so huerto y de su casa babia hecho Focas un hospicio abierto para cuantos dirigia à él la Providencia, y los viajeros que no sabian dóndo alojarse, podían estar seguros de bullare na la casa del santo hortelano una tierna hospitalidad.

Esta virtud le procuró la palum del martirio; por ella bra conocuhombre tan caritativo debia ser cristiano, denunciáronle al magistrado. Su pretendido crimen era tan notorio, que ni siquiera se observaron con el las formalidades ordinarias, y los verdugos recibieron la órden de matarle en cualquier parte donde le encontrasen. Llegados à Sinope, detuvieronse casamienche aote la casa de Focasy pidieron hospedarse en ella, pues como no le conocian, así como tamposo del les conocia, por no baber habiado del asunto que alli les traia, habian formado el proyecto de informarse por el pueblo acerca de quién era Focas y de cual cra su casa. De este modo el cordero se hallaba en medio de una manada de lobos, y la paloma sin biel y sin malicia entre cuervos carniceros.

Finalmente, la amislad que de ordinario se forma en la mesa hizo nacer la confianza entre los soldados y su buésped, tanto que el
Santo les pregnató qué objeto les conducia à Sinope; y tan contentos estaban al ver su boaradez y atenciones, que le contestaros;
¿Nos prometos no descubrir à andie lo que vamos à confiaros?—
«Os lo prometo, dip Focas.—Pues en este caso sabed que buscamos à un cierto Focas, à quien tenemos órden de dar muerte asi
que caiga en mestras manos; y ahora os pedirémos que añadais un
nnevo favor al de la hospitulidad que os debemos, ayudándocos à
descubrir à ese bombre.—Le conozor muerto, replicé el Santo con
«semblante tranquilo, y me empeño en hallarle; solo os pido algu«nas boras y os dare noticias ciertas de su paradero. Mientras tanto«nandió el Santo, tened à bien entra à descansar en mi casita.»

Retirados y acostados los soldados, empleó el Santo el poco tiempo que le quedaba en bacer dos cosas; primeramente, en prepara rae dia siguiente una excelente comida para sus futuros verdogos, y en segundo lugar, en disponerlo todo para sus fonerales. Al llegar la noche, el Santo cavó su sepultura y puso en orden todo lo que era necesario para enterrarle, y al asomar el dia fué al encuentro de sus baéspedes : "Ya os lo prometi, dijoles con aire risueño; cel pájaro ha caido en las redes; tanto y tanto he buscado, que be challado à Focas, y podeis apoderaros de su persona canado mejor aos cuadre. — ¿Doñade esta? preguntaron solticitos los soldados. — \*\*Xo muy fejos de aquí; delante de vasofres; soy yo. »

Sorprendidos los soldados por semejante contestacion, quedaron inmóviles por algun tiempo, no pudiendo resolverse á mojar sus manos con la sapare de un hombre que tantas virtudes mostraba y que con tan gran cordalidad les habia recibido en su casa; l'ocas les alentaba indirectamente, diciendodes que no tenia la nuerte, cu cuanto debia reportarle grandes ventajas; finalmente cortáronle la cabeza, y su alma fue offecida á Dios por los Ángeles, como una hostia de suave olor.

Abandonemes la choza del pobre y dirijámonos á los campamentos romanos, los cuales, llenos ya de cristianos un siglo antes, nos darán abora otro ilustre ejemplo de aquel noble orgullo de la fe jay l an raro en el dia. Ilé aquí á un veterano que va á compare-

cer ante el tribunal de los perseguidores; sigamosle para hacer una exacta relacion de su martirio y del de sus dos compañeros 1.

Taraco, romano de origen aunque nacido en Isauria, era un veterano de los ejercitos imperiales, que se habia retirado del servicio por temor de que le obligasen á bacer algo contrario á su conciencia. Cuando fue preso contaba la edad de sesenta y cinco años.

Probo, otro de los Martires, natural de Panfilia, babia abandonado una fortuna considerable á fin de noder servir á Jesucristo con mayor libertad.

Andrónico, el mas joven de los tres, pertenecia á una de las primeras familias de la cindad de Efeso: los tres fueron presos en Pompeyópolis, cindad de Cilicia, por el exento Entolmio Paladio, v conducidos à Tarsis, capital de la provincia. En 21 de junio del año 301 comparecieron ante el gobernador Numerio Maximo, en audiencia pública : el centurion Demetrio se adelantó hácia el trihunal, v dijo : «Señor, aquí están tres hombres de la impia secta «de los Cristianos que se han negado à obedecer los edictos de los «Emperadores. »

Maximo, dirigiendose primeramente à Taraco, le pregunto : « ¿ Cual «es tu nombre?

TARACO. «Soy cristiano.

Maximo. «No me hables de tu impiedad, dime solamente tu noni-« hre.

1 Las actas de san Taraco, de san Probo y de san Andrónico forman uno de los mas preciosos monumentos de la antigüedad cristiana; las tres primeras partes contienen los interrogatorios que los Santos sufrieron en Tarsis, en Mopsuesta y en Anazarbo, ciudades de Cilicia, y son una copia auténtica de las actas proconsulares que los cristianos compraron por doscientos dineros á los notarios públicos; asito dicen ellos mismos al enviarlas á sus hermanos de Iconio: «Las hemos sacado de la escribanla criminal de Tarsis, por medio de Se-« hasto, uno de los empleados de justicia de aquella ciudad, el cual por medio de « la suma de doscientos dineros nos las ha comunicado. En ellas veréis el prin-« cinio y la continuacion del martirio de aquellos admirables varones , su glorioa so fiu y los prodígios que se ha diguado obrar Dios con su intercesion, por su « propia gloria, y para edificacion nuestra. Os suplicamos las comuniqueis á los « fieles de Pisidia y de Panfilia , á fin de qua Nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, 7 de que todos balleu an esta fiel relacion un unevo aliciente que les anime à combatir à los enemigos de la verdad, bajo los anspicios del Espíritu « Santo. » (P. Ruinart, t. H, pág. 93).

La cuarta parte de las actas es debida á tres cristianos, lestigos oculares del martirio.

TARAGO. «Sov cristiano.

Maximo, dirigiendose à los verdugos, « Pegadle en la boca à fin de «que aprenda á no contestar una cosa por otra.

TARACO, despues de recibir un violento bofeton. «Os he dicho mi «verdadero nombre, mas si quereis saber el que recibi de mi padre, «me llamo Taraco, y en el ejército me llamaban Victor.

Maxino, az Cuat es tu profesion y tu país?

TARACO. «Soy romano, pero he nacido en Claudiópolis en Isauria; era soldado de profesion, mas he abandonado el servicio por-« que soy cristiano.

Maximo. «Has hecho bien; tu impiedad te hace indigno de llevar «las armas : ¿cómo dejaste el servicio?

Taraco. «Pedi mi licencia à Publio, mi capitan, y me la dió. Maximo. «Escucha, tengo piedad de lus canas, y si obedeces las « órdenes del Emperador, te procuraro su amistad. Ven, sacrifica à « los dioses, à ejemplo de los Emperadores.

1 TABACO. «Los Emperadores se engañan.

MAXIMO. «Abofeteadle por haber dicho que nuestros Principes «están en el error.

, TARACO. «Si, lo repito; son hombres, y en calidad de tales se en-«gañan.

Máximo. «Sacrifica à los dioses y renuncia á tn locura.

TARACO. « No puedo renunciar á la ley de Dios. MAXINO. «¡ Caheza de hierro! ¿Acaso existe otra ley que la de los Emperadores?

TABACO. «Si, existe otra, y vosotros la violais adorando la ohra «de vuestras manos, como son las estatnas de madera ó de piedra. MAXIMO. «Peguesele en el cuello para hacerlo desistir de su obs-

«tinacion. Taraco. «La que llamais obstinacion es la salvacion de mi alma.

« v jamás desistiré de ella. Miximo. «Yo hare que la abandones, y te hare razonable à pe-

«sar tnvo.

TARACO. «Podeis hacer lo que mas os agrade; mi cuerpo está en « vnestro poder. ·

Maxino. «Que se le desnude, v que se le azote.

TARACO, mientras le azotaban. « Ahora es cuando habeis hallado el « secreto de hacerme verdaderamente razonable ; los golpes que re-18

TOMO V.

acibo me fortifican, y aumentan mi confianza en Dios y en Jesucristo.

Máxusu. «¿ Cómo puedes decir, malvado, que no hay mas que un Dios, cuando acabas de nembrar dos? ¿ No has dado tambien sel nombre de Dios 4 cierto hambre l'amado Cristo?

TARACO. «Si, al Hijo de Dios vivn, à la esperanza de los Cristia-«nos; por el sufrimos y por el alcanzamos nuestra salvacion.

MAXIMO. «Renuncia à tal extravagancia, y sacrifica.

Tanaco. «Tengo sesenta y seis años; he vivido siempre en el conocimiento y en el amor de la verdad, y no puedo abandonarlo.» El centurion Demetrio, afectando piedad le dijo: «Me das làstiama; sigue mis consvios, y salva tu vida sacrificando.

TARACO. «Guarda para tí tus consejos, ministro de Satanàs.

Máximo. «Cárguesele de pesadas cadenas, y condúzcanlo á la «cárcol. Que entre el que sigue.»

El centurion Demetrin dijo : « Señor , aqui està.

Máximo. «¿ Cuál es tir nombre?

Рвово. « Tengo dos; el mas noble es cristiano, pero el mundo « me llama Probo.

Manino. «¿ Cual es tu país? ¿ cuál tu familia?

Рвово. «Mi padre era de Tracia, y yo naci en Sida, en Panfilia. «Mi familia no es noble, pero yo soy cristiano.

Máximo.. «No la enhoblecerás mucho con tal nombre. Créeme, «sacrifica à los dioses, lo cual es un medio mas seguro para cunse- « guirlo, pues si obedeces, te prometo mi amistad y el favor de los « Emperadores.

Proso. «Todo me es inútil; por mi fortuna podia ocupar un puesto «distinguido en el mundo, pero à todo he renunciado para servir à a mi Dios.

Maximo. « Desnúdesele y dénsele cien azotes. »

Mientras el Martir sufria aquel suplicio, acercósele el centuríon Demetrio, y le dijo: «Ten piedad de ti mismo, amigo mio; mira «el suelo cubierto de tu sangre.

PROBO. « Haccd de mi cuerpo lo que querais; vuestros tormentos « son para mi un nectar delicioso.

Maxino. «Con qué, ¿tu locura es incurable? ¿Qué esperas?

Propo. «Soy mas coerdo que vos, pues no adorn á los demonios.

Máximo. «Extiéndante y azótente en el vientre. ....

Paono, «Señor Dios mio, avudad á vuestro siervo.

MAXIMO. «A cada golpe, decidle : ¿ Donde está el Dios que in-« vocas en lu anxilio?

Probo. «Dios me secorre y me secorrerá, pues tan poco caso ha-«go de vuestros tormentos que no os obedezco.

Maximo. «¡Miserable! mira tu cuerpo llagado y el suelo cubierto

PROBO. « Cuanto mas sufre mi cuerpo por Jesucristo , mi alma ad-

MÁXIMO. «Sea encadenado de piés y manos; extiéndanle las pier-«nas en el cepo hasta el cuarto agujero, y á nadie se permita verle.

El centurion Demetrio dijo : « Señor , aqui está.

Máximo, «¿ Cuál es tu nombre?

Andrónico. « Mi verdadero nombre es cristiano.

Maximo. «Tus antepasados no tenian este nombre; contesta à lo eque te pregunto.

Annaonico. «Entre los bombres me llaman Andróuico.

Máximo. «¿Cuál es tu familia?

Annaónico. «Mi padre es uno de los principales habitantes de «Éfeso.

MAXIMO. «¿ Quieres creer mis consejos? no imites à los locos que te ba precedido, pues su lacara les ha cestado demasiado cara; adora à los dioses y obedece à los Emperadores, nuestros padres «y señores.

Annaonico. « Cuando haceis sus veces, el demonio es vuestro «padre.

MAXIMO. «Jóven, no seas insolente; ¿no sabes que tengo mil tor-«mentos preparados?

Anbrónico. «No los temo.

Máxino. «Sea desnudado y atado, y extiéndanle sobre el potro 1.» El centurion Demetrio dijo al Mártir : «Obedece, amigo mio, an-«tes que destrocen tu cuerpo.

<sup>1</sup> El potro er su instrumento de lorinar compuesto de un só muchas planchas assendeias por siquano piré, tendido el Martin sobre aquellas planchas, atabas a sus pirés y manos sunas cercias que pesadan por unas poless, proyes entremos comunicaban ecu un torno, colocido ecu ada anecol del potra; d'aprasvancias a los tornos y se estraban hesta d'islocarse lodos los miembres de Martin. En quelle estado de tension, dibande, carde sopres por todo el carpo, Martin. En quelle estado de tension, dibande fuertes espres por todo el carpo,

ANDRONGO. «Prefiero ver mi cuerpo despedazado á perder mi «alma.

Maxivo. «Sacrifica, ó te condeno á una muerte cruel. Andronico. « Desde mi infancia no he sacrificado á los demonios, «y no empezaré ahora.»

Atanasio, subtribuno ó censor del ejército, le dijo : « Tengo bas-«tantes años para ser tu padre, y tengo derecho para darte conse-«ios: obedece al Gobernador.

Andronico. «¡ Admirable consejo me das! sacrificar à los demoanios !

Máximo. « Miserable! veremos si eres insensible á los tormen-«tos; cuando los sentirás quizás renuncies á tu locura.

ANDRÓNICO. «¡Feliz locura la de esperar en Jesucristo! la sabi-«duria del mundo es la que da la muerte eterna. Maximo, «¿ Oujen te ha enseñado tales extravagancias?

Andrionico, «El Verbo, que da la vida, que la conserva y que « nos resneitará un dia, segun la promesa de Dios.

MAXIMO. «Atorméntesele con violencia.

Andrónico. «A nadie he hecho daño y me atormentais como à un « malhechor. Sufro únicamente por el culto debido al verdadero Dios. Máximo. «¡ Cómo! dices que nada malo has hecho, ¿ v bas despre-

«ciado las órdenes de nuestros Emperadores, y bas hecho burla de mi «justicia en mi mismo tribunal? Si tuvieras el menor sentimiento de «piedad, adorarias à los dioses de nuestros Principes.

Andronico. «Es una impiedad abandonar el verdadero Dios para «adorar el mármol y el bronce.

Máxino. «2 Te atreves à decir que nuestros Principes son impios? « Húndanle puntas de hierro en los costados. ...

Andronico. «Estoy en vuestro poder, haced lo que querais. Maximo. « Derramen sal sobre sus llagas, y frotenle los costados «con teias quebradas.

ANDRÓNICO. «Acabais de darme un gran consuelo.

Máximo. « Te daré muerte poco á poco.

Andrónico, «Vuestras amenazas no me dan miedo; el espíritu «que me anima es mas fnerte y poderoso que el que os impulsa & a vos.

Miximo. «Pongan una cadena en sus piés y en su cuello , y sea «conducido á la cárcel.»

. Asi termino el primer interrogalorio. En vano buscareis en la historia profaua una escena mas dramática, un cuadro mas completo; en este, veis à un juez que renne à toda la brutalidad de un tirano subalterno toda la crueldad del tigre; delante de él á un soldado anciano que contesta con toda la franqueza militar; à un hombre distinguido por su fortuna que conserva la mas perfecta calma en medio de los suplicios, y por fin a nn joven que llega á exasperar al juez por la fogosidad de sus contestaciones. Al lado de esas cuatro personas aparece en segundo término otra figura, figura hipócrita, figura de Judas, la del centurion Demetrio, el cual, fingiendo piedad, excita à los Màrtires à una vil traicion. Tan completo y animado cuadro lo verémos otra vez en el segundo y en el tercero interrogatorio.

El Gobernador partió de Tarsis para Mopsuesta, otra ciudad de Cificia, y dispuso que los tres cristianos, cargados de cadenas, formasen parte de su comitiva, queriendo quizás con semejante espectáculo aterrorizar á los Cristianos, y dar á sus inferiores una idea de su poder. Apenas llegado à Mopsuesta, cuando sentândose en su tribunal, dito al centurion Demetrio : «Sean conducidos à mi pre-«sencia los impíos que siguen la religion de los Cristianos. - Señor, « contestó Demetrio, aqui están. »

Miximo, dirigiéndose à Taraco, « No ignoro que la vejez debe ser respetada, pero solo cuando la prudencia y un bueu juicio la acoma pañau. Creo que habrás hecho buen uso del tiempo que te he con-« cedido, y sin duda bas cambiado de sentimientos. Acercate, pues, «à sacrificar à los dieses, y pronte me ballaràs à tributar à lus años « v á tus méritos todo el honor que merecen.

TARAGO. «Soy cristiano, y ¡quisiera el ciclo que asi vos como los « Emperadores os curáseis de vuestra ceguera, y siguiérais el cami-«no que conduce á la vida l.

Maximo, «Rómpanle las quijadas con una piedra, diciendole: « Renuncia á tu locura.

Tanaco, «Esta locura es la verdadera sahidoria,

Máxino. «; Infeliz! tus dientes están ya rotos, salva á lo monos lo «demás. Sacrifica : es lo mejor que puedes hacer.

TARACO. «Si tal crevese, no sufriria tan crueles tormentos. Miximo. «Machaquenle mas y mas la boca, diciendole: Responde.

TARACO. «1 Habeis mandado romperme los dientes y quereis que «conteste!

MÁXIMO. «¡ Hombre maldito de los dioses! yo te curaré de tu lo-«cura. Traigan carbon encendido y pongan sus manos al fuego has-«ta que estén memadas.

TABACO. «¿No mas que esto? vuestro fuego es poca cosa para «el que no teme sino las llamas eternas.

Maximo. «Considera tus manos abrasadas; ¿ pada podrá hacerte «razonable? Sacrifica.

TABACO. «¿No teneis mas tormentos? Empleadlos; antes los ago-«tareis que yo mi firmeza. 44 MAXINO. «Sea colgado por los pies, con la cabeza hácia el suelo;

«y enciendan debajo un fuego que dé mucho humo.

Taraco. «Vuestro fuego no ha podido hacerme sucumbir, y pre-

«tendeis intimidarme con humo.

Miximo. «Derramad en sus narices vinagre mezclado con sal. Taraco. «Vuestros verdugos os engañan; vuestro vinagre tiene

amuy poca fortalica, y nada es tan desabrido como vuestra sal.

Maximo. aMezciad en cilo mosiaza, y frotadie la nariz.

TABACO. «Os advierto que vuestros verdugos os venden; en vez «de mostaza me han dado miel.

Máximo. «Basta por esta vez; inventaré nuevas torturas para ha-«certe renunciar á tu locura.

TARACO. « Me ballareis siempre pronto.

Maximo. «Condúzcanlo á la cárcel, y que entre otro.»

El centurion Demetrio condujo á Probo, el cual en este muevo interrogatorio contestó con la misma firmeza que en el primero. El bárbaro Máximo, vencido por la presencia de espritu del sando Márlir, empleo la núne: lógica que conocen los tiranos, y mandó sacesivamente romperle las quijadas, abrasir la planta de sus piés, dezarrar sus espadas y cubirrile la cabeza con carbones encendidos.

Antes de pasar por iguales pruebas, Aodrónico tovo que evitariel lazo que le tendiera el périfido lirano, el cual le dijo lnego de baber entrado en la asta : e Primeramente tus compañeros se negalan à obedecer, y ha sido preciso emplear los tormentos para vencer sa tenacidad; por fin han cedido, y serán magnificamente recompensados e por sa sumisiona. » Andrónico le contestó : « En vano pretendois engañarme; usis compañeros no han renunciado al cento del verda-

edero Dios, y aun cuando lo Inhiesen hecho, jamás me haria yo cenpable de semejante impiedad. El Dios que adoro me ha revestado con las armas de la fe; Jesucrista, mi Salvador, es mi fenera, de amodo que no lemo ni vnestro poder, ni el de vuestros señores, ni el de vuestros dioses. Podeis bacer la prueba de cuanto os he dicho, a Máximo mando atarle a unas estacas y destrozarle el cuerpo à tatigazos; en seguida frotaron con sal ha espaldas del santo Máxitr, y din fin de que abriesen de nuevo las llagas que le habian sido hechas durante el primer interrogatorio, volvieronle para pegarle fuertemente en el vientre.

En aquel entonces tuvo lugar nan nueva escena que causó al ticano un acceso de ira, imposible de describir, y á los espectadores una gran admiración. Andrónico ofrecióse à todos los ojos perfetamente carrado de las heridas que recibiera en su primer interrogatorio; al verlo, Maximo, dirigiendose à los guardos de la cárcatilida en la compania de la compania de la compania de la compasión de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania de la compania del compa

Pesaso m. CARCELEDO. «Por vuestra grandeza juro que nadie le ha visto, y que nadie ha curado sus heridas; encadenado como está, «ha sido custodiado en uno de los calaboxos mas retirados de la cár-«cel. Si dudais aun de un fidelidad, tomad mi cabeza, pues consiento en perder la vida.

Máximo. «Entonces, ¿cómo y por qué no se percibe ningun in-«dicio de sus llagas?»

Prgaso, « Lo ignere.

Annásico. «¡ Ciegos I ¿ acaso no sabeis que el médico que me aha curado es tan tierno como caritativo? Vosotros no le conoceis; «no cura con potros ni con yezhas, sino por medio de su palabra; «está en el cielo y en todas partes. » Confundido el tirano, mandó que cargasen al Mártir con nuevas cadenas y que le condujesen á la cárcel.

El Gobernador partié de Mopsuesta para Anazarhe, otra ciudad esa gobierno, y tambien llevé consigé à los santos Mártires. Llegados à la nueva residencia, muevo interrogatorio y nuevas torturas; el potro, los labios cortados, la piel del cranco levantada y la cubera de acousa; bierros candentes clavados en los costados, los ojos piechados hasta perder la vista, tales fueron las forturas experimentadas por los valerosos confesores de nuestra fe.

Viendo que todo era imitil, Màximo mando à buscar al pontifico. Terencio, que tenia la inspeccion de lo juego y espectacions públicos, para encargarle que Inviese los juegos preparados para el día siguiente. Como es de presumir "una inonumerable manchedumbre llend el anfiltento, situado a una milla de la ciudad.

«Nos habianos retirado à una montais vecina, dicen los cristianos autores del resto de sus actas, mirando lo que sucedia, seperando con ansia y temor el fin de la jornada, y el resultado del
«combate de nuestros hermanos. Máximo mandó s sus guardías que
duesen en busca de los cristianos condenados à las fieras; mas coamo los toruentos que sufrierau les habian reducido à tan triste esstado que no podían sostenerse, furono cargados en las españados esada quenos faquimes, y de este modo introducidos en el circo. Nosotros
«nos ad elantamos cuanto nos fue posible, ocultandonos detrás de al«gunas piedras que alti habia; la vista de nuestros bermanos en situacion tan desgarradora nos bizo derranara muchas lágrimas, y no
«ran pocos los espectadores que tambien lloraba».

« Apenas aparecieron los Màrtires reino un gran silencio, inter-«rumpido á poco rato por los murmullos del pueblo contra la bar-«barie del Gobernador; muchos espectadores abandonaron sus pues-«tos con visibles muestras de disgusto, y volvieron á la cindad. Ir-«ritado el Gobernador, colocó soldados en todas las avenidas del «ansiteatro para impedir que nadie saliese de él, y observar y de-« nunciar á los que lo intentasen ; acto continuo mandó soltar muchas «fieras á la vez, mas todas se negaron à dar un paso mas luego de «baber salido de sus jaulas, y ningun daño causaron á los santos «Martires. Furioso al presenciar semejante espectáculo, Maximo a mando dar cien palos à los guardianes de las fieras, como para cas-«tigarles de que los leones y los tigres fuesen menos crueles que él. «amenazándoles con crucificarles si no soltaban al momento el ani-« mal que creveran mas feroz y carnicero. Poco despues apareció en «el circo un oso de grande corpulencia, que en aquel mismo dia «habia dado muerte à tres bombres; mas el terrible animal, aceracandose con pausa al lugar en que se ballaban los Martires, em-« pezó à lamer los piès de Andrónico : llevado este por el ansia con «que esperaba la muerte, apoyó su cabeza sobre el oso, esforzando-«se en encolerizarle, pero el animal no se movió, y Máximo, fuera « de si, mandó dar muerte al oso à los piès de Andronico.

« Temiendo Terencio por su persona, mandó soltar una leona furiosa que le habia regalado el sumo sacrificador de Antioquia; á asu aparicion, palidecieron los especiadores, y sus rugidos llenaron «de terror á los mas intrépidos; sin embargo, al estar cerca de los «Martires, que se hallahan tendidos en la arena, se echó à los piès «de Taraco en actitud suplicante y los lamio. Furioso Máximo man-«dó que la provocasen: mas la leona, recobrando la fiereza que solo «por los santos Martires habia olvidado, rugió de un modo espan-« toso, rompió la puerta del anfiteatro, y sembró entre el pueblo tan gran consternacion, que no se oian mas que estos gritos : «Esta-« mos perdidos; abran la janla de la leoca, » Para poner fin à la eje-« cucion , tuvo el Gobernador que llamar à los confectores , los cuales « dieron muerte á los santos Mártires. Llegada la noche, recogimos « sus cuerpos y los trasladamos à una caverna abierta en la roca en « el flanco de una montaña vecina ; à ella se ban retirado Marcion, «Félix y Vero para pasar el resto de sus dias, deseosos de que cua bra su cuerpo el mismo sepulcro que encierra las santas reliquias.

««¡Alabado sea Dios alora y siempre! Queridos hermanos nuestros, os suplicamos que acojais con vuestra caridad ordinaria à los portadores de esta carta, los cuales mercen vuestras atenciones y estimación, pues son del número de los que trabajan á las ordenes de Jesucristo, á quien pertenecen la gloria y el poder, junto con el Padre y el Espirito Santo, antes de los siglos, ahora y siempre, y on los siglos de los siglos, Amen '.»

En todos los lugares que visita, ilumina el sol combates semejantes al que acabamos de describir; sigamos á ese astro en la carrera; pasenos de Oriente á Occidente, y alli terminarémos el bosquejo

<sup>1</sup> These some or restimen has famous actus que todos leacriticos modernos reconeces por originales. Los mismos ertileos han puesto en dada la sutertucidad de las actas de otros muchos Mártiers, porque les han parceido my Ingas, e de lleuss y ade muchos discursos, y a de tocraetous demandios extraordinarios, y a de excesivos milagres, y ade publaras may duras respecto de los jueces. Abora bien, las actades den ensirtos tres Santos recuen todos estos erracterés à la vezy son may largas, contienen muchos discursos, muchos milagros, torreculvo inquistivos, y alpharos muy duras para el Gobermodor. Ademis, las fechas están extincedada, y 4 pesar de cos made dusta de su autonificidad, lo que que de las quales reglas maginadas por los criticos, del menos melas estados que que de las que las reglas maginadas por los criticos, del menos melas estados que que de las grandes estados de la companida por los criticos, del menos melas estados por que de las grandes por los criticos, del menos melas estados por que de las grandes que de las companidas por los criticos, del menos melas estados por que de las grandes que de las companidas por las estados de las contratos de las companidas por los criticos, del menos menos melas estados por que de las grandes de las contratos de las companidas por los criticos de las partes de las companidas por las estados de las companidas por las estados de las estados de las companidas por las estados de las estado

de la décima persecucion general: Los dos nuevos campeones que formaria para nesotros la retaguardia del grande ejército de los Mártires, cuyos triunos admiró el retinado de Dioceicano, son dos virgenes que apenas contahan trece años, ambas de ilastre nacimienlo, ambas herederas de noa gran fortuna, ambas hermosas y puras como Ángeles, ambas demassiado delbiles para sostener sus cadenas, y admirando á sus jueces y á sus verdugos con la grandeza de su valor; nadie dudar de gue habimon de finés y de Eulália.

Inés ilustro la grande cindad de Roma, teatro de sus victorias; sur riquezas y su bermosura la bicieron solicitar en matrimonio por muchos jóvenes de las mas antiguas familias de Roma, y en particolar por Procopio, hijo del gobernador de la cindad. Este jóven le envicio un rico presente, que Inés reclazo diciéndelo halarse prometida à otro esposo; contestacion que Procopio comunicó a su padre, rogándo que mente de la companio de que empleas la autoridad que le daba su empleo de gobernador para obtener el consentimiento de Inés. El gobernador mando à Inés que compareciese á su presencia, y le preguntó por que cansa rechazaba la alianza con su hijo. « Porque estoy prometida à un esposo divino, » contesdo la Sante; y si bien el gobernador no comprendó sus padabras, nundo es sus oficiales le dío que aquela jóven era cristiana, y que aquel esposo divino era el Dios de los Cristianos.

y Entonces el gobernador, cambiando de tono y de maneras, ordenó á la Saota abandonar sin perdida de momento aquella secta impía, so pena de perder su fortuoa y de sufrir los mas crueles tormentos; su intencion era asustarla, mas se engaño, pues loés, á pesar de su tierna edad v de su delicado enerpo, abrigaba un alma intrépida que solo suspiraba por el martirio. El gobernador mando encender un gran fuego, y preparar los garfios de hierro, el potro v todos los instrumentos de tortara, sin que la virgen manifestase la menor emocion à la vista de tan terrible aparato; decimos mal, léjos de atemorizarse, la vírgen reveló la alegria de que se ballaba poseida al aspecto de las torturas que le estaban preparadas. Arrastrada delante de los idolos para obligarla á ofrecerles incienso, solo levanto la mano para hacer la señal de la cruz, y viendo el gobernador la inutilidad de todas sus medidas, amenazó á la Santa con enviarla á un Ingar infame, donde aquella virginidad que tanto amaba seria expnesta á los insullos de una juventud libertina. «Jesucristo, conetestó loés , esta demasiado celoso de la castidad de sus esposas paera sufrir que sean despojadas de esta virtud ; él es su guardian v

El juez, dejándose llevar por su colera, ejeculó su amenaza, y la Santa fice llevada à un lugar de prostitucion; mas un liberino que se afervió à presentarse en la querta fue herido de un rayo y pertió la vista; a terrorizados sus compañeros, le condujeron à la presencia de la Santa, la cual accediendo à sus suplicas se devolvió al momento la vista y la estud.

À pesar de que el juez no tenía necesidad de que le aguijonessen, le principal acusador de Inés no dejaba de encender mas y mas su ira contra ella: resentido su amor propio al verse despreciado y desobedecido por una virgem, la condeo á ser decapitada. Al acercarse de verdingo é as júven victima, se apodero de é una viva emocioa; su rostro palideció, y tembló su mano; de modo que la Santa, llean de alegria, tuvo que animale, y despues de nas corta oracion hajó la cabeza, asi para adorar á Dios como para recibir el golpe que consumó su sacrificio. Los especiadores, viduolo tan jóven, cargada de cadenas y lan intrépida hajo la temblorosa mano del verdugo, se deshacian en llauto. Su cuerpo fue enterrado en las cercandas de Roma, en el camino de Nomento. Para obtiene la virtud de la pureza se han invocado siempre con especialidad la Madre de Dios y santa Inés.

Meniras que Inés triunfaba del demonio en la misma capital de su Imperio, Eslalia e teutria de confusion en España, dondes reia á los Cristianos una encarnizada guerra. El hárbaro Daciano, gobernador de la provincia, que acababa de hacer morir al diácono an Vicente en medio de inanditos tormentos, se ballaha entonces en Mérida, capital de la Lusitania Eslalia, descendiente de una de las primeras familias de España, había sido educada en la religion cristiana, y desde su infancia un carácter admirable por sa dultura, una rara modestia, una tlerna piedad, y un gran annor la virginidad, la babian becho-amar de Díos y de los hombres. Dotada de un alma grande, no gustaba de lo que generalmento halaga y pier-de la las fivenes, los adornos y los placeres. Solo contaba doce años

Este fugar que sirvió de cárcel á la Santa es en el dia una capilla subterránea situada en la magnifica iglesia de Santa Inés, ceres de la plaza Navona, en Roma.

cuando se publicaron los edictos de Diocleciano, y á pesar de su juventud, los consideró como la señal del combate, tanto que inquiela su madre por el ardor que maoifestaba por el martirio, la condujo à una quinta que poseian fuera de la ciudad.

Eublia, impulsada por el espíritu de Dios, evadióse durante la noche, y despues de muchos trabajos, llegó á Mérida al asomar el día; dirigese à palacio, atraviesa por entre los guardias del Gobernador, llega al pié de su tribunal, y sin palidecer se encueltra en medio de una innamerable untilut de bachas y de baces; echa en cara al orgulloso Daciano la impiedad de que se hacia culpable prediciendo que fuese abjurada la hinia Religión verdadera. Sin ensbargo, continúa la Santa, ya que buscais á los Cristianos, yo soy cristiana. » Al oir tabes palabras, Daciano mandó prenderla, si bien recurrió primeramente à las cárcias y á la persuasion, representándole el daño que à sí misma se hacia, y el dolor que causaria à sus padres si persistia en su desobeliencia.

Viendo la inutilidad de sus esínerzos, apeló à las amenazas, mosrole los instrumentos de suplicio destinados à atormentarla, y le dijo que no sufriria tortura alguna si consentia en tomar solo con el extremo de sus dedos un poco de sal y de incienso; mas Eulalia, lejos de sucambir, derritó el idolo y pisó la torta preparada para el sacrificio; su sanla audacia no tardó en recibir la recompensa; dos verdugos se apoderaron de ella y le desgarraron los castados con garfios de hierro; durante tan atroz tortura, Eulalia cuenta sus heridas y exclama con voz tranquila: «Señor, con el bierro y el acero «graban vuestras victorias sobre mi cuerpo.; Guánto me complazoe sen lecrias escritas con lales caractires [s

En seguida le aplicaron antorchas encendidas sobre el pecho y los costados, sin que sias dolores le arraccasen ni una sola queja; final-mente el tirano, cuya crueldad no salisface el bierro, mandé enceder muchas antorchas al rededor de Eulalia, no tardando esta en vases rodeada de llamas, y estas en prender en todo su cuerpo. La jóven Martir, viendo arder sus vesidos, se apresuró à destatar sus cabellos que un nudo sajetaba debajo de su velo, y que caen sobre sus espadas curbriendolas con infinitos rizos, en los cuales el arte no lenia parte alguna; esta precaucion tranquiliza un poco su pudor alarmado; sin embargo en brere las llamas prenden en los cabellos, pero en el mismo instante que tiba à ser despojada de aquel último

velo "k casta virgen espira ahagada por el fuego y el bumo. La nieve que cae en abundancia cubre su nucrpo, y el cielo que cuida de los funerales de sus virgenes queridas dispone el mismo la pompa, haciendo reinar por lodas partes el color de la pureza. Los Cristianos entertaron à Eulalia corca del lugar de su martiro, sobre el cual se edificó mas larde una magnifica iglesia, siendo sus reliquias depositadas debaio del altar mavor.

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por haber elegido à los mas débites para vencer à los mas fuertes; dadme la pureza de santa Inés y de santa Eulalia.

Me propongo amar à Dios sobre todas las cosas, y à mi pròjimo como à mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, pensaré entre mis penas en los sufrimientos de los Mártires.

### LECCION XX.

## ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO IV).

Juicio de Dios sobre Diocketano, Maximiano y Galerio. — Conversion de Constantino. — Paz dada à la Iglesia. — Influencia del Cristianismo en el derecho de gentes, político y civil. — Caridad.

Al referir la historia de los Mártires, bemos elegido los ilustres testimonios de nuestra fe en todas las partes del mundo; en Oriente. en Occidente, en Asia, en África y en Enropa, entre todas las edades y en todas las condiciones. Mostrar de este modo la catolicidad y unidad de la Religion, pulverizar el cargo de fanatismo que dirigen los implos à nuestros santos Mártires, enseñar á todos que no hay pais, clase ni edad que no haya dado Santos al cielo, y que no pueda darle todavia; esta ha sido nuestra intencion. El martirio ó el testimonio de sangre, hé aqui sin duda un imperecedero monumento de la verdad del Cristianismo; otro no menos brillante es la muerte de los perseguidores. Si, la muerte de los Mártires y la muerte de los tiranos son como una doble hilera de indestructibles colunas colocadas en el camino de las generaciones, en cuyo fondo leen los ojos estas palabras : Al Reu inmortal de los siglos, al Cordero dominador del mundo. La muerte de los Mártires revela su bondad. la muerte de los tiranos prueba su justicia, y ambas demuestran que todos los hombres, todos los reyes, queriendo ó no, contribuyen á establecer y afianzar su eterno reino.

Diocleciano y sus colegas habian inmolado durante diez años de persecucion à tan gran número de victimas, que creyeron haber aniquilado el Cristianismo; y llenos de orgullo, mandaron erigir dos colunas de mármol, que se ven aun en España, con las siguientes inscripciones:

DIOCLECIANO JOVIANO ', MAXIMIANO HÉRCULES,
 CÉSARES AUGUSTOS.

POR HABER EXTENDING EL IMPERIO BOMANO EN GEIENTE Y

Y POR HABER EXTINGUIDO EL NOMBRE DE LOS CRISTIANOS QUE CAUSABAN LA RUINA DE LA REPÚBLICA.

1 Diocleciano se hacia llamar Joyiano, es decir, descendiente de Júpiter.

## DIOCLECIANO, CESAR AUGUSTO

POE HABER ADOPTADO Á GALERIO EN OBLENTE; POE HABER ABOLINO POE TODAS PARTES LA SUPERSTICION DE CRISTO; POE HABER EXTENDIBO EL OBLOO DE LOS DIOSES.

Estas dos colunas, esta doble inscripcion, que debian atestignar à todas las generaciones el triunfo de los tiranes, solo ban inmortalizado su barbarie y su impotencia. Aun durante su vida, el Cordero dominador quiso humillarlos y tomar venganza de la sangre de sus servidores : Diocleciano , intimidado por el poder y las amenavas de Galerio, abdico el imperio en Nicomedia, es decir, en la misma ciudad en que firmara el edicto de persecucion , y retiróse á Dalmacia, donde se entrego á la vida privada cerca de Salona, en el dia Spalatro, en cuyo lugar se ven aun las ruinas de su palacio. Alamos años despues tuvo el dolor de ver à su esposa é bija condenadas à muerte por el tirano Licinio, y ejecutadas en una plaza pública : despues de lo que, vióso el objeto del general desprecio ; presa de continuas agitaciones, no queria comer ni dormir; noche y dia desahogaba su pesar en profundos suspiros ; lágrimas de desesperacion humedecian con frecuencia sus ojos; revolcábase por su lecho ó por el suelo, hasta que murió miserablemente consumido por el bambre, por la melancolia y por el dolor 1, 15

Maximiano lifercutes viose tambien obligado à abdicar en Mina por tres veces quiso reconquistar la pirpura y aun arrancarla Abaimo, su propio hijo, y viendo que erán vanos sus esfuerzos, aboroses impulsado por la desesperacion. Galerio, atocado de una enfermedad borrible, fue devorado en vida por la podredumbre y los gu-

DIOCLET, JOVIUS, MAXIM. HERCULEUS,

AMPLIFICATO PER ORIENTEM ET OCCID. IMP. ROM.
"ET NOMINE CHRISTIANOS, DELETO
OUI BEMP. EVERTERANT.

DIOCLETIAN, C.ES. AUG.

GALERIO IN ORIENTE ADOPT.
SUPERSTITIONE CHRISTI LEIQ. OELETA,
CHUTH DEGREM PROPAGATO.

(En Baronio, año 304),

Lact. De Mortib. persecutor. sub fin.

sanos; exhalaba-un hedo; tan infecto que ni sus propios criados que dian acerdrafee \(^1\), rumirá abandonado de todos y en medio de que disianos dolores en el año 311. Así murieron los tres grandes perseguidores del nombre cristiano; y abora, reyes, mediad, instrubio pieces de la lierra, y aprovechemonos nosotros de lan satudable citon, muy eficaz para robastecer nuestra fe y penetrarnos de un profundo resepto hacia Jesuristo, tanto may, cuando observarémos en la série de los siglos que todos los que han querido seguir su ejemplo han sufrido una suerte igual.

Sin embargo, llegado era el momento señalado de toda eternidad para el triunfo de la Iglesia; Dios había ya manifestado que fodos los poderes de la Iterra no eran capacos de destruirla, y cuando fueindisputable y reconocido que solo el la había establecido, llamo ó ella á los Emperadores, é hizo del grande Constantino el abierto protector del Cristianismo. Aquel Principe era bijo del césar Constancio Cloro, y reunia en su persona las mas eminentes cualidades; yu genio vivo, pero templado siempre por una rara prudencia, daba nuevo realce á su noble rostro y á su aventajada talta. Despues de la muerte de su padre, fue proclamado emperador á la edad de trieta a abos, dignidad que le disputó Máximo, hijo del emperador Maximiano Hércules. Ambos competidores se dieron algunos combates parciales, en que Máximo llevó siempre la mejor parte, y esto decidió á Constantino à presentar una batalla decisiva, con cuyo objeto atraves los Alpes y tomó el camino de Roma <sup>3</sup>.

Viendo que el ejércio de Màximo era mucho mas unmeroso que el suya, comprendió que necesitaba de un socorro extraordianto, y quiso bacerse havarable al Dios de los Gristianos; para ello fe suplicó ardientemente que so le revelase, y como aquel Principe era de recto corazon, sas volos (uero nidos. À las doce de un dia tranquilo y sereno, mientras marchaba al frente de sus tropas, distinguió en el cielo una brillante cruz, en medio de la cual se leian estas pafabras trazadas con caractérés luminosos: Por este signo tenecrárés: Todo el ejército reparó en el prodigio; pero el que mas se asombró fue el Principe, el cual se ocupó el resto del día en investigar lo que significaba tan estupenda maravilla, y en la siguiente.

te noche, durante su sueño, apareciósele Jesucristo con igual emblema, y le ordenó hacer sobre aquel modelo un estandarte para guiar á sus soldados á los combates, como un escudo contra sus enemigos.

Al asomar el dia, el Emperador llamó á algunos trabajadores, y les trazó el dibujo del estandarte, consistente en una especie de pica cubierta de bojas de oro, con un travesaño en forma de cruz, del que pendia una tela de lisiú de oro; en el extremo de la pica hahía nna corona enriquecida de diamantes; en medio se veian las dos pri-

meras letras del nombre de Cristo, entrelazadas X, y en la tela veianse los retratos del Emperador y de sus bijos. Este estandarte, al que se dió el nombre de labero, er al levado sucesivamente por cincuenta hombres, elegidos por Constantino entre usas guardias como à mas valientes y piadosos. Afentado por la eeleste vision, no vaciló en presentar la baltala ás an emerigo, en la caul Maximo fue vencido, pereciendo abogado al querre ensa fuga vadear el Tiber. Roma abrió sus puertas à Constantino, y el nuevo señor del mundo llamó cerca de si al papa san Silvestre para que le instruyera en las verdades de la religion cristiana, de la cual bizo profesion pública, siendo su primer cuidado publicar un edicto en favor del Cristianismo.

Nada mas cierto hay en la bistoria que la milagrosa aparicion de la cruz, referida por Eusebio de Cesarea, bistoriador y amigo del Emperador, y confirmada por un gran utimero de escritores y de monumentos de toda especie. «Si otro nos lo hubiese referido, dice el sábio Oblispo, trabajo habria tenido para persuadirnos; mas shabiéndonoslo contado el emperador Constantino, y asegurado ba-jo jurnamento, à nosotros que escribinos esta historia, ¿cómo es «posible la duda, sobre todo cuando el resultado justifico la pro-mesa. ¹?».

De este modo hablaba Eusebio en un liempo en que muchas personas, lestigos oculares del hecho, vivian ann y podian desmeuirle, y no deja de ser gracioso que quince siglos despues, sin pruebas, sin monumentos, se ponga en duda un hecho lan grave, únicamente porque no nos conviene, ¿ qué digo? únicamente porque prueba la divinidad de una religión que es lemida porque no es amada, y que no es amada porque condena el mal objeto de nuestra la funcionata.

<sup>1</sup> Eusebio, lib. IV, c. 16; Luct. loc. cit.

<sup>1</sup> Véase à Eusebio, in Vita Constant.

In hoc signo vinces.

<sup>19</sup> 

tro anor. Por lo demás, aun cuando abandonásemos aquel prodigio á la impiedád, su causa no por esto seria mejor, como demostrarémos en las dos lecciones siguientes, que rogamos lean con ligual atencion el fiel y el incrédulo; el fiel para afirmarse en la fe, y el incrédulo para lluminarse.

Antes de Constantino, la Iglesia carecia de existencia aceiat; habia personas y familias cristianas, pero no naciones cristianas; mas al subir al trono junto con Constantino, la Religion pasó desde el estado doméstico al estado social. Entonces bizo sentir su influencia à las naciones, como la biciera sentir à los individuos; las costumbres públicas, las leyes, basta el lenguaje, convirtiéronse poco à poco en cristianos, y el triunfo de Jesseristo fue compileto. Esta saludable influencia bien merce por muestra parte algunos momotos de estudio, pues debemos tanto à la Religion, y tan propensos sonos à olvidar sus beneficios, que presta un verdadero servicio à los hombres el que les recuerdas us immensos beneficios.

Recojamonos, pues, por un instante, y consideremos esta influencia, 1.º en el derezho de grantes, es decir, en las relaciones de unos
pueblos con otros. Antes del Cristianismo la gran ley que determinala las relaciones de los pueblos entre si era la ley del mas fuerte. ¡ Ay de los vencidos ¹ le ra la divisa mivresa; ¿ asi es que la devatacion, el incendio, los asesinates, la carnicería, la desolacion del
país vencido acompañaban da guerra, y la esclavitind de los babitantes la seguita. Ahora bien, sabemos ya cuál era el destino de
los seslavos; cadenas que nada debia romper, indignos tratos ¿ la
obligación de matarse unos à otros para divertir à los vencedores ó
para honrar sus funerales, hé aquí el unico y desgarrador porvenir
que les aguardaba.

El Cristianismo, llegado al estado social, modifica poco á poco tan bárbaro código; al abrutal devecho del mas fuerte sustituye insensiblemente la dulce ley de la caridad minversal; la guerra no se hace ya con igual barbarie; los prisioneros no son ya esclavos; los heridos recogdios por el venedor del campo de batalla, son curados, consolados, devueltos á la vida, y mas tarde á su patria yá su familia. Tal es el carieter general de la guerra entre las naciones cristianas; y para que se sepa que al Crisianismo, y solo al Cris-

tânismo, se debe el que se hayan mitigado los horrores de tan terrible arote, obsérvese que conserva aun su carácter de barbarie de las naciones modernas que no ban recibido la influencia del Evangello, y que en los mismos pueblos cristianos se hace mas y mas barbara á molida que el Evangello pierde en collos su influencia.

De la suavizacion de la guerra resultó poco à poco la abolición de la esclavitud ; admiremos aquí la prudencia y prevision del Cristiamismo. Dar de una vez la libertad à los esclavos habria sido desquiciar el mundo; Jesucristo se contenta con sentar en el Evangelio los principios de la libertad diciendo : « Hermanos sois ; amaos los unos «á los otros como os amo yo á vosotros mismos. » Y los Apóstoles y la Iglesia, segun la oportunidad de las circunstancias, hicieron aplicacion de estos principios, y sin sacudimientos ni revoluciones los esclavos fueron libres. Admirable espectáculo es considerar las modificaciones sucesivas de la legislacion bajo la influencia cristiana; leed el código Justiniano y las capitulares de nuestros Reves, las de Carlomagno especialmente, y asistiréis à la transformacion del mundo antiguo en el mundo nnevo. Tambien aquí, para que se sepa que al Cristianismo, y solo al Cristianismo, pertenece la abolicion de la esclavitud, basta saber que las naciones idólatras viven aun bajo el régimen de la ley pagana, y que en ellas la esclavitud está en todo su vigor.

4 2.º En el orden político, esto es, en las relaciones de los Reves v de los pueblos. En el Gentilismo vemos siempre la ley del mas fnerte por universal regulador, es decir, sojuzgando en todas partes al débil en provecho del fuerte. Los Reves eran verdaderos déspotas, v los pueblos viles rebaños destinados á satisfacer todos los capriebos de sus señores; humiliante verdad que la bistoria de los Emperado+ res romanos coloca entre los hechos mas incuestionables. El divino Legislador, el Rev de los reves, muere por sa pueblo, y de lo alto de la cruz exclama : « Reves, os be dado el ejemplo para que obreis « como yo be obrado, » En otra ocasion dijo : « El primero entre vos-«otros sea el servidor de los demás.» Del árbol de la cruz se desprende otra leccion : al obedecer à su Padre basta la muerte, el Hijo de Dios dice á los pueblos : «Os he dado el ejemplo para que me «imiteis;» y va antes babia dicho; «Dad al César lo que es del Cé-«sar. » En esta doble leccion está la consagracion del poder y del deber, el principio del espíritu de sacrificio, la yerdadera base de una

<sup>1</sup> Vac victis.

sociedad perfecta, Asi pues, en el Cristianismo, despues de pasada estado Social, los pueblos no son ya para los Reyes, sino los Reyes para los pueblos, así como los hijos no son para los padres, sino los padres para sus hijos. Las diguidades, los empleos se llamón acropa, y en el foudo de esos principios está la abolicion del derecho de la fuerza material: de aqui el carácter de ditizura y de equidad que distingue las legislaciones de los pueblos cristianos.

Y para que se sepa que al Cristianismo, y solo al Cristianismo, debemos tales beneficios, observese que los puebles idolatras esta lan regidas lodaria por la ley del mas fuerte; los Rives son entre ellos déspotas, y cuanto mas disminuye la influencia del Evangelio en las naciones cristianas, mas bárbaras y contradictorias se hacen las leyes, mas peas y se extiende el despotismo, mas conspira el Estado para confiscar la libertad, la fortuna, en una palabra, á serlo todo, como en los tiempos de Tiberio y de los demass Cesares; es decir, mas nos acercamos à la arbitrariedad del Gentillismo.

3.º En el órdra cirel. Hemos visto ya lo que el Cristianismo bánia hecho en la familia á favor del padre, de la madre y del bijo; beneficios todos que se convirtieron en leyes bajo el imperio de Constautino, es decir, que este Emperador, incluyendo en la legislacion de gran principio evangelho de la caridad y de la igualdiad, abolió la poligamia y el divorcio, las dos fuentes de esclavitud, de vergenza y de desgracia para la familia gentifica. El matrimonio uno indissiouble, que ennoblece al padre, que da nuevo realec à la mujer, que asegura la vida y la educación del bijo, en una palabria, que hace la dicba de la familia en las sociedades modernas, en tanto es un beneficio del Cristianismo, en cuanto allí donde no reina el Evangelio subsisten la poligamia y el divorcio; en cuanto allí donde no reina el Evangelio subsisten la poligamia y el divorcio; en cuanto allí donde no reina el Evangelio subsisten la poligamia y el divorcio; en cuanto allí donde no reina el Evangelio subsisten la poligamia y el divorcio; en cuanto allí donde no reina el Evangelio subsisten la poligamia y el divorcio; en cuanto allí donde no reina el Evangelio subsisten la poligamia y el divorcio; en cuanto allí donde no reina el Evangelio subsisten la poligamia y el divorcio; en cuanto allí donde no reina el Evangelio, no tardon en aparecer ambas calamidades bajo na ú otra forma.

Asi pues/ bajo la influencia cristiana el derecho de gentes, el politico, el civil, las relaciones todas de los bombres entre si se ban modificado, perfeccionado, santificado. Naciones modernas, en ella está el principio de vuestra superioridad; no lo olvideis jamás, para nunça oblitar 4 la Relizion de decirse estas amargas palagras: He clurado, he alimentado á mis hijos, y mis hijos me han despretiddo : Miradlo biem, el Cristianismo fue el triumfo de la caridad sobre la fuerza bruta, del hombre regenerado sobre el hombre degradado, del espíritu sobre la carne; si le arrojais de entre vosotros,
pasará à otros pueblos mas diguos de sus beneficios : y as como el
sol al ocultarse en el horizonte no deja despues de si mas que el horor de las tiniebals, a al ejarse de vosotros la divina anotrota, os
dejará sumidos en la noche del error y en el cáso de las revoluciones, mientras llegan los bierros de la esclavitud y los horrores de la
harbarie. Ved lo que ha sucedido en Grecia y en África, antes tan
ilustradas, tan Borecientes y tan dichosas, porque eran cristianas.
Sifivaos de leccion su ejemplo!

4.º En todo lo que sufre. Bajo el Gentilismo, el ser débil era en todas partes oprimido, bumillado; todas las reformas obradas por el Cristianismo en las leves tendian al único obieto de proteger la debilidad contra la fuerza, y gracias á su influencia se abolieron los combates de gladiadores. Sin embargo, fucra de la accion de las leyes quedaban infinitas miserias que aliviar, y aunque el Cristianismo contaba con todos los recursos necesarios para conseguirlo, se babia visto obligado por la persecucion á encerrarlos dentro de sé mismo; libre ya, vióse un inmenso desbordamiento de caridad; hubiérase creido un rio de amor, que despeñándose de una elevada montaña traspasa todos sus limites, é inunda los campos, llevando por todas partes la fecundidad y la vida. Elevaronse à porfia asilos para alimentar á los pobres niños expósitos ó abandonados, fuese cual fuese la religion de sus padres: asilos para los bnérfanos; asilos para los enfermos; asilos para aloiar á los extranjeros y percgrinos; asilos para toda clase de pobres en general \*; no hubo miseria que no tuviese su consuelo y su palacio.

Ordinariamente cuidaba de su administracion un apóstol de aquella caridad divina, como en Alejandria san Isidoro, bajo el patriarca san Teólilo; en Constantinopla, san Zotico, y luego san Sanson: particulares babia que mantenian bospitales á sus expensas, como

<sup>1</sup> Vérse el Código de la Religion y de las costumbres, por el abate Mensy 2 vol. en 12.º, y sobre los detallea de esta influenc a, nuestra Historia de la sociedad doméstica, 1, II.

Isai.

El asilo de la infancia se llamaba en griego brephotrophium; el de los hutefanos orphanotrophium; el de los enfermos noncomium; el de los estranjeros mendochium; el de los ancianos gerontocomium; el de toda especie de pobres prochotrophium.

san Pammaqnio en Porto, y san Galicano en Ostia. Este último babia sido patricio y cóñsul, y maravillaba ciertamente a los espectadores, que de todas patres acutian, y eta un hombre de su rango, que babia touido los honores del triunfo y que se houraba con la amistad del emperador Constantino, lavar los piés à los pobres, serviries en la miesa, y dar à los enfermos toda clase de consuelos \*, ¡Guánias veces desde entonoces ha sido el mismo ejemplo dado por reyes y reitanas, por delicadas princessa nacidas en las gradas de un trono! El culto de los pobres, permitaseme la expresion, es el carácter distintivo de la relición cristiana.

Los santos Obispos no omitian gasto algono para tales establecimientos; cuidaban de la sepultura de los pobres y del rescate de los cautivos que habian sido apresados por los bárbaros, como frecuentemente sucedia en los titimos tiempos del Imperio romano \*; para cuyas limocansa, privilegiadas entre todas, vendian hasta los vasos sagrados, habiéndose san Exuperio, obispo de Tolosa, reducido para hacer frente à ellas à tan extremada pobreza, que llevaha en um cesto el cuerpo de Nuestro Señor, y su preciosa sangre en an cáliz de vidirio. San Paalino, obispo de Nola, despues de baberlo vendido todo, se entregó el mismo por esclavo para resectar al bijo de nao viuda; de modo que los grandes tesoros de las iglesias, el oro y la plata que las adornahan, solo estaban en ellas como en depósito, mientras llegaba una ocasion para emplearlos, como una calamidad pública, una peste, un bambre; todo se sacrificaba para la conservación de los templos vivos del Espritu Santo.

Semejante modificacion en las costumbres no es menes milagrosa que la modificacion en las idoas; si durante las persecuciones se hubiese de repente presentado un hombre en cl anfiteatro donde la antigua Roma bebia con delicia la sangre de los Gristianos, y dirigidadosa J. Emperador, al Semado, 4 las matronas romanas, hubiese dicib. : «Augusto emperador, que miras al universo inclinado, «ta spiés, ilustres senadores, bijos de los Fabios, de los Escipiones y de los Gracos; y vosotras, soberbias matronas tan delicadas y stan orgullosas, dia vendrà, y no está muy lejos, en que vuestras chijas, convertidas al Cristianismo, tendrán à honor el servir à los chijas, convertidas al Cristianismo, tendrán à honor el servir à los

apobres y à los eschaves. Todos esse desgraciados sobre los cuales aquens so dignais dirigir una mirada, que cargais de cadenas y llomais de golpes, que ca viais à moir à las islas desiertas, en los borades de los caminos, ó que arrojais à vuestras murenas, serán recegidos por vuestros hijos, respetados, queridos, llamados con el anombre de hermanos; y vuestros mas ilustres dessenciientes citra-rán su mayor gloria en ser los servidores de los pobrotes, mas que ser los nietos de los Escipiones y de los Césares, » Si algano, repito, bubices dirigido semejantes palabras al Emperador o al Senado, ho hubieran crácido un insensato, y si embargo bubises sido profeta; y si cien años despues de Constantino bubiesen vuello al mundo dos aquellos patricios de Roma, 1 cómo se bubieran admirado al ver realizada la profeta! À buen seguro que babriao exclamado s Es na prodigio inconchible, y solo puede ser obra de Dios: Incrediblé, ergo diciniona 1.

### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por baber dado la libertad à vuestra Iglesia; gracias os scan dadas por los beneficios que ha derramado por todo el mundo y sobre cada uno de nosotros en particular.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mí mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, oraré cada dia por mis superiores temporales.

<sup>14</sup> Baron. ad 3 decemb.

<sup>8.</sup> Cypr. Epist. LVI, pag. 146; Mamachi, t. III, pag. 46 v sig.

Fleury, Costumbres de los Cristianos, pág. 330.

<sup>14</sup> Terrul, adv. Marcion.

## LECCION XXL

### ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO.

Resúmen de lo anterior. — Estudio sobre el herbo del establerimiento del Crisllanismo. — Dificultades de la empresa. — Debilidad de los medios. — Grandiosidad del resultado. — Suposicion.

La primera necesidad de los tiempos actuales es armigar la fe en los corazones, y, salvo error de nuestra parte, el nejor medio de lograrlo es presentar en toda su desandez el hecho del establecimiento del Cristianismo; no bay prueba mas completa, mas indestructible, mas popular. Yamos, pues, à exponeiro resumiendo en las dos lecciones siguientes cuanto bemos explicado sobre los tres primeros siglos; nuestra relacion será enteramente auténtica, y la aportariemos en el unanime testimonio de los judios; de los gentiles y de los Cristianos, es decir, en la autoridad de testigos oculares y perfectamente irrecusibles ; negar sus dichos sería negar foda certezo histórica. Á fin de mostrar el hecho en toda su grandeza, lo examinaremos hajo tres puntos de vista: 1. Dificultades de la empresa; 2.º debilidad de los medios; 3.º grandiosidad del resultado.

1.º Dificultades de la empresa. Los autores judios, gentiles y cristianos nos dicea unánimemente que en la época en que aparció el Cristianismo, el mundo entero, excepto el reducido rincon de tierra labitado por los judios, era idolatra. El objeto de la empresa era derribar el Judaismo y el Gentilismo, y elevar el Cristianismo sobre sus uniass; tratábase, pues, de declarar la guerra á todos los pueblos y de atacarles en lo que hay mas fuerte y mas sagrado en el fondo del corazon bumano, en el sentimiento religioso. Entre los gentiles este

<sup>1</sup> Venns, les comprehantes, 1, \* en Bollet, Historia del establecimiento del Cristionimo; 2, \* en el P. Becolonia, La verdad del Cristo probada por los autores genétics; 3, \* en el P. Mamechi, Originesy andis, crist. 1, II, III y IV, 4, \* en todos les santos Padres, especialmente san Justino, Terdulano, Origenes, Arabólo, Laccacho, cet., 5, \* en Taleto, Hist. Ib. XV, Sendon, in Face de Donni, etc., 6, \* en todos las demostraciones evangélicas; 7, \* en el Talmud, etc., § 6, \* en todos las demostraciones evangélicas; 7, \* en el Talmud, etc., § 6, \* Barrollo, Annales ecc. dische el año 34 § 430.

sentimiento tenia nua energia particular, en cuanto se confundita con las pasiones, objeto exclusivo del culto universat, y tanto entre los guidisos mo entre los judios se merdaba con las precupaciones mas lisonieras para el orgullo nacionat, pues todos creian que sus instituciones politicas se hallaban inviolablemente unidas al manenimiento de su religión. Entre los romanos, en particular, iba envuelto con la aspiración à la dominación universal; porque, fiada en tos oráculos, Roma, sofiora del mundo, consideraba el Paganismo como la causa de sus triunfos y la garantia de la eterna duración de su imperio. Vemos, pues, que la empresa era en todas sus parles un tejido de dificultades, si graves las unas, gravisimas las otras.

Primera dificultad: Destruir el Judaismo. És cierto que los judios eran en corto número, pero abrigaban hácia su religion un amor muy vivo, muy fundado y muy interesado. Amor muy vivo: desde muchos siglos se encontraban radicalmente curados de su inclinacion à ta idolatria, y antes que renunciar à la ley de Moisés, habian sutrido de parte de los reyes de Siria el saqueo, la devastacion, la escalvitud y todo classe de malos tratos, Muchos de ellos habian dartemando su sangre en los campos de hatalla, à ejemplo de los hijos de Matalias, en defensa do su fe, al paso que otros la confessaron va-ferosamente defante de los tiranos, prefiriendo, antes que abjurarla, la muerte entre los mas horribles suplicios; tales fueron el santo anciano Elezara, la madre de los Macabos y sus siste hijos.

Amor muy fundado: el Judaismo era la religion verdadera en cuanto tenia al mismo Dios por autor, por intérpretes à los Patriareas y Profetas, gloria de la nacion, y à los judios por únicos depositarios. Jorusalion era la habitación del Señor, su templo el único santuario en que admitia las adoraciones de los bombres y en que dejaba oir sus oráculos. Una larga seirie de prodigios servia de base à su religion; la fidelidad de los hijos de Israel à aquella ley desendida del cielo había sido el origon de innumerables bendicios, les había granjeado los favores de los mas fieros conquistadores, y hacía aun su fuerza, y en ella consistia su superioridad delante de los demás puebbo.

Amor mny interesado: la falsa interpretacion dada à las profecias por los Farisos balagaba de tal modo su orgulo nacional, que era la base de lodas sus esperanzas, y con fanática tenacidad esperaban los judios à un Meslas conquistador que les librase del yugo de los gentiles, que pusiese en sus manos el cetro del universo, y que hiciese de nuevo amanecer para ellos los hermosos dias de Salomon.

Abora hien, era preciso persuadiries de que su interpretación de las profecias er un error; su esperanza en un Mesas compistador una quimera; su religion una vana sombra que debia hacer lugar à la tradidad; su titulo, hasta entonces exclusivo, de pueblo queri-do de Dios, un titulo que deberian compartir con todos los pueblos; su odio y profundo desprecio bácia los gentiles; dos sentimientos culpables que babrian de reemplazar com un amor fraternal, tanto que infringiendo todas las prohibiciones de la ley de Moisés, que les prohibito doco comercio religiose con los gentiles; debian bajo pena de eterna condenación confundúrse con ellos; y con ellos adorar con igual culto y en los unismos templos à un hombre juzgado, condenado y ejecntado por clos y los gentiles de comun acuerdo, conto un insigne malhechor, y reconocerle por único Dios del cielo y de la tierra.

Segunda dificultad : Destruir el Gentilismo. Los gentiles no eran menos adictos á su religion que los indios, y se concibe fácilmente al considerar que lejos de ser una traba para las pasiones , balagaba el Gentilismo las mas lisonjeras inclinaciones del corazon humano. El entendimiento no se veia obligado á bumillar su orgallo bajo el vugo de impenetrables misterios; en los dogmas gentilicos era todo enteramente accesible à la degradada razon, à la cual por otra parte ninguna autoridad obligaba à recibir como regla de creencia lo que se le antojaba recbazar. La moral del Gentifismo deiaba al corazon en perfecta libertad de sus afecciones. «Los desórdenes hacia los «cuales se siente el bombre tan fuertemente impulsado, eran no solo «permitidos, sino bonrados, y se conferian recompensas a los hom-«bres que à ellos se entregaban ; bay mas, autorizados y consagra-« dos con el ejemplo de los dioses, eran en cierto modo obligatorios. «Los excesos de intemperancia y de Injuria formaban el fondo de «los misterios de Baco, de Cibeles y de Vênus; entregarse á nna «prostitucion pública era un acto religioso. Los dioses fomentaban «tambien el ardiente deseo de las riquezas, aun cuando se tratase « de adquirirlas por medios ilícitos; los ladrones invocaban á Mercucrio y á la diosa Laverne para el feliz éxito de sus empresas. La idea «de una vida fintira no derramaba sombra alguna de amargura en «los placeres de la vida presente; en el Tártaro solo se castigaban

aciertos crímenes monstruosos, hàcia los cuales sienten los bombres ainstintivo horror, y que cási todos evitan sin esfuerzo; los demás adesórdenes no impedian la entrada en los Campos Eliscos 1. 8

El culto del Genillismo no ofrecia menos alticientes que en dognay su moral. «Para bourar à los dioses, reunianse en soberhios etemplos, decorados con estatuas que eran otras tantas obras maestras; secerdotes magnificamente vestidos innolaban victiuas adotendas con pompa; jóvenes de ambos sexos, cubiertos de largas deunicas blaneas y coronados de flores, servian de ministros; todo el queblo ostentaba lo mas rico que tenia. Los Emperadores, los cónsultes, los magistrados, los senadores, con la pompa de su dignidad, daban nevo reados ab brillo de las cerenomas; el aire estaba impregnado de los ducles perfumes que continua y profusamente «quemaban; las voces mas bellas y los mas armoniosos instrumenvos formaban agradables conciertes; y al sacrificio seguian fesibes, abailes, juegos, combates de gladiadores, iluminaciones y espectaculos. Estas eran las festas de los dioses, diversiones públicas y comunes, á las que Roma consagraba cási la mitad de laño s

Añadid à lo dicho que todo cuanto puede autorizar un culto apovaba à aquella tan cômoda religion : habianla mamado con la leche, considerábanta como la mas preciosa berencia de sus antepasados; los pueblos creian que su felicidad iba unida á ella; bacíanla el fundamento de sus repúblicas y Estados, y les era tan querida que combatian en su defensa con mas ardor que por su propia vida. Aquella religion era tan antigua que su origen se perdia en la noche de los tiempos: creiase que habia empezado con el mundo y que babia tenido á los mismos dioses por autores. Todos los siglos, las naciones todas eran un testimonio de ella; los mas célebres oradores la vengaban de los ultrajes que algunos se atrevian à dirigirle; los generales del ejército, los mas orgullosos conquistadores jamás partian para sus expediciones sin invocar solemnemente à los dioses, en cuvos templos deponian luego los trofeos de sus victorias, bonrándose los señores del mundo de ser sus servidores. «Los dioses babian ma-«nifestado su poder cuando babían sido implorados; los templos es-«taban llenos de inscripciones hechas por los que experimentaran su

Véase à Bullet, Historia del establecimiento del Cristianismo, y las Tres Romas, descripcion del Colisco y del gran Circo, t. 1 y II.

<sup>3</sup> Id. id.

eauxilio, explicando los prodigios que habian obrado, sus oráculos probaban que el porvenir carecia para ellos de tinieblas, y basta habia lugares célebres por la continua série de portentos que en ellos se verificaban diariamente, y templos en que los dioses apasecian bajo formas bumansa. Los versos sibiliticos prometian de comerciano de su imperio mientras observase sus antignas ecremonias, y por lo tanto aquella cindad estaba animada de un ardiente celo para sosteter la religión que le aseguraba tan grandes destinos. De este modo el cielo y la tierra, los dioses y los hombres parecian contribuir a dianazamiento de la idolatría ").

Tercera dificultad : Establecer el Cristianismo, Destruir el Judaismo y el Paganismo no era sino la primera y menos dificil parte de la empresa; elevar sobre sus ruinas el Cristianismo era la segunda. Ahora bien, ¿en qué consistia el Cristianismo? En todo lo que mas repugnancia inspiraba á los judios y á los gentiles, en todo lo que mas se opone à los apetitos del bombre degradado. Para el mayor número el Cristianismo en sí mismo era una religion enteramente nneva: una religion desacreditada de antemano por el ignominioso suplicio de su Autor; una religion despreciable por la pobreza y oscuridad de sus sectarios. Para otros, así entre los judios como entre los gentiles, el Cristianismo era mas odioso aun ; era la terrible aparicion de la verdad, de la verdad acusadora que el bombre teme como un azote, porque condena sus obras tenebrosas, y le persigue con su luz implacable v con sus desapiadados remordimientos, ¡ Cuál debió ser el espanto, el temblor y la ira de todos los hombres de corrompido corazon que llenaban el mundo, al reconocer á aquella reina absoluta que venia á reivindicar sus usurpados derechos! Si Sócrates, el mas sábio de los filósofos, fue condenado á beber la cicuta por haberse atrevido á recordar una sola de aquellas reformadoras verdades, ¿cómo serian tratados los que las proclamaron todas con una autoridad que no admite réplica? Así pues, por una coincidenciaúnica, lo mismo la ignorancia del vulgo que la ciencia de los sábios conspiraban con igual fuerza contra el establecimiento del Cristianismo

Fuerza es decirlo; sa cómplice mas temible era el mismo Cristianismo: en sa dogma era una religion compuesta de impenetrables

<sup>t</sup> Bullet, id. pág. 62; véase en las Tres Romas la historia del orácnio de Prenestos, t. III. nisterios qué confundian la razon. Verdadera locura para los gentiles y escândalo para los judios, predicaba un Dios ûnico, y tres personas en di; un Dios-Hombre; un Dios aquido de una Virgen; un Dios que se come en un pedazo de pan, y que se bebe en algunas gotas de vino; un Dios judio, un judio renicidado, y otros cien dogunas igualmente inercibles, absurdos, ridiculos á los ojos de la sabiduria humana, y que sin embargo era preciso admitr sin objetar ul una sola palabra, y con lanta convicción que se debia estar pronto à morir en sa defensa, so pena de ser condenado, al salir de esta vida, à las eternas llamas.

En su moral era una religion espantosa por su severidad y austeridad; por su severidad, pues no solo condenaba las acciones culpables que el Gentilismo convertia en virtudes, sino que proscribia las palabras, las miradas, los menores gestos opuestos á alguna de las virtudes que predicaba, y las predicaba todas. Descendiendo al fondo de las conciencias, iba à buscar la fibra mas oculta y delicada. y la cortaba sin piedad : à sus ojos la idea aun fugitiva del mal era un crimen que castigaba con una eternidad de suplicios; ninguna consideración ni indulgencia por las inclinaciones mas imperiosas y queridas. Por su austeridad, pues solo bablaba de oraciones, de lágrimas, de mortificaciones, del continuo sacrificio del bombre, de ayunos, de privaciones de toda clase, de confesiones bumillantes, y de mil otras prácticas mas embarazosas las unas que las otras. Ordenaba la observancia de leves desconocidas, contrarias á las mas antiguas costnmbres y á las mas legitimas preocupaciones, tales como el perdon de las injurias, el amor á los enemigos, la fraternidad de todos los hombres, y por eonsiguiente la abolicion de la esclavitud; base sacial de todo el mando gentilico.

En su culto no inspiraba menos repulsion. Era una religion pobre, que en vez de pomposas ficesas, de bailes, de festines, de jugos del Circo, de espectáculas del anfiletaro, solo ofrecia inágenesos del Circo, de espectáculas del anfiletaro, solo ofrecia inágenesor de la composición de la composición de la composición del prifutal y de povenir, que no prometia en la fierra dar recompensaque desprecio, odio universal, la expoliación, la nuerte bajo su mas borroraso aspecto, y despues de la muerte bienes invisibles de que el boudre no puede formarse una idea.

Cuarta dificultad : Extension de la empresa. ¿ A quién se preten-

de imponer tan espantosa religion? ¿A algunos pueblos aislados, ignoranles y casi salvaies? No. - ¿ A algunas ciudades del Oriente ó del Occidente, igualmente extrañas à las luces y à la corrupcion del resto del mundo? No. - 1 A los pneblos bárbaros únicamente, y no à los griegos ni à los romanos, principes de la civilizacion? No. - Trátase de predicarla á todos los pueblos sin excepcion; al Oriente y al Occidente, al nniverso entero; esta empresa no tendrá mas limites que los del mundo. « Los hielos del Norte, los calores del Me-« diodia, la inmensidad del océano, la aspereza de las montañas, las « arenas de los desicrtos , serán impotentes barreras para detener su « enrso. El colosal imperio de los Césares, que se cree él solo el uni-«verso, no será mas que una parte de la Iglesia que se quiere es-«tablecer; el soberbio romano, el perezoso asiático, el voluptuoso «indio, el estúpido moro, el orgulloso germano, el feroz escita, en-«tran todos en aquel proyecto. El Evangelio será predicado en las «sinagogas de los índios, en los templos de los ídolos, en las acade-«mias de Atenas, en las plazas de Roma, en la corte de los señores « del mundo. El pretendido imperio de los elimas , la antipatia de las «ideas, la rivalidad de la gloria, los celos de la dominación, la opo-«sicion de intereses, la diferencia de costumbres, la diversidad de «trajes, los vicios característicos de las naciones no deben impedir «á los pueblos todos el reunirse en una misma sociedad, el adoptar «igual creencia, el observar las mismas máximas, el ejercitarse en «iguales virtudes y el mirarse como hermanos 1.»

Ouinta dificultad : La época, ¿ Oué siglo se eligió para predicar tan inconcebible locura, para imponer tan cruel religion? ¿ Sin duda alguno de aquellos siglos de barbarie de que bablan los poetas, en que los bombres diseminados por los bosques, sin instruccion, sin luces, sin defensa, estaban dispuestos á creer todos los delírios anunciados por hábiles impostores; en que , sin pasiones lo mismo que sin vicios, se hallaban preparados para recibir el penoso vugo de la moral que se les presentaba? No. Eligióse precisamente el siglo de Augusto, el siglo mas ilustrado y corrompido que jamás baya existido, el siglo de los oradores, de los bistoriadores, de los poetas, de los filésofos. de los diplomáticos, de los guerreros, de los hombres tan grandes en todos los géneros, que sas obras son aun la regla del gasto y la desesperacion de la ciencia moderna; el siglo de los hombres cuvos 1 4 1 13

escándalos parecen en el dia fabulosos, y á quienes bastaba para enfurecer la sola idea del deber ó de la sujecion. Practicar el robo, la usura, el cobecho, el infame vicio bajo todas las formas y con refinamientos inauditos era su estudio, so vida; bacer devorar por manadas de tigres, de leones y de panteras á miles de bombres, ó hacerles matar entre si, era un placer tan babitual que no salia ni una vez el sol que no lo iluminase en algun punto del globo; un placer tan agradable que se sacrificaban á él montes de oro, y que promesiéndolo al pueblo podia tenerse la seguridad de llegar, aunque fuese el último de los miserables, à las primeras dignidades del Imperio \*.

Sexta dificultad : Los calumniadores. Apenas buho aparecido el Cristianismo, cuando miles de voces calumniosas se elevaron contra él, le siguieron, le precedieron, le acompañaron en todos sus pasos, destruyendo sus primeras conquistas y haciendo imposibles las que meditaba. Divididos en todo lo demás, judios y gentiles se habían rennido para formar el terrible concierto que llenaba el Oriente y el Occidente. Hombres de la nada, renegados, blasfeinos, sediciosos, destructores de la verdadera Religion, enemigos de la nacion santa, perturbadores del reposo público, profanadores de la Escritura, que interpretaban de un modo impio y contrario á todas las esperanzas de Israel ; fanáticos que llevaban su sacrílega demencia basta à sustituir al Dios de Abrahan , de Isaac y de Jacob , un insigne malhechor condenado judicialmente y muerto por sus crímenes á manos del verdugo; tal era, con otras muchas injurias, la definicion que de los Cristianos daban los indios.

«Los discípulos de Cristo, decian à su vez los gentiles, son ateos «cuya impiedad provoca la cólera de los dioses inmortales; hechice-«ros tenebrosos que para realizar mejor sus criminales designios no « quieren entre ellos ni sábios , ni bombres virtuosos ó ricos , sino unicamente tontos, niños; majerzaelas, esclavos, malhechores, seamejantes à los que ban inventado tan abominable supersticion, y acnyo jefe, entregado á Pilatos por su propia nacion, ha sufrido « justamente el infame suplicio de la cruz ; mónstruos con faz huma-«na que en sus nocturnos festines degüellan à un niño, cuya sangre « beben, y cuya carne palpitante comen con delicia, despues de lo acual se entregan à la mayor disolucion, » Estas calumnias y otras mil de tal modo prevalecieron, que el nombre de cristiano era el de

<sup>1</sup> Bullet, id. pág. 65.

<sup>1</sup> Véase à Ciceron, citado en nuestra Historia de la familia . 1. 1.

todos los crimenes, y bastaba llevarlo para ser inzgado, sin el menor examen, digno de todos los suplicios y del odio del género bumano 1.

Septima dificultad : Los herejes. Perseguido por el odio universal, el Cristianismo no tenja otro recurso que la estrecha union de sus miembros, enando del seno mismo de la nueva Religion surgió un obstáculo, el mas terrible quizás; introdúcese la division entre los Cristianos, aparecen los herejes, y a algunos pasos del Cenáculo de donde acababa de salir el Cristianismo elevan altar contra altar ; aun en vida de los Apóstoles alteran la doctrina del Maestro, debilitan la autoridad de los pastores en el ánimo de los peófitos, componen bistorias que atentan contra la autenticidad de los Evangelios, predican monstruosos errores que dan orígen á sectas abominables y mas multiplicadas durante los tres primeros siglos de la Iglesia que en otra época alguna, y aprovechándose de estas divisiones, los judíos y los gentiles exclaman : Los Cristianos no merecen crédito alguno, ya que tan mal se avienen entre si-

Octava dificultad : Los filósofos. En pos de los herejes vienen los filósofos judios y gentiles, los cuales recogen con oido atento cuantos rumores se propalan respecto de los Cristianos, se informan, leen las Escrituras y las apologías, y tratan luego de probar que aquellos rumores son fundados, que los Cristianos son realmente ateos y enemigos de los dioses y de los Césares, en una palabra, tan criminales como lo pregona la fama, y que sus libros y doctrinas son un conjunto de utopias, de contradicciones y de impiedades. Sus obras son ricas de citas, de sarcasmos, de razonamientos, de erudicion, de elocuencia, y aun de ingeujo : no olvidan objecion alguna, tanto que à contar desde el siglo IV los enemigos de la Religion no ban sabido hallar ni una nneva. La causa está juzgada ; el pueblo, acostumbrado siempre à creer en las palabras de los sábios, se afirma en su opinion respecto de los Cristianos, y la resome en esta frase sanguinaria: Los Cristianos al leon: Christianos ad leonem .

Novena dificultad : Los comediantes. Mientras que los calumniadores condenan al Cristianismo à la execracion universal, mientras que los herejes desgarran su propio seno, y los filósofos lo desacreditan entre los hombres ilustrados, los comediantes se apoderan de él y lo entregan á la irrision del pueblo. Sus mas augustas ceremonias, sus misterios mas sagrados, sus leyes mas respetables, parodiadas en los teatros, quedan heridas de un ridículo que les enaiena mas partidarios que el hacha de los verdugos. ¿ Cómo era posible adorar el dia siguiente lo que el dia antes se babia acogido con desprecio y risas 1?

Decima dificultad : Los mismos progresos del Cristianismo. ¿Quién lo creyera? Hasta los progresos del Cristianismo se convierten en obstáculos para su propagacion, y en una perpétua amenaza para su existencia. Entre los que prestan oidos á los nuevos predicadores, unos, dóciles á la gracia, abrazan la verdad, mientras que otros se obstinan en el error ; los bijos se bacen cristianos , y los padres permanecen gentiles : los esclavos piden el Bautismo, v se niegan à acceder à los abominables caprichos de sus dueuos; los compradores de ídolos no frecuentan ya las tiendas de los mercaderes cuya fortuna hacian ; las familias, las ciudades se dividen ; desconócense los lazos de la sangre y de la amistad ; el hermano denuncia à su bermano, el padre á su bijo, el esposo á su esposa, el señor á su esclavo, el amigo a su amigo. Las querellas y las violencias intestinas resuenan eu lo exterior y provocan cada dia explosiones de odio y terribles maldiciones contra los nuevos predicadores y sus dectrinas.

Undécima dificultad : Las persecuciones. Así como las otas del mar eu un dia de tormenta se elevan hasta la altura de las rocas que rodean la orilla, así aquella masa de calumnias, de acusaciones, de agitaciones particulares llega hasta el trono imperial, en que se sientan los Nerones, los Domicianos, los Decios y los Dioclecianos, para los cuales queda fuera de toda duda que el Cristianismo es un elemento de discordia, una secta periudicial; que los Cristianos son otros tantos perturbadores que comprometen la prosperidad del Imperio; otros tantos impíos que lo conmueven hasta en sus cimientos provocando la cólera de los dioses, cuyo culto es la garantia de la eterna dominacion de Roma. Si los bárbaros invaden las fronteras, Véase el martirio de san Ginés.

<sup>1</sup> Tertul. Apol. c. 10; Tácito, Annal. lib. XV. - Cuaudo eran conducidos al suplicio, precediales un pregonero gritando : «Hé aquí á un enemigo de los « Emperadores y de los dioses. - Euplius christianus, inimicus deorum et imperatorum. » (Act. martur. P. Buinart, pag. 440).

Veanse las obras de Celso, de Porfirio, de Luciano, de Juliano el Anóslata, etc., etc.

<sup>3</sup> Tertul. Apol. c. 10.

<sup>20</sup> 

at las legiones imperiales sufren una derrota, si el Tiber inunda los campos, si el cielo niega la lluvia, si un terremoto agita la tierra, si se deja sentir el hambre, si la peste desola las ciudades, los Cristianos, y solo los Cristianos, son responsables de todo '.

Entonces mandanse aquellas famosas persecuciones, aquellos asesinatos en masa que nadie ignora, y que no una sino mil veces debian ahogar la nueva Religion en la sangre de sus discipulos : en un tiempo en que se hacia un juego de la vida de los bombres, en que los suplicios mas atroces eran los mas agradables para los espectadores, no se perdona rango, edad ni sexo; el número de victimas es una gloria; los suplicios ordinarios parecen dulces en extremo para aquellos que son considerados como enemigos de los dioses y del Estado, y se inventan á porfía torturas que hacen estremecer. Los Cristianos son azotados, aplicados al tormento, desgarrados con uñas de acero; el bierro les biere, el fuego les consume ; son crucificados ; el pueblo se divierte al verlos despedazados por los perros ó devorados por los leones; cúbrentes de planchas encandecentes, siéntanlos sobre sillas ardientes, metenlos en aceite hirviendo, quémanlos á fuego lento, trituranlos bajo muelas, y córtantos á pedazos. Cubiertos va sus cuerpos de heridas, las llagas solas son mas y mas desgarradas ; llevados los verdagos de sa craeldad respetan los cortos momentos que les quedan de vida; entre los suplicios son elegidos los que bacen morir mas lentamente, y con bárbara y fingida compasion les curan y alientan á fin de ponerles en estado de sufrir de nuevo.

Para ellos no existe piedad en el corazon de los hombres, y sus tormentos son celebrados con gritos de alegria; la muerte no es bastante poderosa para ponerles al abrigo de sus perseguidores, quienes, encarnizándose en los tristes restos de sus cacrpos, los reducen a centras, los precipitan à los rios, o los dejan à merced del viento, para aniquilarios si posible fuese. Roma se embriaga con su sangre, la ve correr à tros ", y sin embrago no logra satisfacer el odio que

les profesa: ehcendida la persecucion en la capital, se comunica Como un vasto incendio de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hasta llegar à los confines del Imperio, entonces cási tan extenso como el mundo; y no es una persecucion de algunos dias; los sufrimientos de la Iglesia pueden contarse por siglos; es imposible seguir sa historia durante trescientos años, a hos er por las hucilas de sangre que deja en su camino, y por el resplandor de las bogueras que encianden contra ella.

À la persecucion de sangre sucede la de caricias, à fin de seducir à los que no ban poidio ser vencidos. Riquezas, bonores, digendiades, havores del principe, todo es empleado para reducir à deguellos hombres insensibles al dolor, contra quienes los tormentos se embotan, y para los ceules carece la muerte de aguijon. Nada se ouite, todo se pone en phula para aniquilar el nombre cristatao '; yalura representaos todas las dificultades que ecabamos de indicar, dad libre vuelo à vuesta imaginación, y decid si teneis noticia de alguna obra unas gigantesea, mas imposible que el establecimiento del Cristianismo.

2.º Debilidad de los medios. La revolucion que se pretende llevar Acabo es, sia contradecion alguna, la mas dificil que pueda concebirse; sia embargo los medios para realizarla puede aser may poderosea, pueden ser tan proporcionados al efecto que se trata de conseguir, que inscisiblemente puede plantearse nna empresa reputada imposible; así pues, el sentido comun exige y espera ver apurecur seres tan extraordinarios como la misión que les está confidad, y como la humanidad no los ofrece que estén a fuired de semejante obra, ala humanidad no los ofrece que estén a fuired de semejante obra.

I Tertul. Apol. c. 38.

<sup>8</sup> Builet, id. pág. 81. — So pretexto de su extremado horror, algunos han puesto en duda los suplicios de los Mártires; mas los que tal cosa dicen manificistan conocer muy poco la anligitedad. Primeramente el mas horriblo de lodos, ordenado por Nerou, es referido por Tácido, historiador gentil mada sospechoso; además, la mayor patre de los otros se nashan con los esclayos, con

los parricidas, con las vestales infieles y con todos los grandes criminales, en tre los cuales ocupaban los Cristianos, para los gentiles, el primer lugar.

Se ha diche lambien que el número de Mariras era estigarado à esto durámos jual contestición, canado vermos à Câsar der muerte à 8,000 horissa un dia para discrití a lpuello, tanado venos à los Emperadores, a los magistracios, à los simples particulares conducir a landistera ón miles de gladiadores, teaemos una prucha evidente de que en el Gentilismo la vista de los hombres era anda, y que por consiguente son criviles las ama grandes matarzas, en cuanto están conformes con las contumbres de la época. (Véase sobre todo estó à Mamacch, De las carateriores de los princitos Cristianas, p. 12, prefecto; Bullet, Historia del establecimiento del Cristianiamo; Baronio, Annol. año 33, 333; las Trez Ramona, 1. 1, 11 y 17, etc., etc.

Bullet, id. pág. 82.

naturaleza angelica, à no dudarlo, proporcionarà los hérees de lan admirable conquista? No,—¿Quien, pues? La humanidad.—Pero al menos ¿se elegirà de entre la humanidad lo que posea de mas distinguido, ya por la superioridad del lalento, por la nobleza del origen; la magnitud del poder, en una palabra, à los Césarcs, absolutos señores del mundo y No.—¿ là los griegos famosse en todo el universo por su sabiduria y maravillosa elocuencia? Tamporo.—¿À los fromanos, cuyo solo nombre bace temblar à los Reyes en sus tronos? No, à los barbaros.—Sis embargo, serás habrabaros lustres; ¿los egiptos, padres de las ciencias, ó los galos que inspiran temor à la misma Roma? No, ento menos.

¿ Oujén, pues? Los judios, pueblo odiado y despreciado por todos. - ¿ Indudablemente habrán sido elegidos los primeros de la nacion, los sumos sacerdotes, los ricos ó los sábios? No. - ¿ Quién, pnes? Hombres del mas infimo pueblo, pescadores de oficio. - Con todo, bajo su exterior grosero i ocultarán las hermosas dotes del genio, serán elocuentes? Ni su idioma saben. - ¿ Serán muy eruditos? Solo conocen su oscuro oficio. - ¿ Serán ricos ? Su única fortuna consiste en sus barcas y sus redes. - ¿ Serán virtuosos? El uno es culpable de perjurio, los otros de ambicion y de celos, y todos son reputados por hombres infames v de mala vida '. - ¿ Serán, pues, héroes por su valor? El mas valiente de todos tiembla como la hoja en el árbol à la voz de una criada. - Sin embargo, el número suntirá el valor, ¿ serán muchos millones? Son en número de doce ni mas ni menos. Si, doce pescadores, doce judios, es decir, los últimos bombres de la última nacion, ó segun expresion de uno de ellos, la escoria del mundo 1, fueron, como atestiguan unánimemente judios, gentiles y cristianos, los béroes de la obra mas colosal que jamás se haya emprendido; ellos son los que deben presentarse en las cortes mas cultas, hablar delante de las mas ilustres academias, ser los doctores de los Reves y de los pueblos, conveneer á los sábios de locura, á los filósofos de ignorancia, al mundo entero de crimen y de error.

Tambien aquí representaos vivamente lo que eran los Apóstoles,

dad libre vuelo à vuestra imagioacion, y decid si era posible ballar medios mas en desproporcion con la inmensidad de la empresa; doce pescadores para sojuzgar al mundo, i qué irrision!

3.º Grandiosidad del resultado. ¿Cuál será el resultado de la empresa? «¿ Qué resultado pueden prometerse unos bombres que te-«niendo que vencer todas las oposiciones imaginables, los medios « que emplean son otros tantos obstáculos? De una parte vemos una «religion agradable y pomposa que se cree establecida por los dioses, « que se reputa tan antigua como el mundo y que se considera la base «de la dicha y prosperidad públicas, y de otra una religion severa, «sencilla, nueva, enemiga de las costumbres nacionales y del órden «establecido; de una parte á los sábios, á los filósofos, á los hom-« bres de ingenio, á los magistrados, a los Emperadores, al ejército. all universo entero, y de otra à algunos ignorantes, sin defensa, sin « apoyo, sin anxilio ; de una parte la autoridad , la crueldad y el fuaror, y de otra la debilidad, la paciencia, la muerte; de una parte «á los verdugos, y de otra á las víctimas 1. » ¿ Quién reporto la victoria? El uoiverso, dice la razon; los doce pescadores, grita la historia, si, la historia profana, escrita por los judios y por los mismos genliles, testigos oculares del suceso y enemigos mortales de los Cristianos; historia que tambien nos enseña que el triunfo de los pescadores galileos fue rápido, efectivo, real y duradero.

Triunfo răpido. El mismo dia en que tan singulares predicadorese empiezan su tarea, tres mil judios se postran à sus piés y abratan su doctina; el dia siguiente otros ciaco mil siguca su ejemplo, y con la rapidaz con que el rayo ilumina las nubes, con la actividad on que el fuego consume an campo de seos arzales, propagós el Cristianismo por la Siria, la Samaria, el Asía Menor, con todas sus ciudades y provincias. Esumira, Efeso, Corito, Alenas le abren sus puertas; la Arabia, las Grandes Indias, la Persia, la Armenia, la Etiopia, la Libia, el Egipto proporciónanle innumerables discipulos; del Oriente pasa al Occidente, y algunos años despues Roma, la capital del mundo, la residencia de Neron, el haluarte de la idolatria, cuenta entre su poblacion à gran número de cristianos <sup>3</sup>.

Celso, en Orígenes, lib. II, n. 46; id. lib. I, n. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I Cor. 19, 13.—Celso, en Origenes, lib. I, n. 42, dice: « Iesum ascitis de-«cem aut undecim bominibos famosis, publicanis naulisque nequissimis, huc « illue cum illis fogitasse turpiter et aegre cibos colligentem.»

Bullet, id. pág. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Las palabras de Tácito sou muy importantes para que no las traslademos integras. El grave bistoriador babla de lo que bizo Neron para disculparse de haber incendiado la ciudad de Roma. — Ergo abolendo rumori Nero subdidit

Eas Galias, las Espaŭas, la Gran Bretaña, la Germania los ticuen à millares, de modo que apenas ha transcurrido medio siglo, cuando, segun atestiguan los mismos perseguidores, la secta cristiana pulula en todas las provincias del Imperio .

Finalmente, ochenta años despues, un abogado del Cristianismo, Tertuliano, decia delante de los magistrados romanos sin temor de ser desmentido : «Solo datamos de aver, y lo llenamos ya todo, vues-« tras ciudades, vuestras islas, vuestras fortalezas, vuestras colonias. « vuestras aldeas , vuestras asambleas , vuestros campamentos , vuesatras tribus, vaestras decurias, el palacio del Emperador, el Seua-«do, el Foro; no os abandonamos mas que vuestros templos... Sin « rebelarnos abiertamente podríamos haceros experimentar una ig-« nominiosa derrota ; bastaria que nos separásemos de vosotros , pues «si unestra inmensa multitud se apartase de vosotros para retirarse «á algun país lejano, la pérdida de tantos ciudadanos de todos los « estados desquiciaria vuestro Gobierno y seria para vosotros sufi-«ciente castigo. Espantados de vuestra soledad, del silencio de los « negocios, y del estupor del mundo entero herido de muerte, bus-« cariais á quién mandar , y os quedarian mas enemigos que cinda-«danos \*.»

Así pues, mientras que Roma, siempre con las armas eu la mano, tuvo necesidad de setecientos años de victorias para formar su Imperio, el Cristianismo, desarmado, reina desde su orígen sobre todas las uaciones, y la cruz de Jesucristo es plantada eu regiones doude

ross et quaestisisimis penois affecti. Auctor nomieis heius Christes, qui, Thereis topperatus per procuratorem Poutium Platum, supplicio affectes erat. Represseque in presense extubilistis supersitio rusus erumpeta, non modo pri Indiano metalorem. Represseque in presense extubilistis supersitio rusus erumpeta, non modo pri Indiano metalorem. Per primo correst, qui finite atronica, aut pindenda continuit, sed per trebe periodi ci crimine atronica, quam odio humani generis convicti none. Per deperiodi in crimine incendit, quam odio humani generis convicti none. Per deperiodi continuita in territoria, aute cubiante estimati, auti flummandi, atque uni defectiose dies, in usum nontrol inminis arrestant. Petros suos ei spectranio Nero oblicates, et direcca indiarum acidadi, shaftic narigas permittus pichi, vel carriculo insistens; unde quamquam adversos sontes et novisiens a exempla metriculo; miseratio crictatur, tunquam non ontilitate publica, sed in astritiam unius absumerentur, (Annal, Ilis, XY; id. Sucton. fo. Ner. Sedece. Papix. XIY; 71. N. Septr. 1, etc., etc.

jamás agitó sús alas el águila de los Césares. Antes que transcutran tres siglos despues de su salida del Cenácuto, la uneva Religiou babrá subyngado à la misma Roma, y sentada tranquilamente en el trono imperial, empuñará sola et cetro del universa.

Triunfo efectivo. Semejante ardor en abrazar el Cristianismo no es una especulacion susceptible de enriqueca tà audic, in un captismo momentano que revela mas ligereza que reflexion, ni una resolución indiferente que fanda obliga. Hacerse cristiano es consentir en la pérdida de todos sus bieues y en la pobreza; es entregarse à los insultos y desprecios públicos, al odio de los parientes, al fuoro del pueblo, la cofera de los Emperadores, al destierro, à la persecucion, en una palabra, es firmar su propia sentencia de muerte, y 1 que innerte, grau Dios! La muerte en medio de borrorosas torturas, la muerte en medio de borrorosas torturas, la muerte en medio de los paradores.

· Pues bien ; esa sentencia de muerte es firmada alegremente no por algunos fanáticos, en un osenro rineon del mundo, durante el corto espacio de breves meses ó de algunos años, sino que es firmada , solicitada con ardor ó al meuos aceptada con acciones de gracias por una innumerable multitud de hombres, de mujeres, de uiños, de virgenes, de ancianos, de senadores, de consules, de generales, de sábios, de filósofos, de ricos y de pobres, en todas las regiones que el sol ilumina, y por espacio de tres siglos. En vano se multiplicau los edictos de persecucion y caen sobre les Cristianes como el granizo en un dia de borrasca; en vano ejércitos de procónsules, llevando tras si ejércitos de verdugos y el terrible aparato de toda elase de suplicios, recorren las proviucias para sembrar en ellas la consternacion; en vano se levantan en todas partes cadalsos; en vano se eucienden hogueras en todos los puntos de Europa; en vano todas las fieras que se alimentan en los bosques de Germania ó que ocultan los desiertos del África son conducidas á los anfiteatros y á los circos para devorar á los Cristianos : el fuego de la persecucion no bace mas que aumeutar el ardor por el martirio.

Desde lo alto de sus trones, les señores del mundo maudan adorar à los dioses, y son despreciados; desde lo alto de su cruz, Jesús manda que vayan à el., y todes le obedecen al través de los suplicios y de las bogueras. El Olimpo todo tiembla en sus altares; los mangistrados palídecen en medio de sus haces; los mismos verdu-

Véanse los edictos de persecucion y la carta de Pilujo á Trajano.

<sup>3</sup> Apol. c. 40.

gos se cansan; el hacha embotada se destiza de sus manos, y cristianos à su vez mezdan su sangre con la sangre de sus victimas. Si fecis las relaciones de tan giganlesce nomblet, verfis que segun los calcinlos mas concienzudos fueron sacrificados once millones de Mártires durante los tres primeros siglos, de cuyo número la ciudad de Roma cuenta por si sola dos millones !

Triunfo real. El Cristianismo no obra unicamente en la superficie, sino que penetra en las profundidades de las almas: bajo su poderosa accion los corazones mas débiles se robustecen; los mas arraigados vicios bacen lugar á sólidas virtudes; la humildad destrona al orgullo; la dulzura, la castidad, la paciencia domiuan alli donde reinahan la venganza, la impudicicia bajo todas sus formas, la venganza y la crueldad. Las ideas sufren un cambio análogo; á las absurdas nociones sobre Dios y la Providencia, sobre el hombre, su naturaleza y su destino, sobre el mundo, su creacion y el uso que de él debe hacerse, suceden conocimientos verdaderos, ciertos, precisos y de una sencillez tan sublime, que aun en el dia constituyen toda la superioridad de las naciones cristianas respecto del mnndo gentil. Llevando aun mas adelante su accion bienhechora, el Cristianismo modifica todas las leyes de la sociedad religiosa, política , civil y doméstica ; del uno al otro nolo son derribadas de sus altares las innumerables divinidades que bebian la sangre de los hombres, y que se honrahan con sus crimenes; la unidad de Dios hrilla en el universo como el sol al aparecer en el horizonte, y con su pura y viva luz aquel dogma ilumina, embellece y vivifica al género bumann.

Gracias á la nueva Religion, los pneblos cesan de ver enemigos en todos los extranjeros; la birbara naxima: 1, Xq de los vencidos es horrada de las banderas y olvidada por los vencedores. A la ley de odio, antigua base de la sociedad gentil, sucede la dalce ley de la caridad, que bace de todos los hombres los miembros de na misma familia. Abolida de derecho la esclavitud desde la aparicion del Cristianismo, es abolida de hecho luego que las circunstancias lo permiten; el matrinonio, elevado á su dignidad primitiva, ¿que digo? a ma dignidad mayor, es santificado asi en el acto que lo constituye como en los deberes que inpune; la poligama y el divorcio, autorizados por todas las legislaciones anliguas, se convorto.

vierten en un doble crimen; el padre cesa de ser déspota, la major esclava y el hijo una victima. Hasta el pobre, el pobre objeto universal del odio, y del despeccio, se convierte en un ser sagrado para el cual se construyen palacios y à quien da el rico su oro para alimentarle, sus hijos para protegerle, sus hijas para cuidarle, y el mismo, en fin, para servirle.

l Triunfo duradero. Si recorro con mi vista el muodo, si miro un siglo tras otro siglo, no veo mas que ruinas: Babilonia no existe; Ninive no existe; Menfis no existe; las gigantescas monarquias de los asirios, de los persas, de los griegos, de los romanos, ban desparecido; las instituciones de Zoroastres, de Solon y de Licurgo; ¿dónde están? Solo hay ruinas en la faz del mundo pagano y en el curso de los siglos antignos. ¿Sucederá lo mismo con el edificio levantado por los pescadores gallices? Diez y coto siglo so contestan: No, su obra no percerá; la revolucion que obraron no es un cambio pasagiren que un siglo ba visto realizar, y que verá desaparecer otro siglo; y à diferencia de lodos los demás hechos consignados en la historia, el paso del mundo al Cristianismo es un becho siempre subsistente; antes y despues no bay mas que rimas.

¿ Qué se han hecho las instituciones de los pueblos mas poderosos? ¿ Qué los sistemas de los filósofos, los códigos de los mas sábios legisladores? ¿ Que resta de tantas ciudades en otro tiempo tan florecientes? Cartago, Tebas, Lacedemonia, va no existen, y apenas ruinas inciertas y esparcidas indican al viajero el lugar que ocuparon. ¿ Dónde están los Nerones, los Decios, los Dioclecianos, los enemigos todos del Cristianismo? ¿Donde los Arrianos, los Macedonios, los Donatistas y toda la muchedumbre de herejes que sucesivamente han desgarrado el seno de la Iglesia? Todo ha cambiado, todo ha desaparecido, todo ha muerto. La misma Roma, la Roma gentil, aquella reina orgullosa que se embriagaba con la sangre de los Mártires y que creia baber aniquilado el nombre cristiano, la Roma gentil duerme sepultada con sus dioses y sns Césares bajo las numerosas rninas de sus palacios y sus templos. Desde hace diez y ocho siglos, veinte veces los pueblos han sucedido à los pueblos, las instituciones políticas á las instituciones políticas; los imperios se han desplomado para hacer lugar á otros imperios, mientras que la sociedad fundada por los pescadores galileos, la sola inmutable, no ba perdido ni una solo de sus dognas, ni una sola de sus leves; tan jóven

<sup>1</sup> Véase nuestra Historia de las Catacumbas.

ahora como al ahandonar su cuna, tan fuerte como en su edad adofescente, arrostra ignalmente la barbarie de los pueblos, los terrihles huracaues de las pasiones reheladas, el bacha de los verdugos, los sofismas de la impiedad, los escáudalos de sus propios hijos, y permanece en pié rodeada de las ruinas de todos los establecimientos humanos.

Por tercera vez dad libre vuelo á vnestra imaginacion, y decid si hubo jamás resultado mas grandioso, mas en desproporcion cou los medios empleados para conseguirlo.

Hé aquí en toda su sencillez el hecho del establecimiento del Cristinaismo, tel tomo lo refiere u makimemente los judios, los gentiles y los Cristianos, testigos todos presenciales y enteramente irreprochables. En todo cuanto hemos dicho no hemos mezidado apreciacion alguna sobre el, nos hemos limitado à referirlo; pero permitasenos ahora resumirlo en la siguiente suposiciou, solo para demostrar lodas ue tartaïeza, para lacer ver su sopremedente carácter.

Trasladémouos con el pensamiento à la época en que el Cristianismo apareció en la tierra, y supougamos, cou san Juan Crisóstomo, que un filósofo gentil hubiese hallado al Salvador en el momento en que este empezó á predicar su doctrina. Jesús está solo, viaja á pié, lleva un hastou en su mano, y cuhre su enerpo nn mísero vestido. - ¿ Dóude vais? le pregunta el filosofo. - A predicar mi doctrina. - ¿ Qué pretendeis al predicar por los pueblos de Judea lo que llamais vuestra doctrina ?- Convertir al mundo. - | Hacer que el universo abandone sus dioses, su religiou, sus costumbres, sus hábitos, sus leves, para adoptar vuestras máximas! ¿ Sois acaso mas sáhio que Sócrates, mas elocuente que Platon, el cual no pudo conseguir jamás imponer sus leyes ni á una sola aldea del Ática? - No me presento como sábio. - ¿ Quién sois, pues? - Soy conocido por el hijo de un oscuro artesano de Nazareth. - ¿ Qué medios secretos babeis empleado para preparar el feliz éxito de vuestra empresa? -- Hasta ahora be pasado mi vida en el taller de mi padre, y hace mny poco que recorro el país; algunos discípulos me siguen, y á ellos confiaré el establecimiento de mi doctrina entre las naciones.

— Vuestros discipulos serán sin duda hombres tan distinguidos por la nobleza de su cuna como por la superioridad de su talento, a un es as!? — ¡Mis discípulos! Sou doce pobres pescadores que no sabeu ni conocen olta cosa que sus barcas y sus redes, doce indios. y uo ignoraréis cuán despreciados son los indios por los demás puehlos.—¿ Contaréis, pues, en la proteccion de algun podereoso monara? — Mis enemgos una seucarniados serán los Reyes y grandes de este mundo: lodos se armarán para destruir mi doctrina. — Entonces, ¿ posecreis inmensas riquezas, y baciendo brillar el oro á teo gios de los pueblos, concibo ta facilidad de granjanes adoradores? — No lengo siquiera en qué reposar mi caleza; mis discipulos, pobres por so nacimiento, lo serán una mas por mis preceptos, y vivirán de limosmas ó del trabajo de sus manos.

- En este caso no podeis fundar la espezanza de vnestro triunfo siuo en vuestra misma doctrina. - ¡ En mi doctrina ! Mi doctrina descansa en misterios que los hombres calificarán de locuras; por ejemplo, quiero que mis discípnlos annucien que soy vo el Criador del cielo y de la tierra, que soy Dios y hombre à uu mismo tiempo; que he nacido de una vírgen, que he muerto en una cruz entre dos ladroues, pues con semejante suplicio terminaré luego mi vida; que resucité tres dias despues, y que por fin suhí à los cielos. - ¿ À lo menos vnestra moral será muy cómoda, v halagará siu duda todas las pasiones? - | Mi moral! Mi moral comhate todas las pasiones, coudena todos los vicios, impone las mas austeras virtudes, y castiga hasta la idea del mal. - Pero prometeis magnificas recompensas à los que la abraceu, ¿ no es verdad? - En la tierra les prometo el desprecio, el odio del género humano, las cárceles, las hogueras, la muerte hajo todas sus formas : despues de la vida les prometo premios que la inteligencia del hombre no puede comprender.

4. La qué lugares, à qué hombres pretendeis enscrar tan extraña filosofia? sin duda à algunos ignorantes como aquellos à quienes llamais vuestros discipulos? — Mi religion será predicada en ferusalen, en la Sinagoga; en Atenas, en el Arcopago; en Roma, en el mismo palacio de los Césares; por lodas partes, à los Reyes y à los pueblos, en las ciudades y en los campos, hasta los confines del mundo. — ¿Y esperais un huen resiltado? — Si; en breve seré por lodas partes reconocido por único Dios del cielo y de la tierra; el mundo está en visperas de cambiar de faz; los idolos carán, não pueblos acondirán para ahrazar mi doctrius; los mismos Reyes se prosteruarán aute el instrumento de mi suplicio, y lo colocarán en su corona como su mas hello adorno; en todas partes tendré templos, altares, sacerdotes y adoradores. — Anáda, audad, pobre foco;

volved al taller de vuestro padre; vuestro proyecto es el colmo de la extravagancia.

El filécolo tenia razon. SI, lo sostengo, emprender la conversion del mundo con doce pescadores, en el sigio de Augusto, à despecho de todas las potestades humanas, tal proyecto à los ojos del sentido comun es el colmo de la locora, pues es evidente que su realizacion es superior à las fueras del hombre; y sin embargo, aqui està la historia, la historia profuna que lo atestigua; aquel provecto fue ejecnado, y fo fue del modo y por los medios que Lesta predijo; lo fue rapidamente, luego lo fue divinamente. Cuando los impios habran destroido ese hecho, tendran derecho para tratarnos de espiritus débites y crédulos, porque creemos en la divinidad del Cristanismo; hasta entonces les devolvemos, por perfenecerles en plena propiedad, los epitetos de creduidad é misentidad que nos dirigen.

Si el mismo filósofo de que hemos hablado volviese hoy á la fierra, y viese á la religion de Jesis de Nazarelh dominando en todo el universo, ¿podria dudar del milagro de se establecimiento? ¿Podria dejar de exclamar sobrecogido de admiracion: « Esto es superior al entendimiento y á las fuerzas humanas; esto es obra de « Dios \* ? » Sin embargo no admitimos aun la explicacion del filósofo; veamos antes y en la leccion siguiente si es posible encontrar otra.

## Oracion.

Dies mio, que sois todo amor, gracias os doy por haherme dado con el establecimiento del Cristianismo nna indestructible prueha de mí fe; haced que apoyado siempre en aquella inmóvil roca desprecie todos los ataques de los impies y de mis propias pasiones coligados para alterar mi creencia.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, orare por la conversion de los incredulos.

## LECCION XXII.

### ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO.

Hechos que resultan del establecimiento del Cristianismo.—Dobie explicacion de estos hechos.—Refutacion y destruccion de todas las objeciones contra la Religion.—Todas las objeciones convertidas en pruebas de la Religion.

1.\* Hechos que resultan del establecimiento del Ciristianismo, — Acahamos de referir la historia del establecimiento del Cristianismo, como babriamos referido cualquier otro becho sin aductir opinion alguna sobre la causa humana ó divina de semejante revolucion, la mas admirrable que huba jamás. Tiempo es ya de que cese toda incertidumbre sobre punto tan fundamental, y para ello empezarémos diciendo, que de lo que precede resultan los signiciales bechos, de los cuales umos están atestiguades por los judíos, por los gentiles y por los Cristianos unánimemente, y otros son palpables para todos.

Primer hecho: Hace mil ochocientos años que el mundo era gentil.

Segundo hecho: En el dia es cristiano.

Tercer hecho: La conversion del mundo fue obra de un personaje llamado Jesús de Nazareth, auxiliado de doce hombres del pueblo.

Cuario hecho: Jesús de Nazareth fue un judio, y un judio crucificado.

Quinto hecho: Un judio, y un judio crucificado, era lo mas odioso y despreciable que podia hallarse en la tierra. En tiempo de Jesis de Nazarello is judios era un objeto público de risa y de odio, como lo acreditan los autores gentiles, tales como lloracio, Tácito, Suetonio y Marcial, sin que el tiempo, ni las revoluciones, ni los exfuerzos humanos hayan podido cambiar la opiniou sobre este punto; desde hace muchos siglos, cuando cutre nosotros se quieres pintar con un solo rasgo à un usurero, à un bribon, à un traidor, solice: Es un judio. Los mismos judios se ruborizan de llamarse ta-

<sup>1</sup> Incredibile, ergo divinum. (Tertul. adv. Marc.).

les; tanto es el envilecimiento de aquel nombre, y se dan el de istaclitas, nombre mas honrose, en cuanto es inestado, Jesis de Nazareth no fue solimente un judio, sino un judio crucificado, con lo cual se expresa lo mas vil, lo masinfane, el oprobio del génerobumano, la ultima escoria de las naciones '.

Setul hedo: DESDE HACE MIL OCIDOCIENTOS AÑOS EL MUNDO ADORA À UN IUDIO cacuricano; de modo que desde bace mil ochocientos años el mando es testigo de un becho que toca à los últimos timites de los abeurdo; j un gasmo de la tierra en los atares del genore humano! Y ieste becho el mundo lo ha realizado libremente, sin que le obligase à ello la fuerza, à la voz de doce hombres de mala funa, à pesar de sus caras inclinaciones, y de los seductores atractivos de una religion moy agradable y enteramente cómoda.

Séptimo hecho: Para tener el placer y el bonor de adorar à aquel Judio crucificado, once millones de Màrtires de toda edad, de toda clase y de todo país aceptaron alegremente la muerte en medio de los mas espantoses tornentes, por espacio de trescientos años. Dese de aquella época, otros millones han seguido se jemplo, y le siguen todavia cuando se presenta ocasion; y continuamente, para tener el mismo honor ó igual placer, nn número infinito de bombres combaten sus inclinaciones mas balagiciñas, abandonan su pais y su familia, dan sus bienes á los pobres y consagran gratuitamente sus personas al servició de las mas asquerossa miserias.

Octavo hecho: Adorando á un Judio crucificado, el mundo ba adquirido en grandes proporciones mayores luces, mayor libertad y mayor civilizacion. Testigo de ello cualquier niño cristiano, el cual sabe mas sobre Dios y la Providencia, sobre el bombre y su naturalca, sobre sos deberes y su destino, que los mas grandes filósofos gentiles, como Sócrates, Platon, Ciceron y Sefaca; testigo de folo la mas oscura aldea cristiana, donde se halla mas libertad para el hombre, para la mujer y para el bijo, que la que se conocia en todo el mundo genti; testigos todos los puebos de Europa y de América, que, harbares o salvajes antiguamente, se han convertido, adorando à un Judio crucificado, en los principes de la civilización; en una palabra, testigo el mapa mundi que nos manifiesta la luz, la civilización y la libertad en todos los países que adoran al Judio crucificado.

Noceno hecho: Todas las naciones que no adoran al Judio crucificado permanecen sepulhadas en las tirgioblas de la barbarie, sujetas por las cadenas de la esclavitud y estacionarias en las vias de la civilizacion. Testigos de ello los chinos, los indios, los turcos, los árabes, los negros, los salvajes de la Oceania; en una palabra, testigo el mana unudi.

Decimo hecho: Las naciones no salen de sus tinieblas, no rompen las cadenas de la esclavitud, no marchan por la via del progreso sino adorando al Judio crucificado. Testigos todas las naciones que acabamos de nombrar: testigo la historia universal.

Undezimo hecho: Todas las naciones que cesan de adorra al Judio crucificado empiezan por perder sus costumbres, su paz, su prosperidad, y acahan por caer en las tinieblas de la barbarie, en las cadenas de la esclavitud, y por retroceder en el catamino de la civización. Testigos todas las antigasa naciones del Asia y del África, en las que la ignorancia compite con la degradación, y las naciones de la Kuropa moderna, donde todo es abora malestar, odios, turbulencias, confusion de sistemas y de ideas, revoluciones y catacismos.

Duodecimo hecho: Hace diez y ocho siglos que un Judio crucificado se mantiene en los altares del mundo civilizado, à pesar de los teribles y sin cesar renovados ataques de los tiranos armados del hacha, de los filósofos armados del sofisma, de los hombres perversos armados de todos los instintos bratales de la naturaleza corrumpida; por una excepcion única en los anales del mundo, se mantiene en ellos en medio de los sirglos, los que veinte veces han arrastrado los imperios, las republicas, los mas bellos sistemas y las mas robustas perios, las republicas, los mas bellos sistemas y las mas robustas

Servorum, litronau, sicarforum, et selitiosoma supplicium crut erst. cui ili algebanter, et in ea peudehant, donce fame, siti, doloribus encorrentur, post morten suan canua et corvorum relici iches. Izaque supplicia ilio non aliud upud Romasos ilitane magis, et acerium magis. (Lany, Dizerto, do Oreco, \$1, page 573).—Lee gentile actican de la Critianos: — Diestro, do Oreco, \$2, page 573).—Lee gentile actican de la Critianos: — Qui encenonias fabalturi, congracturia peritiis acterizatio er tribuit attata, ut il coland quod mercutur. (Apud Minat. Fel. pag. 22 et 23).—Collis bominem num, et quod personis indame est villuos, crueis supplicia interemptum, et Deum foisse contenditis, et superesse ablue creditis, et quodifantis supplicationibus adoratis. (Apud Arnoli, I. p. 23, etc.).

instituciones; en una palabra, se mantiene en ellos á pesar de la inflexible ley de muerte que pesa sobre todas las obras humanas, y que solo les permite una existencia efimera.

Tales son los hechos visibles, palpables, que resultan de adorar el mundo á un Judio crucificado.

2. Doble explicacion de estos hechos. - ¿ Cómo explicar hechos tan increibles? Es fácil, contestan los Católicos: La adoracion diez y ocho veces secutar de un Judio, y de nu Judio erucificado, por todas las naciones civilizadas del globo, es un misterio cuya profundidad da vahidos á quien pretenda medirla, es cierto; las leves de la moral cristiana sobrepujan claramente las fuerzas de la naturalcza, tambien es cierto; sin embargo, comprendemos muy bien la adoracion de un Judio erneificado, la creencia de los impenetrables misterios del Cristianismo, y la práctica de su moral por todas las naciones civilizadas. Jesús de Nazareth es el Hijo de Dios, y él mismo es Dios; omnipotente, triunfó de los mayores obstáculos con débiles medios; fuente de luces y de virtudes, ha derramado sobre el mundo . dócil à su doctrina , parte de aquellos divinos dones; el mundo creyó, y se elevó á una alta perfeccion. En tanto no se acerca al Dios, principio de toda perfeccion y de toda ciencia, permanece en la degradación y en las tinichlas, y al alejarse de el vuelve a caer en su primer estado de abyeccion y de miseria. En una palabra, Dios ba intervenido en ello, ha habido milagro, y todo queda explicado.

Los milagros son cuentos de viejas, responden los incrédulos; y jamás han existido, á no ser en la imaginacion de los bribones, ó en la creencia de los tontos.

Sentado esto, es claro que el mundo se ha convertido sin milagros, y por consiguiente Jesús de Nazareth no es el Hijo de Dios, sino sen-cillamente un judio como los demás, y los dece, Apóstoles, doce pescadores como cualesquiera otros. Dios no estaba con el ni con eltos. Tal es el modo como resolveis el problema, y decis e Joado un Judio «crucificado com dece pescadores enviados por el para predicar su «doctrina, el mundo ha debido evidentemente convertirse, y adorar como al único Dios del cielo y de la tierra al Judio crucificado. «Hay clara proporcion entre el efecto y la causa, y todo ello es muy natural, muy sencillo y muy conforme con las leyes de la natura-lexa, es un experimento que puede renovarse cuando se quiera.»

Aceptamos la solucion, cuyas consecuencias nos manifestarán su admirable certeza.

Primera consecuencia: Es muy sencillo, muy conforme con las leyes de la naturaleza y de la lógica, el que un Judio orucificado, secundado por doce bombres del pueblo sin instruccion, sin dinero, sin proteccion, sin crédito, haya obligado al mundo entero, durante el siglo de Augusto, à derribar sus dioses, à incendiar sus templos, a cambiar sus leyes, y à hacerse adorar como al único Dios del cielo y de la tierra, à él solo, à él, Judio crucificado entre dos malhechores, como di mas criminal de los tres. Esto es muy natural, muy logico, muy facil de comprender!

Segunda consecuencia: Es muy sencillo, muy conforne con las leyes de la naturaleza y de la lógica, el que durante trescientos años, once millones de hombres, de migres, de ricos, de pobres, de senadores, de principes, de generales, de cónsules, en Asia, en África, en Grecia, en Boma, en las Galias, en las Españas, en la Germania, sobre toda la superficie del globo, se dejasen descuartizar, desgarrar, quemar, abogar, por tener el placer y el bonor de adorar, como único Dios del cielo y de la tierra, á un Judio crucificado. ¡Esto es muy natural, muy lógico, muy facil de comprender!

Tercera consecuencia: Es muy sencillo, muy conforme con las leges de la naturaleza y de la lógica, e, que desde hace mil ochocientos años, à pesar del progreso de las ciencias, no salga el numdo de su eguedad, sino que por el contrario continúen dejándose matar otros muchos millones de bombres y mujeres así en Oriente como en Occidente; que otros, mas numerosos aun, ren uncien á su fortuna, á su libertad, á sus familias, y se consagren á los mas penosos trabajos, à las privaciones mas ansieras, à las obras mas repugnantes, à fin de gozar del placer y del honor de adorar, como único Dios del cielo y de la tierra, à nu Judio crucificado, ¡ Esto es muy natural, moy lógico, muy fácil de comprender!

Ĉuaria consecuencia: Es muy sencillo, muy conforme con las leves de la naturaleza y de la lógica, el que el mundo sea mas ilustrado, mas virtuoso, mas libre, mas civilizado y mucho mas feliz bajo todos conceptos, profesando el absurdo elevado à su nayor altura, como es adorar, cual único Dise de leido y de la tierra, à un Judio crucificado. Esto es muy natoral, muy lógico, muy facil de comprender!

Quanta consecuencia: Es muy sencillo, muy conforme con las leyes de la naturaleza y de la lógica, el que toda la parte del mundo que se niega à adorar como único Dios del cielo y de la tierra 4 un Judio crucificado, permanezca, por esa causa, en la barbarie, en la corrupcion, en la esclavitud, en un espanios oblismo de miserias de todo género. ¡ Esto es muy natural, muy lógico, muy facil de comprender!

Sexta conscenencia: Es muy sencillo, muy conforme con las leyes de la naturaleza y de la lógica, el que toda aquella porcion degradadad del mundo salga de la barbarie, de la esclavitud, y emprenda el camino de la libertad al momento en que adora, como único Dios del cielo y de la tierra, à un Judio crucificado. Esto es muy natural, muy lógico, muy Raid de comprender!

Séptima consecuencia: Es muy sencillo, mny conforme con las leyes de la naturaleza y de la lógica, el que todas las naciones que essan de adorar con fe y fervor, como único Dios del cielo y de la lierra, à un Judio crucificado, empiecen acto continuo por preder sus luces, su moralidad, su para, su prosperidad, acabando por caer de mero, de revolucion en revolucion, hajo el yugo del despotismo y de la barbarie, de que las habis ascado la adoracion de un Judio crucificado. Esto es muy natural, muy lógico, muy fácil de comprender!

Odone consecuencia: Es muy sencillo, muy conforme con las leyes de la naturaleza y de la lógica, el que un Judio crucificado, que lanzós de un salto desde la cruz en que acabata de espirar, á las altares del mundo entero, se mantenga inmóvil en elles hace uniá ochocientos años, á pesar de todos los esfuerzos de la astucia, de la fuerra, de las pasiones coligadas para derribarle; y esto en medio de las ruínas venite veces renovadas de todo lo demás, imperios, monarquias, repúblicas, sistemas, instituciones, i Esto es muy natural, muy lógico, muy fácil de comprender!

Nona consecuencia: És muy sencillo, muy conforme con las leyes de la naturaleza y de la lógica, que todos los pueblos, que por espacio de cuatro mil años esperaron del cielo un libertador encargado de restablecer en la tierra el reinado de la verdad, de la justicia y de la virtud, hayan reconocido por objeto de su esperanza á un Indio crucificado; que despues de su aparicion hayan cesado enteramente de esperar á otro redenfor; que Dios, que si no es la

bondad, la verdad y el poder infinios, no es nada, haya permitido sin resismacion, sin oposicion alguna, que aquel Judio crucificado se baya apoderado en provecho suyo de la fe y de la adoracion del enundo; que haya practicado todas las obras de Dios, como son enseñar, consolar, libertar, hacer a los hombres mejores y mas felicies, y esto sin ser Dios ni un enviado de Dios, sin ou nisigue fal-sario, un malvado digno mil veces del suplicio que sufrio. Segun vosotros todo esto es may natural, muy lógico, mny facil de comprender, y uo bay en ello ni sombra de milagra.

Añadis la mbien que es un experimento que puede renovarse cuando se quiera, y deels bien, pues si la coorersion del mundo por un Judio crucificato, auxiliado por doce pessadores, es el resultado de una ley de la naturaleza, existiendo estas siempre, basta ponentas en juego del mismo modo y en iguales circunstancias para cholener igual resultado. Siendo esto así, solo me resta dirigiros una pregunta, y pediros una gracia.

La pregunta es la siguiente : Habiendo sido el mundo convertido por Jesis de Nazareth sin milagro alguno, dignaos decirme ¿por qué nadie intenta bacer un experimento enteramente igual al suyo, en sus dificultades, en sus medios, en sus resultados?

La gracia que deseo pediros es esta: Para demostrarme tan claramente como dos y dos son cuatro que la conversión del mundo por un Judio crucificado es una cosa natural y lógica, bacedme el favor de ensyarlo delaote de mi. Ciertamente que no bubo jamás empresa tan digna de un gran corazon; vuestra ardiente filantropia, vuestra profunda compasion hácia la raza bumana, agobiada hace tanto tiempo bajo el degradante yugo de la supersticion, no os permitirán retroceder, son vuestras mismas palabras, ante sacrificio alguno. Los elementos del problema os son conocidos y están à vuestra vista.

Asi pues, pasad una mañana por las orillas del Loira, llamad á dece de nuestros mariaeros y decidles: «Amigos mios, dejad vuesdros harcos y vuestras redos, y seguidine.» Os siguen; subis con 
ellos à los Montapius ', elegís un sitio apartado, y haciéndoles senlar sobre la yerba, les bablais en estos términos: « Ya me conoccis; 
«sabeis que say de oficio carpintero é hijo de un carpintero; en breave cumplician treinta años que trabajo en el talter de mi padre; puesabien, todos vosotros estais en un error; no soy lo que imaginais. Tal 
' Collos inoccida à Neters.

scono ne veis, soy Dios; yo soy el Criadro del cielo y de la tierra, y sestoy resuello á convertir al mando, y à haceme adora en lugar del Judio crucilicado. He querido asociaros á mi gloria, y por lo tanto voy á revelaros mi proyecto: empiezo por recorrer durante salgan tiempo el departamento de la Nièvre, predicando y mendi-gando; accisanme luego de diferentes crimenes, y me lo componço ele modo que nue condenna á muerte y me conducen al cadalso.

« Algunos dias despues de mi muerte recorreréis las calles de Nea vers, ireis al encuentro de todos los transeuntes, y les direis: ¿ No « to sabeis? El carpintero fulano, que conocisteis, á quien acusaron «de tal crimen, el que fue condenado por el tribunal de assises, el « que fue guillotinado dias pasados, es el Hijo de Dios. Él mismo nos « encargó de revelároslo y de mandaros que le adoreis eon nosotros, «so pena de ser precipitados al infierno; mas para tener el placer y «el hooor de adorarle, debeis todos, bombres, mujeres, niños, ri-« cos y pobres, empezar por reconocer que vosotros y vuestros pa-« dres v todos los pueblos civilizados no sois mas que unos imbéci-« les , que os habeis engañado groseramente adorando al Judio eru-«cificado; en seguida, deheis arrodillaros à nuestros piés, decirnos a todos yuestros pecados, aun los mas secretos, y hacer todas las pe-« nitencias que tendrémos á bien impooeros; luego tendréis la bon-«dad de dejaros insultar y despreciar por todo el mundo sin decir « qua palabra, de dejaros encarcelar sin oponer la menor resistencia, « v finalmente, de permitir que os corten la cabeza en la plaza pú-«htica por mano del verdugo, bien convencidos y crevendo desde el « fondo de vuestro corazon que nada os podía suceder que fuese mas «de vuestro gusto.» Esto es lo que debeis decir palabra por palabra desde la puerta del Croux à la de la Barra, y desde la de Paris hasta el puente del Loira.

«No puedo ocultaros que todos se burtarán de vosotros, y os dirán que estais bebidos; pero no importa; continuad hablando: un enjambre de chiquillos seguirá vuestros pasos gritando y apedreánados, todo lo cual cansará algun desórden en la ciudad; el procurador de la República os mandará prender y os prohibirá predicar mi divinidad; mas vosotros, sin bacer caso de sus palabras, la apredicardis á mas y mejor; os prenderán otra vez, os azolarán, y os «dejardis azotar; os encarcelarán, y os dejardis encarcelar; finalmentle para hacoros callar os cortarán la cabeza, y vosotros os la deja-

créis cortar. Entonces será cuando el negocio empezará à tomar buen arumbo; todos querran convertirse, y yo seré reconocido por el « verdadero Dios ; primeramente me adorarán en Nevers, en Saint-«Cyr, en San Estéban, en Saint-Père, luego en todo el departaamento, y despues en París, en Roma, en Lóndres, en San Pelers-«burgo, en Constantinopla, en Pekin. En breve el taller de mi padre «se convertirá en una hermosa capilla, á la que acudirán multitud « de peregrinos de las cuatro partes del mundo, haciendo sos ricos a presentes el orgullo y la riqueza de la ciudad de Nevers. En cuan-« to à vosotros, seréis mis doce apostoles, doce santos que invocará «el universo entero; vuestros buesos serán depositados en altares. «vuestras estatuas en capillas, y vuestros retratos, pintados en infianilas banderas y pendones, serán llevados en procesion, no solo «aqui sino en todo el mundo; no solo el año que viene, sino hasta «el fin de los siglos, y he aqui que sin bacer mas, conseguis la glo-«ria de la inmortalidad. ¡ Qué gloria para vosotros, para vuestras «inujeres y para vuestros hijos! Convertir al niundo no es cosa di-«ficil, y mi proyecto, como veis, es muy sencillo, muy fácil de eje-«eular, y muy conforme con las leyes de la naturaleza y de la lógi-«ca. Cuento con vosotros, ¿ no es verdad?»

Fácilmente se deja adriviar como seria recibido semejante discurso; paréceme of y ver à mestros horados marineros, firtiados por la burla de que son objeto, reprender energicamente ás u autor con la palabra, con el gesto y quitas con los brazos; veoles bajar áa la ciudad y anunciar por todas partes que fulano ha perdido la razon, y sin extrañeza sabría que el nuevo dios ba sido conducida aquel mismo día al bospicio departamental de la Caridad, en donde, en vez de los honores divinos, goza del derecho incontestable de ocupar el primer lugar entre los locos.

Sin embargo observemos que el proyecto del carpintero de Nevers , que es sin disputa el colmo de la locura, no es mas insensato que el de Jesús de Nazareth, si Jesús de Nazareth hubiese sido un simple mortal, nacido y crecido en el taller de un carpintero, obrado do solo y sin el auxilio de los mas admirables miagros. ¿Que diago? lo es mucho menos; pues un carpintero de Nevers vale tanto como un carpintero de Nazareth; un francés guillotinado no es inferior à un Judio crucificado; doce marineros de Liora no son menos que doce presadores de los lagos de Judea, é incomparablemente es menos dificil bacer adorra 4 un cinidadano francés del sigo XIX, que à an Judio del siglo de Augusto. E ce le primer caso, basta desprender à los pueblos de una religion enemiga declarada de todas las pasiones siempre coligadas para saendir so vygo, y en continua inteligencia con cualquiera que se presente para librarles de ella; cui el segundo, fue preciso desprender à los pueblos de una religion que hagaba todas sus pasiones, y que coniaha con tantos formidables auxiliares cuantos son los malos instintos que germinan en el corazon del hombre.

Considerando el establecimiento del Cristianismo únicamente por el lado de la dificultad de la empresa y de la debilidad de los medios, aun admitiendo que sea el Cristianismo un sistema razonable. ya veis que en pocos pasos llegamos al último grado del ridículo, si queremos explicarlo por causas puramente humanas. Sin embargo, no hay efecto sin cansa, y por mas que hagais y digais, el Cristianismo es un hecho; ahora bien, no pudiendo explicar su establecimiento causa alguna humana, es preciso, á menos de admitir un efecto sin cansa, reconocerle una cansa divina; Dios ha intervenido en ello; y babiendo Dios intervenido, debemos concluir que el Cristianismo es verdadero, inicamente verdadero, completamente verdadero, eternamente verdadero; siendo el Cristianismo verdadero, todas las objeciones que se hagan contra él son falsas, pues es imposible la existencia de verdades contradictorias; luego ante el solo hecho del establecimiento del Cristianismo, todas las objeciones pasadas, presentes y futuras contra el dogma, la moral y el culto del Cristianismo caen por si mismas, como la bala del árabe fugitivo contra la pirámide del desierto; así pnes, podemos despreciarlas sin excepcion alguna, y dispensarnos de contestar á ellas.

Aniquilar de un solo golpe todas las objeciones, tal es el primero, el inmenso beneficio que se desprende del hecho del establecimiento del Cristianismo.

3.º Las objeciones convertidas en pruebas. — El hecho del establecimiento del Cristianismo no solo anula enteramente todas ha objeciones, sino que las convierte en pruebas, como vamos à democtar. Bastante tiempo se ha dado libre carso à la impiedad contra la Religino, para que nos sea permitido usar de represalias, y volver Religino, para que nos sea permitido usar de represalias, y volver

contra ella sus mismas armas; el jocrédulo ha transformado muchas veces al cristiano en idiota, para que encuentre á mal que el cristiano le transforme á su vez en apologista.

A los ojos de los incrédulos, et Cristianismo no llega à ser un sistema razonable, y descubren en el infinitas cosas que, seguo ellos, se oponen al sentido comun; sas objeciones contra el dogua atacan la misma existencia de Nuestro Señor, la cual no es para ellos mas que nna fabula, lo mismo que los doce Apóstoles convertidos por ellos en los doce signos del zodíaco, y rechazan todos los misterios, euvo conjunto forma nn tejido de absurdos y de utopias, buenas únicamente para divertir ó asustar al pueblo, à las mujeres y à los niños; de lo que deducen que siendo Dios la misma verdad, no puede revelarlos. En cuanto à la moral, sostienen que es una coleccion de leves y de prácticas anticuadas, inútiles, arbitrarias y supersticiosas las unas, y las otras imposibles de practicar, contrarias á las mas legitimas aspiraciones de la naturaleza y á los imprescriptibles derechos de la libertad humana; de lo que deducen que siendo Dios infinitamente justo é infinitamente sábio, no pudo ser su autor. De una parte lo absurdo, de otra la imposibilidad o inutilidad, tal es el juicio de los incredulos acerca del Cristianismo; mas para este doble ataque contra el dogma y contra la moral, tenemos una doble defensa, y una defensa victoriosa, que la misma incredulidad nos proporciona.

1. En cuanto al dogma. Hace poco heuos visto, y bien visto, que ann admitiendo el Cristianismo como an sistema razonable, es imposible explicar su establecimiento por medios humanos, y que es preciso recurrir á los milagros. Decis ahora que el Ciristianismo no llega á ser un asistema razonable; que su dogma es falso, increible, absurdo en muchos puntos, con lo cual aumentais considerablemente la dificultad, tan grande ya, de bacerle aceptar; con mova fuerza demostrais la existencia, la necesidad, el número, la grandeza, el poder de los milagros que han hecho que el universo se persuadiese de su verdad. Cuantas mas son vuestras objeciones, cuanto mayor es su fuerza, mas aumentais la dificultad de la empresa, y por consigiente de mostrais mas charamente la certeza y la fuerza omnipotente de los milagros que han sujetado al yugo de la fe-cristiana las razones mas poderosas. la razone de lodo el z'encro bumano.

Me la demostrais à mí que no la dudo, pero que tengo un placer

al veros transformado en apologista ; la demostrais à vos mismo , que en breve no podreis dudarla, pues precisamente debercis hacer el siguiente raciocinio : « Mis objeciones contra los dogmas del Cristianis-«mo no son nuevas; todas, y otras muchas mas, fueron hechas, al caparecer el Cristianismo, por los herejes y filósofos gentiles 1; todos «los misterios cristianos han sido atacados con argumentos, con la «ciencia, con la historia y con toda clase de objeciones, y esto con una «superioridad que jamás he logrado sobrepujar; lodos han sido pa-«rodiados y ridiculizados en los teatros, y entregados al desprecio, al «odio, à la irrision de un público que oia mentarlos por primera vez; «si pues, à pesar de mi educacion en un pais cristiano, à pesar del «ejemplo de tantos grandes hombres que han creido, de tantas perasonas no menos ilustradas que yo que continúan creyendo, à pesar «de una posesion pública de diez y ocho siglos, me parece el dogma «del Cristianismo tan absurdo, lan contrario á la razon, que tengo « por imposible el creer en el ; ¿ qué debió parecer al mundo gentil «sino un escándalo que no dejarian pasar desapercibido las inteligen-. «cias cullas, una locura propia para alraerse todos los sarcasmos, paara provocar la risa de todos, para ser de todos despreciada? Cuanto «mas siento la fuerza de las objeciones, mas elevo á mis ojos aquel « escándalo y aquella locura , y por consiguiente la imposibilidad ab-«soluta que tenia el mundo gentil para creer en el Cristianismo.

«Sin embargo, el dogma cristiano que yo miro como un conjunto ede ridiculeces, ó mejor como un tejido de absurdos, de contradiciciones, de imposibles, ha aido creido por el universo fiando en las e palabras de doce pescadores jodios, y lo ha sido en el siglo de Au-gusto, es decir, en el siglo por excelencia de la filosofía, de la elo-senencia, de las artes y de las luces.

« Lo ba sido á pesar de las advertencias mil veces repetidas de los herejes y de los filósofos, quienes no cesahan de advair a sos oidos con lo mismo, mismismismo que ne diego á mi mismo, estos es, que el degnas del Cristianismo no es otra cosa que un tejido de contra-diciences y de absardos.

« Lo ha creido á pesar de Neron, de Domiciano, de Diocleciano, y « de los leones, ligres, hogueras y garfios de hierro, empleados para « impedir su creencia.

« Lo ha creido en todas las regiones del globo, en Jerosaien, en Atenas, en Roma, en Oriente y en Occidente; y no lo creyó, no lo profesó, de para de los verdugos, únicamente el populacho, no; pro-sesáronto asi los ricos como los pobres, los cónsules y los senadores, elos generales y hasta los filósofos que antes lo impuganara, todas las chaes y todas las edades, cade el primero hasta el último.

« ¿ Cómo explicar hecho lan incomprensible? Solo hav dos medios ; el delirio o el milagro; este no lo admito, paes si lo admitiera, seria católico; queda, pues, el delirio; pero ¿quién lo experimensla? ¿Soy yo acaso? ¿Puedo estar seguro de tener yo solo razon acontra todo el niundo? ¿ Puedo estar seguro de ser yo solo sábio y a despreocupado entre todos los mortales? ¿ Puedo tener una razona-«ble confianza en objeciones que ninguna fuerza tienen en sentir de «los demás hombres, y que quizás me parecerian ilusorias à mi mis-«mo, si mi corazon no extraviase mi entendimiento? Me creo sachio, y el mundo todo me dice que soy victima de vanos errores; «¿diria el mundo mentira? No , pensarlo seria locura. Tal es el re-«sultado de todas mis objeciones contra los dogmas del Cristianismo; « tan hien lo he hecho, que todas se han convertido en pruebas indes-«tructibles, y me ballo encerrado en un circulo de hierro, el cual « solo tiene dos salidas : delirio ó milagro ; loco ó católico ; no hay s otro medio. »

2.º En cuanto á la moral. Todas las objeciones, las reheliones todas de la naturaleza y de las pasiones contra los preceptos del Evagelio, tienden à probar que son intitles, impracticables, anticuados,
contrarios á la razon, à la legitima libertad del bombre, ó al menos
que pueden seguires ó obidares sin ma lalquor, ciado caso que asi
sea, ¿qué resultaria? La prueba palapabe tambien de la existencia,
de la necessidad, del número, de la grandeza y del poder de los milagros que obligaron al mundo á sujetarse al yugo de la moral cristiana. Cuanto mas fuertes y numerosas son las objeciones, mas aumentan la dificulda de la empresa, y por consguiente dan nuevo
brillo à la fuera victoriosa de los milagros que triunfaron de la resistencia del universo.

Tambien aquí el incrédulo se halla transformado en apologista involuntario, pues se ve obligado à decirse à si mismo: «La moral del «Crislianismo era, hace diez y ocho siglos, la misma que ahora; yo «la califico en muchos puntos de inútil, de potestativa, de anticuada,

 $<sup>^{-1}</sup>$  Consta que desde el siglo UV uo se ha hecho ninguna objecion queva contra el Cristianismo.

de impracticable, y de contraria à mi razon y a mi libertad, y la «califico asi, porque siento su imposibilidad, su inutilidad; y oso quien proclamo la libertad de legir entre sus preceptas los que me «convienen, y de despreciar los que no me gustan. Pero ¿quién soy yo? yo, nacido en el seno del Cristianismo; y a dostumbardo desde ela infancia à mirra la ley evangélica como una ley divina y obligatoria en todos sus puntos; yo que he crecido y vivido rodeado de ejemplos que me predican la necesidad absoluta de la moral del Cristianismo y la posibilidad de cumplirla.

«Si pues, à pesar de todo; me parece inútil, imposible, potesta-«tiva, ¿con cuanta mayor razon debió parecerlo al mundo gentil, «abismado en los placeres sensuales, al serle anunciada por la pri-«mera vez? ¿ Cómo, pues, tantos jóvenes de carne y hueso como yo, « pues no hubo pocos en Oriente y en Occidente desde Neron hasta « Diocleciano, tan debiles, tan fogosos como yo y quizas mas; como «tantos hombres de lodas edades, de todas clases, y de todos países; «generales, soldados, literatos, filósofos, legistas, médicos, sena-« dores, mercaderes, magistrados, artesanos, todos hombres como «yo, pudieron aceptar como verdadera, como obligatoria, como «posible, una moral que yo declaro falsa, potestativa é imposible? «¿ Cómo se sometieron à ella con tanta docilidad ? ¿ Cómo la obser-« varon en todos sus puntos con tan sostenida perfeccion, entonces «que para practicarla era preciso no solo encadenar pasiones, ali-« mentadas desde la cuna por hábitos contrarios, robustecidas por el « ejemplo universal, y consagradas por la Religion; variar comple-«tamente sus ideas, sus gustos, sus costumbres, y romper por con-«signiente unas cadenas en comparacion de las cuales las mias no uson mas que guirnaldas de flores; sino tambien, para hacer mas fá-«cil y mas universal la práctica de una moral falsa, potestativa é «impracticable, consentir en ser renegado por sus parientes, despoo jado de sus bienes, insultado por todos, azotado basta verter san-«gre, marcado en la frente con un bierro candente, enviado á galeras, « con la última esperanza de ser asado vivo, ó destrozado por las gar-«ras de un leon de África ó por un oso de la Germania, entre los «aplausos de todo un pueblo?

«¿Cómo explicar hecho tan incomprensible? Solo hay dos medios: «el delirio ó el milagro; loco ó católico, no hay otro. ¡Tal es el nuevo «resultado de todas mis objeciones contra la moral del Cristianismo!

«De grado en grado he llegado à demostrar, mejor que todos los «apologistas juntos, la imperiosa necesidad, la indestructible certeza «de los milagros que vencieron la mas terrible oposicion que ja-« más existió; la de la debilidad del corazon humano y de todas las a pasiones del mundo entero coligadas contra la moral evaugelica. «Además, esta demostracion tiene la pérfida propiedad de robuste-« cerse en razon directa do mi oposicion, es decir, que cuanto mas «siento la fuerza de mis objeciones, cuanto mas vivas son mis pa-«siones, mas pesadas son sus cadenas, y comprendo mejor la ne-« cesidad y la fuerza irresistible de los milagros que triunfaron de la «oposicion y de las pasiones del género humano, y que le ban obli-« gado , á costa de su sangre , á aceptar y á practicar una moral cuya «imposibilidad nadie conoce mejor que vo; así pues, nadie como vo «tiene tantos motivos para creerla y practicarla, y á menos de co-« meter el mas vergonzoso de los pecados mortales, el de los tontos « y cobardes, el pecado de inconsecuencia, debo ser cristiano de creen-«cia y de accion.»

En cuanto á nosotros, Católicos, podemos sacar un maravilloso provecho de las objeciones de la incredulidad ; tranquilamente atrincherados delrás de este becho inexpugnable : El mundo adora a un Judio crucificado, esperarémos á pié firme à los incrédulos y á los impios; en vez de turbarnos por sus objeciones, en vez de estudiar el modo de contestar á ellas, harémos lo mismo que los bijos del siglo en el teatro, contentándonos con mirar, escuchar y aplaudir, y cuando bayan vociferado, disputado, argumentado á discrecion, les diremos : « Ánimo, señores, reunid, multiplicad, robusteced, exa-«gerad vuestras objeciones; elevadlas como montañas; minad todos «los fundamentos del Cristianismo, destruid las profecías, negad los «milagros, refutad la divinidad de Jesucristo, transformad la Reli-« gion en un tejido de utopias, de cosas inútiles é imposibles; cuanto « mas absurdos parezcan sus dogmas é impracticable su moral, cuan-« to mas débiles, ignorantes y despreciables sean los A póstoles, cuanto «mayor sea el talento, el saber, la elocuencia, cl crédito de Celso, «de Porfirio, de Voltaire, de Rousseau y de todos los enemigos del «Cristianismo, mas se robustece mi fe, v se bace mas palpable vues-«tra locura, pues jamás se demostro mejor que la adoracion de nu « Judío crucificado por todas las naciones civilizadas del globo es un «hecho inexplicable, evidentemente superior à las fuerzas humanas, «y por lo tanto evidentemente divino: Incredibite, ergo divinum.»

### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por haberme dado uu medio tan fácil para defender mi fe; ayudadme para que lo comprenda bien, á fin de usarlo con bneu éxito, ya para mi, ya para los demás.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, estudiaré con cuidado las pruebas de la Religion.

## LECCION XXIII.

### CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO.

Medios de conservacion : el presbitero , los Sautos, las Órdenes religiosos; de propagacion : las misiones. — Descripcion de las herejias. — Padres y Boctores de la Iglesia. — Concilio de Nicea. — La Iglesia atacada : Ario. — Juicio de Dios sobre Artío. — La Iglesia defeudda : san Almassio; — propagada : san Frumencio en Eliopia. — Consersión de los idenses.

Despues de trescientos años de sangrienta lucha, vemes al Gristianismo vencedor sentado con Constantino en el trono de los Cesares; la nueva Religion establecida, consagrada públicamente por reina del mundo; su saludable acciou se bace sentir en todas partes, y regenera al hombre en sa razon, en su corazon y en su cuerto, libertiandole de la vergonosa esclavitud del error , del crimen y del despotismo burtal. ¿Qué mas tenia y tiene que hacer el divino Fundador de la Iglesia, sino conservar y extender su obra á fin de que dosas las generaciones puedam aprovecharse de sus beneficios?

Decimos en primer lugar conservar, pues el primer cuidado del Salvador, despues de haber establecido el reino del Evangelio, será mantenerlo y defenderlo. [Cionol ¿ puede tener enemigos nan Religion tan santa, tan verdadera, tan bienhechora? Imposible parece à primera vista; por el contrario, despues de haber introducido tantas y tan saludables reformas en las leyes, en las institutiones y en las costumbres públicas, era natural que el Cristianismo, amado, querido y respetado, solo encontrase hijos sumisos y flecel discipulos. Si, asi parece, mas en realidad no pudo ser de este modo.

Las consecueucias del pecado relativamente al hombre son minorados, no destruidas por el Gristianismo, pues la obra de la redención no se consumará sino en el ciclo; mientra stuto, habrá siempre lucha: Incha intelectual, es necesario que haya tembién herejías; lucha moral, necesario es que venyan eccindados; lucha física, por muchas tribulaciones usos se necesario entren en el reino de Dios. 'Todo ello es

1 Cor. x1, 19; Matth. xviii, 7; Act. xiv, 21.

preciso para que nuestra vida temporal sea lo que Dins quiso que tuese despues del pecado, nan prucha, y una prucha meritoria, y por lo lauto penosa: el género humano es un soldado; debe conservar su nation con el nuevo Adan, y anmentar en perfeccion con las armas en la nuano.

El inferno y el hombre antiguo harán continuos esfuerase para bacer peligrosa la lucha y destruir la obra de la redencion respecto de los particulares y de los pueblos: ya suscitarán herejías para alterar la verdad cristiana y destruir la obra de la redencion en el hombre intelectual "; ya suscitarán escándalos para susitiur la concupiscencia a la caridad, la vida de los sentidos á la vida sobrenatural, yor consejiciente para arruinat a lobra de la redencion en el hombremoral; finalmente el doble crimen de escándalo y de herejía, ú otras causas particulares, atarerán ashre los pueblos pestes, guerras, ca lamidades, revoluciones, latrocinios, injusticias, la opresión y el despotismo, los cuales tenderán á destruir la obra de la redencione el hombre físico, haciendo revivir la ley bratal del mas fuerte, y precipitando al mundo en el estado de sufrimiento y de abyeccinn en que se ballaba hoje e vygo del Gentilismo.

En todos esos puntos de ataque el nuevo Adan colocó á un centinela.

1.º El præbilem ó el sucerdocio. Defensor nalo y conservador universal de la obra de la reduccion contra las herejas, los escándalos, las miscrias físicas, el presbilero es à la vez doctor para defender la verdad; modelo para dar el ejemplo de todas las virtudes, es decir, del amor práctico de los bienes sobrenaturales, y one di impedir que el desarreglado amor de las oriaturas reconquiste su imperio en el

corazon humano; enfermero de lodas las miserias bumanas, á fin de evitar con una infatigable y universal earidad la destruccion de la redencion en el bombre físico, eon el restablecimiento del despoismo gentilico y de los sufrimientos que eran consecuoncia del mismo.

2. Los Santos. Hay veces en que los peligros son mayores: los carniceros lobos, mas numerosos y mas encarnizados redean el redil y entonces es cuando del seno siempre fecundo de sn Iglesia hace nacer Dios nuevos auxiliares de la obra reparadora; en el dia del combate aparecerán de distancia en distancia Santos extraordinarios; v.como el infierno solo puede atacar al Cristianismo por tres puntos : en el hombre intelectual, cou el error; en el hombre moral, con el escándalo; en el hombre físico, con el restablecimiento de la esclavitud y de la abyeccion gentilicas, hay tres especies de Santes, y no mas: los Santos apologistas, para la defensa y la propagacion de la verdad; los Santos contemplativos, para recordar incesantemente en nuestro corazon el amor de las cosas sobrenalurales; los Santos enfermeros, para consolar al hombre físico, é impedirle que caiga otra vez en el estado de miseria y de esclavitud de que le libró el Redentor. Mas adelante veremos que estos Santos, apareciendo en el momento preciso en que se hace sentir mas vivamente la necesidad de su presencia, son una prueba sensible de la accion continua de la Providencia sobre la Iglesia.

3.º Las Ordenes religiosas. En la vida de la Iglesia se ven épocas terribles en que diriase va à prevalecer el poder del infierno : la hereiía, el escándalo y la injusticia, eoligados, atacan á la Religion por todos los puntos; la lucha es larga, encarnizada; el combate general ; jamás ha corrido el mundo tan terribles peligros ; mas en aquel trance Dios halla en los tesoros de su amor à un nuevo auxiliar de : la Religion ; hablamos de las Ordenes religiosas. Las hav de tres clases: las Órdenes avologistas, para la defensa y enseñanza de la verdad, las euales aparecen así en las ciudades como en los campos, conservando con sus doetos escritos la buena doctrina ó propagándola eon su palabras; las Órdenes contemplativas, para la defensa de la earidad, à las que vemos, guiadas por un noble desprecio de todas las eosas sensibles, exaltar el amor buniano hácia los bienes sobrenaturales; compensar el escándalo con voluntarias expiaciones, é impedir que la coneupiscencia recobre su imperio ; finalmente la Ordenes enfermeras, consagradas al alivio de todas las miserias

<sup>1</sup> lob. vii, 1.

Toda herrjía lleva en au mismo nombre una prueba manifiesta de la falcidad de sua dortriuas, pues sa nombre es 6 el de un hombre, y un bombre no es bustute para fundar mar religion, é del eu mpis 6 el de una épona; y toda religion ancida de las ideas y de las costumbres particulares de cieto pais de cierta épona es e-videntement un religion bumann, es deire, una religiona falsa. Per esto es que en todes tiempos las diferentes sectas se lan avergonando de su nombre y han tratado de cambiarly de occularia bajo stresonando des un ombre y han tratado de cambiarly de occularia bajo stresonado de su nombre y han tratado de cambiarly de occularia bajo stresonado de su nombre y han tratado de cambiarly de occularia de la jos estalas Protestantes ser llamados acompilicos. «Considerto en ello, fijo son este umbra un odicid textólico; les daré el nombre de evangéticos como se daba ci «de nuestico à Regispio por babete destritido à Curtago.».»

humans, y apostadas en tedes les puntes por donde puede el ioficmo atacar la obra de la redencion en el hombro físico, (Qué hermosa, fi Dios mio, vuestra sanía Religion, considerada en sus medios de conservacion! Semejante à la torre de David, mil escodos princeson sus unariales, mil centinelas veala noche y dia en su defensa.

El sacerdocio, los Santos, las Ordenes religiosas, son los tres medios establecidos por el nuevo Adan para mantener el Gristianismo, medios que se resumen en uno solo, que es la Iglesia, pues en la Iglesia y por la Iglesia son consagrados los presbileros, formados los Santos y establecidas las Ordenes religiosas.

Provisio el Cristianismo de todos los medios de conservacion, ¿qué falta sino propagarlo, queriendo Dios como quiere que todos los hombres consigan el conocimiento de la verdad "2 Ei nedio de propagación son las misiones, maravillosas expediciones, heróixas conquistas, cuya historia eseribiremos à medida que las hallemos en nuestro caniño.

Continuemos ahora nuestra interrumpida relacion, y pongámonos en marcha al lado de la Iglesia. ¡Oh divina Esposa del Hombre de dolores! preparate para participar de la suerte de lu celeste Esposo; en lu frente, lo mismo que en la suya, brillará una inmortal corona de espinas, que será la diadema que te dara à reconocer por la Esposa legitima hasta la consumacion de los siglos. En vano querrán las sectas adornarse con lus otras joyas ; jamás les será dado vestir la túnica del martirio ni colgar de sus espaldas el manto de la persecucion : los anfiteatros están manchados aun con la sangre de lus hijos; todavía humean las hogueras que los consumieron; à lo léjos óyense aun los rugidos de los leones que desencadenaron contra ellos, y cuando apenas respiras libremente despues de tantos combates, he aqui que un nuevo enemigo, on sectario gigantesco se eleva del Egipto y adelanta para herirte en el corazon. Su nombre es Arrio, y se atreve à negar la divinidad de Jesucristo; pero no lemas, tierna Esposa del Hombre-Dios, al campeon de la mentira tu divino Esposo opondrá el defensor de la verdad.

El siglo IV, que empezó con la mas sangrienta persecucion, continúa con la mas temible herejía; el demonio, que veia establecida la Religion à pesar de los esfuerzos de los tiranos armados por el contra la obra de Dios, no se desalienta; cambia sí sus baterjas, tra-

1 1 Tim. a. f.

tando de demoler el edificio cuya construccion no le ha sido dable impedir, y empieza una nueva guerra.

1 Qué espectáculo! una nube de herejes dirigiéndose contra todas las parles del edificio de la Religion desde la cúpula á la base, armados del sarcasmo, de la mentira, de la calumnia, desfigurando. infamando, degradando, golpeando con su piqueta destructora todas las piedras, deseando romperlas y separarlas una tras otra, con un encarnizamiento y perseveraocia tales que no tuvo mas imitadores en la historia que los filósofos y los vándalos del pasado siglo, quienes diseminaron entre nosotros las ruioas de nuestros templos y de nuestros palacios, despues de haber hecho objeto del ludibrio nuestros doginas y nuestras creencias. Pero mirad, de Oriente y de Oecidente vienen una multitud de doctores que revestidos de la triple armadura del genio, de la elocucneia y de la virtud, derriban à los herejes, les confunden, les convierten à veces, y asi como los Martires embotaban el hacha de los perseguidores, destruyen sos sofismas, y el inmortal edificio aparece de nuevo en toda su primitiva belleza y siempre firme en sus cimientos.

Januás la lucha del error contra la verdad fue tan encaraizada cono en el siglo IV, así es que jamás desplego la Iglesia tan grande abundancia do doctores y de apóstoles; aquella fue la era de los Padres de la Iglesia, que vamos á dar á conocer en pocas palabras.

L'âmanse Padres de la Iglesia Jodos los eminentes varones que aparecieron para defenderla y explicar su doctrina durante los seis primeros sigios \*; dividense en Padres griegos y en Padres latinos, segun que escribieron en el uno ó en el otro idioma. Los mas ilustres entre ellos, aquellos que mas escribieron y cuya doctrina esgeneralmente mas autorizada y seguida, llevan el título de Doctores de la Iglesia, los cuatro grandes doctores de la Iglesia griega son; san Alanasio, san Basilio el Grande, san Gregorio Nazianecno; san Joan Crististomo; y los cinco de la Iglesia latina, san Ambresio, san Jeónimo, san Agustia, san Gregorio el Grande y santo Tomas de Aquino; el papa san Pio Y fue et que dió al Ángel de las escuelas el titulo de auton doctor de la Iglesia \*

## 1 Bergier, arl. Padres.

Sin embargo, dicese generalmente que san Bernardo es el último Padre de la Iclesia.

. 1 Diccionario de las ciencias eclesiásticas , arl. Doctores.

Les llamanuos Padirez, porque nuestro Salvador, que les lleno patieularmente de su espiritu, los dió á su Iglesia para ser sus defensores y consejeros, y al mundo para ser sus antorchas y oriculos · eles damos el nombre de Padires, dice san Agustin, porque sus excitos, llenos de la ciencia de salvacion, han caido como una abundante rocio en el campo de la Iglesia, para bacer fructificar en el «los gérmenes de vida que Jesucristo sembrara, á lind de que alimenasen a la manas con la sustancia mas para de la verdadera doctrina. Ellos fueron los que contribuyeron á la construcción del sagrado edificio con el cimiento y las ricas decoraciones que robusecen y hermosean la Jglesia levantada por Jesucristo, que es su pictara angular, por los Profestas y por los Apostotes, que son sus inmortales «fundamentos ».

Unidas á la Escritura, sus obras, consagradas por la sancion de la Iglesia, añaden á la autoridad de la palabra divina, ennanda inmediatamente del Espiritu Santo, el grave peso de la inspiracion indirecta al menos que las ha producido, y la eficacia de la gracia particular que tanto las distinguo de todas las composiciones humanas <sup>3</sup>. Los santos Padres componen la augusta cadena de la tradicion, cuya majestuosu unidad se ha sostenido inmutable al través de los choques de las revoluciones, de los ataques del cisma y de la berejia, de las ruinas de los siglos, de las tinieblas de la ignorancia y de los estraços de las mabs costumbres <sup>5</sup>.

Nada es comparable con su elecuencia, « ¡Un Padre de la Iglesia I « ¡un Deciro de la Iglesia I (Qué nombres I qué tristeza en sus escrittos! ; qué sequedad! ¡qué fria devocion l ¡qué escolasticismo! « dicea los mundanos ¡gnorantes y ligeros que jamás los han leido; pero ¡casi asrei la sorpresa de todos aquellos que se han formado de los santos Padres una idea tan distante de la verdad, « i viesen que en uso obras hay mas ingenio y delicadieza, mas riqueza de expresion, rasgos mas vivos y gracias mas naturales que en la mayor parte de los libros de estos tiempos, que son leidos con avidez, y que dan nombre y vanidad à sus autores! ¡Qué placer anar la Religión, y

verla creida, defendida, explicada por tan grandes genios y tansólidos talentos, sobre todo cuando se llega á conocer que, por la extensión de los conocimientos, por la previndidad y penetración, por los principios de la pura flusofía, por su aplicación y desarrollo, por la exactitud de las conclusiones, por la dignidad del estilo, por la belleza de la moral y de los sentimientos, no bay nadie, por ejemplo, comparable à san Acustín.

Volvamos á nuestro asunto. El primero que se atrevió á intentar la demolicion del edificio de la Religion despues de su establecimiento social fue Arrio, el cual, conducido por el espiritu infernal, dirigió sus golpes contra la piedra angular. Arrio, autor de la grande berejia conocida con el nombre de Arrianismo, fue natural de Libia, jóven aun pasó á Egipto, siendo ordenado de diácono de la iglesia de Alejandria ; algunos sediciosos manejos en que tomó parte obligaron á san Pedro, palriarca de aquella iglesia, á separarle del número de los fieles; y como el santo Patriarca conocia perfectamente el carácter inquieto y ambicioso de aquel extranjero, no se dejó engañar con exteriores apariencias de arrepentimiento, y jamás quiso recibirle en su comunion, siu que lo lograsen las reiteradas súplicas que le fueron dirigidas mientras se encaminaba al martirio. Sin embargo, Arrio ballo medio de congraciarse con Achillas, sncesor de san Pedro: sometiose exteriormente; afecto vivos sentimientos de confricion, y el Prelado cayó en el lazo; recibió al bipócrita en el seno de la Iglesia, lo elevó al sacerdocio, y le confió el gobierno de una parroquia de Alejandria.

Muerto Achillas, fue elegido san Alejandro para sucederle; elecdio que ofendió la vanidad de Arrio, el cual estaba persuadió de
que nadie como el era tan diguno del patriarcado; é impulsado por
el deseo de tomar veneganza, emperó à dogmatizar contra la divinidad de Nuestro Señor. En vano san Alejandro trató de convertirele
por las vías de la dulzura; Arrio permaneció insensible à todo sin
abandonar a ba berjia; no pasaba dia sin que la infiltrase entre los
fieles; el mal aumentaba mas y mas, hasta que el Patriara, creyendo no poder contemporizar por mas tiempo, excomulgó al heresiarca en un sinodo compuesdo de todos sus sufraçãnos "celebradosiarca en un sinodo compuesdo de todos sus sufraçãnos "celebrado-

Luminaria mondi, sermonem vitae continentia. (Act. concil. Ephes. Labbe, t. III, Conc. pag. 836).

<sup>\*</sup> S. Aug. contr. Julian. lib. II, c. 10, pag. 552.

<sup>3</sup> San Basilio; véase Duguet , Conf. coles. t. II , pág. 309.

Guillon, t. I. pág. 10.

La Bruyère, ch. des Esprits forts (de los Despreocupados).

<sup>2</sup> Llámanse sufragáneos los obispos que componen una provincia eclesiásti-22 \*

en Alejandría en el año 319, informando á todos los Obispos de lo que babia acontecido.

Mientras tanto el Arrianismo ganaba terreno por todas partes, y cada dia aumentaba el desórden en la Iglosia, y afligido Constantino por semejante division, resolvió, siguiendo el parecer de los Obispos, reunir un concilio ecumenico, es decir, universal, para alerrorizar y destruir la hercija '. En tiempo de los Emperadores gentiles' no babian podido celebrarse tan grandes asambleas; mas Constantino, señor de todo el imperio, podia realizar una idea tan digna de su picdad, no pudiendo menos de prestar un tributo de admiracion à la Providencia, que bizo en aquel tiempo su ejecucion fàcil, reuniendo tantos países bajo la dominación de un hombre solo. La ciudad de Nicea fue elegida para punto de reunion, con motivo de estar inmediata á Nicomedia, residencia del Emperador. Constantino envió, pues, á todos los Obispos de la cristiandad cartas de invitacion conteniendo las mas respetuosas instancias para que asistiesen al concilio, y dió órden de proporcionarles sin gasto alguno los carruajes v cuanto necesitasen para el viaje. El asunto era de mucha importancia para que los Obispos no correspondiesen à la invitacion con su asistencia : así que no tardaron en hallarse en Nicea en número de trescientos diez y ocho, sin contar las presbiteros y diáconos. El venerable Osio, obispo de Córdoba, presidió el concilio en representacion del papa san Silvestre, el cual no pudiendo asistir en persona á causa de su avanzada edad, envió además dos preshíteros al concilio. San Alejandro obispo de Alejandria asistió á el acompañado del diácono Alanasio, jóven á quien profesaba particular estimacion, y que le fue de grande utilidad.

I fantis habo mas venerable asumbles; muchos de los Obispus que la componian eran eminentes en santidad y llevaban en sus mutilados cuerpos las honrosas huellas de las persecuciones que sufrieran por la fe; lat era, entre otros, san Pafancio, obispo de la Alta Tebaida, à quien faltaba el ojo derecho. El Emperador le llamaba frecuentemente à su palacio, gustaba de su conversacion, y besaba por respeto la llaga que le habia quedado en el rostro '.

Para dar una idea de la solemnidad con que se celebraban los concilios, vamos á hacer una descripcion del de Nicea. Iguales ceremonias, con algunas pequeñas diferencias exigidas por las circunstaucias, se observaron en todas esas augustas asambleas.

Et dia 19 de junio del año 325 fine el señatado para la apertura del concilio, y llegado las solemne dia , reuniéronas todos los Padres en un vasto salon adornado con la maganificencia que convenia al estado de la Iglesia, libre de la esclavitud y protegida por el gran Constatinio, entonoces único seón del mundo. En medio del salon se elevaba un trono ricamente decorado, sobre el cual fine colocado el libro de la Secritura s, representando al Espíritu Santo que las habia dictado, y que iba á interpretarias por el órgano de los Pastores á quienes fue prometida su perpetua asistencia. El Emperador asistió tambien al concilio, revestido de la pirpura, cubierro enteramente de oro y piedras preciosas y acompañado no de sas guardas, sino únicamente de sus ministros, los cuales eran cristianos, yéndoso à colocar en un extremo de la sala, donde permaneció en

Abierta la discusion, Arrio, que se ballaba presente rodeado de sus defensores, expuso sue errores, no teniendo proferir las mas horribles blasfenias contra Nuestro Señm Jesucristo. Indignada la asamblea al oir tales palabras, querian muchos, á fin de extirpar cuantio antes fa impiedad, condenarla en general y sin nueva discusion, exclámando que se atenian á la fe recibida desde un principio y perpetudad por la tradicion \*, al paso que otros observaron que no de-

ca. por dar antiguamente su sufragio ó voto para la eleccion del metropolitano, del cual en cierto modo dependian.

<sup>3.</sup> To outcillo en un reminou de pastores de la Iglesia para decidir las cuestoses percanecientes à la 6, da la menor y la discissipina; llamase concilio general o reumérico squel al cual son coasocados todos los albejos de la cristinolad, or cuando e passible, y que se presidido por el Sumo Pourifico, é por una legados; nacional squel que se compone de los obi-pos de una sola nacion, como la Francia. I Espuilar, promiscal el que celéram un metropolitar o y les obispos de sa previncus; sinodo es la reunión de los presidieres de una difecesia, persidios per el obispo. Si lem las decisiones de los concilios garderilos . Estos hau alternativo de la composita de la concilio particulares son my respetables, solo son infalhites has de los concilios garderilos. Estos hau alternativo de la concilio del concilio de la concilio de la concilio del concilio de la concilio de la concilio de la concilio del la concilio del la concilio del la concilio del concilio del la concilio del la

Vesse à Fleury, y la Historia compendiada de la Iglesia.

<sup>Así pues, los Ohispos no hacen nuevos dogmas, sino que dan únicamente testimonio de una verdad existente. «¿Oné es lo que ha hecho la intesia nor</sup> 

bià bacerse nada sin deliberacion y antes de un detenido exámen; por esto fue que varios sábios Obispos tomaron la palabra para refular con vigor aquellas impias novedades, apoyándose en los Libros santos y en los escritos de los primeros Padros: mas minguno lo bizo con tanta fuerza y tan brillante évito como el jóven diácono Atanasio, que no tardarémos en dar 4 conocer.

Despues de largas discusiones, el concilio adopté, para expresar la unidad indivisible de la naturaleza divina, la palabra consustancial, con la cual declaró que Jesucristo Señor nuestro es verdadero Hijo de Dios, igual en un todo á su Padre, y verdadero Dios como el Padre y el Espirita Santo; aquella palabra, que no dejaba salida alguna á la berejia, fue despues el terror de los Arrianos. El presidente del concilio leyó acto continuo la solemne profesion de fe, conocida con el nombre de Símbolo de Nicea, redactada por Hermógenes, el cual fue despues obispo de Cesarea en Capadocia, y concebida en estos términos : « Crcemos en un solo Dios todopoderoso, « Criador de todas las cosas visibles é invisibles, y en un solo Señor, «que es Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre, es «decir, sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero «Dios del verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al «Padre, por el cual han sido criadas todas las cosas del cielo y de la «tierra; quien, por nosotros hombres y por nuestra salvacion, des-«cendió de los cielos, se encarnó é bizo hombre, padeció, resucitó «el tercer dia y subió á los cielos , desde donde vendrá á juzgar á los « vivos y á los muertos. »

Todos los Obispos, excepto dos que eran arrianos, firmaron este Símdolo y pronunciaron antema contra Arrio y sus seclarios; y en virtud de esta decisión que el poder secular aporó, pero que no solició, el Emperador condenó à Arrio à destierro y sus escritos à las Illamas. Antes de separarse, los Obispos dirigieron à todas las iglesias del mundo una epistola sinodal informándolas de lo que por ellos habia mido propuesto, examinado, resuello y establecido relativamente de asso conclusar si dece con este motivo san Viente de Lerias. Il querios de lo que era simplemente creido, foses professado mas exactamente, que lo que era predicado almonte stendon fuerce enceñado cao cuidado; que estaplicas mas distintamente lo que se trataba nates en globo; tal ha sido siempe sa desiguio, de modo que por los decresos de los Conclusos no ha becho sua que reducia descritura lo que se habia recibido de los naligous por traducio. Commonte, e 23:

la impiedad de Arrio, y al mismo tiempo remitieron copia de las actas del concilio al papa san Silvestre, el cual las aprobó y confirmó con su autoridad apostólica.

Bl fin del concilio coincidió con el día aniversario de la elevacion de Constantino al trono, y para celebra tan feliz acontecimiento, no menos que el satisfactorio resultado de la asamblea, celebrose una magnifica fiesta; el Emperador quiso recibir à los Obispos en su paneior y en su mesa, y dods Goron introducidos con grandes honores, y entre dos filas de soldados, en aquel palacio, tan temido antes, desde donde salieron tantos y tan sangrientos edictos contra los Cristianos; los Obispos, que apenas podían dar fe á ans propios ejos, entraron en los aposentos mas secretos, y se pusieron à la mesa, unos con el Emperador y otros separadamente en lechos preparados para ellos, ereyendo todos ver una imágen del reino de Jesucristo. Despues del festin, el Emperador sutudó à cada uno en particular, hiolos ericos presentes, y concluyó encomendadose à asso crociores.

Tal fue el resultado de aquella célebre asamblea, cuya memoria ba sido siempre venerada por la Iglesia: san Agustin, en particular, la llama el concilio del miverso, cuyos decretos pneden equipararse à los mandalos celestiales.

El Arrianismo, aunque postrado por la decision de Nicea, no habia sido destrnido: despuese de tres años de destierro, Arrio balló medio de ser llamado à Alejandría; y su primer cuidado fue presentar al Emperador una profesion de fe compuesta con tanto arte, que era mny dificil descubrir en ella el error, envuelto como estaba entre la verdaci.

El beresiarca entró triunfante en Alejandria; mas san Atanasio, sucesor de san Alejandro, no quiso recibirle en su comunion, é instruido Constantino de los desórdenes que causaba en aquella ciadad la presencia de Arrio, le llamó á Constantinopla, y pregantóle si seguia la fede Nicea; Arrio lo juró, con lo que engañado Constantinopla que le recibiese en la comunion de losfieles, ruego que quedó sin efecto por un acontecimiento que, bactendo trindar à los Cadiliors, dió al mnado entero una evidente prueba de que los enemigos de Jesneristo, beresiarcas ó perseguidores, deben contribuir todos á su gloria y al afianzamiento de su reino.

Habiase señalado na domingo para la rebabilitacion del impio, à

un de hacerla mas solemne; el sábado por la tarde, el impaciente orgullo de los herejes les impulso à pasear triunfalmente à Arrio por toda la ciudad, y el mismo, envanecido con tanta ostentacion, se permitió algunos discursos muy insolentes; la multitud que le seguia era inmensa y anmentaba à cada momento, mas al aproximarse à la plaza Constantina, y al ver en el fondo de ella el templo en que debia ser rehabilitado, el beresiarca palideció de repente, segun todos observaron, y experimento un súbito terror, sinticadose al mismo tiempo acometido de una necesidad natural; para satisfacerla entró en uno de aquellos sitios públicos, multiplicados en la nueva Roma con tanta magnificencia como los demás edificios, y allí mismo espiró entre los mas cruelcs dolores, saliéndole parte de las entrañas mezcladas con abundante sangre. Esto sucedió en el año 336 de Jesucristo; digno fin de un impio, muy semejante durante su vida al perfido Judas, para que no se le asemejase en las circunstancias de su muerte; tan terrible desenlace, que fue mirado como milagroso. infundió tanto desaliento á los Arrianos, como esperanza à los fieles ortodoyos.

Arrio habia muerto, pero su berejia no le habia seguido á la tumba; timida en un principio, y como aturdida por el golpe que acababa de herir á su jefe, no tardó en envaleotonarse, no conociendo en breve limites sus orgullosas pretensiones. Conmovida la Iglesia, experimentaba perdidas enormes; mas el Dios que ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no perdia de vista sus necesidades ; para sostenerla en el interior inspiró al grande Atanasio, y para darle exteriormente tantos hijos como apostatas contaba, à san Framencio y à sus compañeros.

San Atanasio, coluna de la Iglesia y azote del Arrianismo, nació en Alejandria, de cuya ciudad fue obispo despues del concilio de Nicea; Dios, que le destino para combatir la mas terrible de las herejias, armada á la vez con todas las sutilezas de la dialéctica y con el poder de los Emperadores, puso en él todos los dones de la naturaleza y de la gracia que podian ayadarle en su alta y dificil mision. Apenas fue elevado à la sede de Alejandria, cuando los Arrianos, furiosos por haber sido confundidos por el santo Patriarca en el concilio de Nicea, le acusaron ante el Emperador de haber impuesto al pueblo una especie de tributo, so pretexto de alender á las necesidades de su iglesia, y de haber enviado un cofre lleno de oro à

unos conspiradores. Llamado Atanasio por el Emperador, no tardó en ser reconocida su inocencia; mas como su triunfo aumentase mas todavía el furor de los Arrianos, no cesaron estos en sus intrigas, y tan bien las urdieron, que alcanzaron contra el Patriarca una sentencia de destierro.

Le Partió en efecto Atanasio, y retirose á Tréveris, en casa de san Maximino, obispo de aquella ciudad ; mas en el concilio de Sárdica fue públicamente reconocida la inocencia de Atanasio, volviendo triunfante à su sede. El resto de la vida del santo pastor fue una série de continuas persecuciones por parte de los Arrianos contra aquel grande hombre, en quien parecia personificada la fe católica, y de paciencia, de beroismo y de virtudes por parte de Atanasio. La hereita balló siempre en él on alma inflexible y superior á todas las consideraciones humanas; semejante á una roca, nada podia ablandarle en favor de la mentira y de la injusticia, beróica firmeza que no le impedia abrigar tan profunda humildad, que nadie, como él, llevó tan léjos jamás aquella virtud; dulce y afable, basta los niños tenian fácil acceso cerca de su persona; á una bondad inalterable unia una tierna compasion bácia los desgraciados; era ferviente v asiduo en la oracion, austero en los avunos, infatigable en las santas vigilias, condescendiente con sus inferiores, é intrépido cuando debia oponerse à las persecuciones de los grandes 1. Atanasio termino su vida á una edad muy avanzada, para ir a rennirse con sus padres, con los Patriarcas, con los Profetas, con los Apóstoles y con los Martires, á ejemplo de los cuales babia valerosamente combatido por la verdad 3.

Atanasio fuc el oráculo de la Iglesia entera y de todos los siglos cristianos, los que le han dado el primer lugar entre los doctores y héroes de la fe 3; las obras que nos ha legado son lan preciosas, que un monje de la antigüedad tenia por costumbre decir : « Cuando «encontreis algo de las obras de san Atanasio, si no teneis papel, «escribidlo en vuestros vestidos ". » Atanasio murió tranquilamente en los brazos de su pueblo, el dia 2 de mayo del año 353, despues

S. Greg. Naz. oral. XXI, pág. 378.

Vera Ecclesiae columna, (S. Greg. Naz. orat. XXI, pag. 378). Prat. Spir. c. 40.

de coarenta y seis años al menos de episcopado, pasados en una continua agitacion <sup>4</sup>.

Mientras Dios sostenia á su Iglesia en el interior por el ministerio de Atanasio, la propagaba exteriormente, reparando de este modo las pérdidas que á causa de la herejia experimentaba; un niño miraculoso crecia en la sombra, y debia, en un momento dado, llevar la sagrada antorcha á las regiones extranjeras. El becho sucedió del modo siguiente: Un filósofo, flamado Metrodoro, bizo diferentes viajes para satisfacer su curiosidad, penetrando basta la Persia y las Grandes Indias, nombre bajo el cual era la Etiopia conocida por los antiguos, y à su regreso presenté al emperador Constantino diamantes y piedras preciosas de inestimable valor. El buen éxito de la expedicion de Metrodoro impulsó à Meropo, filósofo de Tiro, á emprender ignal viaje con el mismo objeto, llevando consigo á Frumencio y á Edero, sus sobrinos, de cuva educacion se habia encargado; terminado su viaje, embarcóse para volver á su patria; mas babiendose el buque que le conducia junto con sus sobrinos visto obligado á detenerse en un puerto para hacer provisiones, fue sagueado por los bárbaros que babitaban la costa, y asesinados todos sus tripulantes. Edero y Frumencio, cobijados por un árbol á cierta distancia, estudiaban y preparaban sus lecciones, cuando fueron ballados por los bárbaros, los cnales conmovidos por su inocencia, su candor y su bermosura, les condujeron á la presencia de sn rey, que residia en Axuma, que no es en el dia otra cosa que una aldea de la Abisinia a.

Las principales obras da san Atanasio son:

 La Exposicion de la fe, que es una explicacion de los misterios de la Trinidad y de la Encarnacion contra los Arrianos;

Y 2.º La Apología del Santo, dedicada al emperador Constancio; es una de las

mas ingeniosas y elocnentes obras da san Atanasio;

3.º Cuatro discursos contra los Arrianos; en ellos se encenera una fuerza y una solidez de razonamiento que a niquila la hereja;

4.º La Vida de san Antonio. El símbolo que lleva su nombre no es suyo, á lo que parece, y le ha sida stribado únicamente porque se compone de sus ideas y enclerra nan explicación del misterio de la Trinidad y de la Encarración, sobre los cuales san Atanasio escribió tan bien, y por cuya defensa mostró tanto celo.

La mejor edicion de sus obras es la del P. Montfaucon, 3 vol. en fól. París,

\* Véase à Ludolfo, Hist. Action,

El príncipe, que reconoció talento y fetices disposiciones en ambos niños, tamó na particular cuidado en su educacion, y algunos años despnes nombró su copero á Edero, y tesorero y secretario de Estado á Frumencio; este, que tenia grande influencia en los negocios, y que deseaba bacer conocer el Evangelio á los etiopes, invitó á muchos mercaderes cristianos que se encontraban accidentalmente en el país á establecerse en él, mientras que él mismo marchó à Alejandria à fin de rogar à san Atanasio que enviase à un obispo à aquellas regiones para terminar la conversion de un pueblo mny bien dispuesto ya. San Atanasio rennio un sinodo, y todos los obispos que lo componian resolvieron que nadie como Frumencio tenia tanta aptitud para consumar la obra que babia empezado, y en su consecuencia fue consagrado obispo de los etíopes. Revestido del carácter episcopal, Frumencio volvió de nuevo à Axuma, donde sus predicaciones y milagros obraron no pocas conversiones, no habiendo quizás en todo el orbe nacion alguna que abrazase el Cristianismo con mas ardor y decision. El santo Obispo conlinuó instruvendo y edificando á su rehaño hasta su último momento 1.

Mientras que Frumencio añadia noa nacion à los dominios de Jesucristo, un misioner ode otro genero convertia à un pueblo bărbaro, pues en las manos de Dios todos los medios son beneos. El nuevo apóstol era una esclava cristina, a, la que hatiendo sido canucado por la pueza de su vida, por su laboriosidad, so dutario, su damitación por la pueza de su vida, por su laboriosidad, so dutara, y, su asiduidad en la oración; admiratos los hárbaros pregutaronle por qué observaba aquella conducta, á lo que contestó ella sen-cillamente que de aquel modo esvirá a Jesucristo su Dios.

Abora bien, era costumbre en aquel país, que cuando un niño se hallaba enfermo, lo llevaba la madre de casa en casa informândose des sabina algun remedio para sa mal; nas mujer que habia lidevado instilimente á su hijo por todas partes, so presentó à ha cautiva, la cual le dijo que no asabia los remedios humanos, pero que Jesucristo sa Dios podia devolver la salud à los enfermos mas desesperados; y tomando al niño, lo acastá sobre el cilicio que le servia à ella cama, aró por él, y lo devolvió à su madre rebosando de salud. La fama de este milagro llegó à oidos de la reina, la que padecia agudisimos dolores, y la determinó a presentarse en la habitacion

1 Fleury , lib. X1 , c. 38.

de la esclava; esta la hizo colocar sobre su cilicio, y despues de invocar al Señor, le dijo que se levantase, lo que verificó enteramente curada. Gozosa la reina, volvió á su palacio, participó al rey su esposo lo que le habia sucedido, y como quisiese este ofrecer ricos presentes à la esclava, « la única recompensa que ella desea, dijo «la reina, es que adoremos à Jesneristo, el Dios à quien ha invo-«cado y que me ha devuelto la salnd.» El rey vaciló durante algun tiempo, mas hallándose un dia en inminente peligro, prometió hacerse cristiano; su voto fue escuchado y cumplido; la pobre esclava le explicó la Religion lo mejor que pudo, y pidió que se levantase una iglesia, cuya forma explico. El rey reunió á su pueblo, refirióle lo que le aconteciera à el y à la reina, é instruyó à sus subditos como le fue posible en las verdades de la fe, mientras que la reina instruia à las mujeres, y se coostruia una iglesia. Como la nacion entera deseaba ardientemente conocer á fondo la Religion, envióse, por consejo de la esclava, uoa embajada à Constantino, solicitando de él que enviase algunos obispos que terminasen la obra de Dios; el Emperador consintió en su peticion, y causole mas placer aquella conversion, que una gran conquista '. Tambien nosotros debemos alegrarnos, pues este hecho nos deninestra la bondad de nuestro Padre celestial, que desea la salvacion de todos los pueblos, el continuo afan con que Jesucristo vela por su Esposa, y la ternura con que enjuga sa lágrimas.

## Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por los admirables medios con que habeis conservado y propagado vuestra santa Religion: los Presbieros, los Santos, las Órdenes religiosas, las misiones serán objeto de todo mi reconocimiento y de todo mi respeto.

Me propongo amar á Dios sobre lodas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, orare por la concersion de los herejes.

# LECCION XXIV.

CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. (SIGLO IV).

La Iglesia defendida: san Hilario, obispo de Poitiers; —propagada: san Marim, obispo de Tours; — atacada: Juliano et Apóstala. — Juicio de Dios sobre este Principe. — La Iglesia defendida: san Gregorio Nazianceno, san Basilio el Grande.

Así como Elias al subir al cielo dejó su espírito de profecia á su discipulo Elizeo, así el intrépido Atanasio, despues de distinguirse en tantos combates, desterrado cinco veces, y otras tantas llamado à su sede, legó su espírito de valor y de fe à un obispo ilustre; á san Hilario de Políters, el coal hibo en Occidente lo que practara en Oriente el invencible patriarca de Alejandria; el edificio de la Iglesia, atacado por los Arrianos, descansó sobre esas dos fuertes colunas. Hé anul la historia de est enveo Atanasio.

San Hilario, que tuvo la dicha de preservar las Galias del contagio del Arriaoismo, nació en Poitiers, de una familia distinguida en todos conceptos : educado en el Gentilismo, adquirió por grados el conocimiento de la verdadera Religion , y abrazóla con fervor : en el año 353 fue consagrado obispo de su ciudad natal, y desde aquel momento solo se consideró como el bombre de Dios : los pecadores. conmovidos por sus discursos, entraban en vivos sentimientos de compuncion y renunciaban á sus desórdenes. Sin embargo, no se entregaba de lal modo à sus funciones exteriores que despreciase su propia salvacion; tenia sus boras señaladas para la oracion, y en tan santo ejercicio reanimaba su fervor y oblenia las abundantes bendiciones que derramaba Dios sobre todos sus trabajos. Su pluma estuvo igualmente consagrada à la gloria de la Religion, y como pretendiese el emperador Constancio propagar el Arrianismo en Occidente, le presentó nna apologia que le valió una sentencia de destierro.

El Santo aprovechó el forzado reposo que se le imponia, para combalir el error con una energía que ban admirado lodos los siglos;

<sup>1</sup> Fleury, lib. XI, c. 39,

compuso contra el Arrianismo su Tratado de la Trinidad, en el cual prueba del modo mas solido la consustancialidad del Padre, del Hijo y del Espirita Santo; demuestra tambien en el que la Iglesia es una, y que todos los herejes están fuera de su seno; que se ha distinguido siempre de todas las sectas, en que, al paso que conserva siempre su unidad, las combate y las confundo todas, aunque sola contra ellas, y que halla la materia para sus trumios mas heleror. Nada mas magnifico que los elogios prodigados á san Hilario por san Agustia y san atronimo; el primero le llama el ilustre doctor de la Iglesia'; y el segundo un rio de elocuencia, un rio que Dios traslado desde el mundo al campo de su Iglesia'; De regreso el Santo de su destierro, murió en Politers en el año 368;

Mentras que san Hilario defendia à la Iglesia en el interior, fue elegido por Dios uno de sus mas ilustres discipulos para dar às querida Esposa tantos hijos como podia la bergia arrebatarla es en nuevo Tablo, el apóstol del Occidente, es san Martin, el cual, admirador de las virtudes de san Hilario, se babia formado en su escuela, tomando parte en todos sus combates por la fe.

Martin nació en Sabaria, ciudad de Panonia, de padres idólatras; mas Dios derramó sobre el tan singulares bendiciones, que à la edad de diez años se dirigió à la iglessia à pesar de sus padres, é bizo inscribirse entre los catecimenos. Una órden del Emperador obligó en aquel entones à compuña las armas à les bijos de los oficiales y de los soldados veleranos, lo que fue cansa de que Martin, que en aquella época contaba quince años, prestase el jaramento militar y entrase en la caballeria. La profesión de las armas, que es para l'an-

1 Lib. Il adv. Jul. c. 8.

1 Lib. H adv. Rufin. pag. 115.

Las demás obras de san Hilario son :

1.º Comentarios sobre san Maten:

2.º El libro de los sinodos, obra que proporciona grandes noticias acerca de la historia del Arrianismo. San Jerónimo hacia de ella tanto aprecio que la copió de su propio puño:

3.º Los libros al emperador Constancio, en los enales pide el Santo permiso al Emperador para justificar la fe estólica en su presencia.

San Hilario escribió además otras muchas obras en todas las cuales se muestra digno de sí mismo. La mejor edición de sus obras es la del P. Coustant, benedictino. Paris, 1693. tos otros una escuela de licencia y de desórden, fue para él como el aprendizaje de las mas beróicas virtudes, distinguiéndose especialmente por su tierno amor á los pobres, à quienes nada podia negar, distribuyéndoles cuanto le restaba del sueldo.

Gierto dia, dice su historiador san Sulpicio Severo, durante un invierno cuyo rigor causó la muerta é muchas personas, balló en la puerta de Amiens à un bombre cási desnudo que pedia limesna; su vista excito la compasión del santo caballero, quien solo tenia aus armas y existões. ¿Qué hacer? Martin sacó su espanda, dividió su apa por en medio, y dió la mitad al pobre para que se cubriese. Tan bella accion no quedó sin recompensa, y durante la noche siguiento, Martin vió en sueños à Nuestro Señor Jesucristo revestido con aquella media capa, y oyó que decia á los Angeles que le rodaca.

ha : «Martin, catecimeno aun, es el que me ha dado esta capa.»

Tan consoladora vision le doterminó á pedir el Bautismo, y lo recibió al contar diez y ocho años; á los veinte abandonó el servicio militar, y atraido por la fama de san Hlario, quiso vivir à su Indo. El gran Obispo no tardó en conocer el extraordicario mérito de Marin, y quiso dota con el da su diocesis, ordenandole de diacono; pero obedeciendo el Santo á su humildad, rehusó tanto honor, y consibitó únicamente en servi de exorcista. En seguida partió para Panonia; alli convirtió á su madre y conbatió con valor contra los Arrianos, volviendo luego á las Galins, donde fundó el primer monasterio; de cuando en cuando abandonaba su retiro para predicar la fe á los idólatras, en gran número todavia en las aldeas vecinas, y Dios premió el colo de su siervo con estipendos milagros.

Conocido en brove por todas las Gallas, fue juzgado digno del episcopado; el pueblo de Tours lo pidio para pastor, mas fue preciso usar de mil artificios y basta de violencia para arrancarle de su so-ledad; al presentarse en la puerta de su monasterio à fin de dar la bendicion à un enfermo, apoderáronse de su persona y condujéronle à Tours muy bien custodiado. Martio llevó igual vida en la sede tours que en su monasterio: habitaba en una pequeña celda cerca de la iglesia; no se vió cambio alguno ni en su vestido ni en su mesa, y solo con sus virtudes quiso bourar su diguidad. La destrucción de la idolatria era el coninno objeto de sus trabajos, y recorrió varias voces la Turena y nna gran parte de las Galias, purificiando de las sitúnes torpezas del Gentilismo.

Hallabase cierto dia en un pueblo compuesto cási todo de gentiles, y despues de mandar derribar el templo de los idolos, quiso hacer cortar un pino plantado frente de aquel, y que era tambien un objeto de idolatria, no consintiendo en ello los gentiles, sino con la condicion de que estaria el Santo en la parte hácia la que debia caer el arbol; Martin, lleno de fe, aceptó la condicion, y dejóse atar y colocar donde quisieror, cortóse el arbol, pero en el instante de caer, hízo el Santo la sofiad de la cruz, y el árbol enderezóse de nuevo para caer hácia la otra parte, con grande admiracion de los gentiles, los exales púdieron unásimmente el Bautismo.

El santo Obispo solo interrumpia sus misiones por otras obras de caridad ; varias veces intercedió cerca de los principes en favor de algunos desgraciados, y por este motivo bizo dos viajes á Tréveris. donde se encontraba en aquel entonces el emperador Máximo. Martin pedia sus gracias como obispo que era y con un tono de dignidad que imponia á los mismos príncipes, lo cual no fue un obstáculo para que Máximo concibiese por él una grande estimacion; antes al contrario, y diferentes veces le invité à comer en su mesa. San Martin rehusó en un principio, mas despues creyó deber acceder á la invitacion, lo coal causó tanto placer à Máximo, que convidó como à una fiesta à las personas mas distinguidas de su corte, entre otras à su tio y à su hermano, y al prefecto del Pretorio. El santo Obispo fue colecado al lado del Emperador, y el presbitero que le acompañaba continuamente entre el tio y el bermano de agoel ; á la mitad de la comida, un oficial presento la copa al Emperador, segun era costumbre; mas el Principe indicó que la presentasen á Martin, de cuyas manos queria recibirla ; sin embargo, el Obispo despues de beber la entregó á su presbitero, como a la persona mas respetable de la concurrencia. Semejante accion agrado mucho a Maximo, el cual prodigó grandes elogios á san Martin, por haber preferido à todo el poder imperial el honor dehido al sacerdocio de Jesucrista.

El Santo regresó á Tours, donde fue recibido por su pueblo como un ángel tuelar; aunque de edad muy avanzada, en nada disminyó sus austriadaes nias aposiblicos trabajos, y continnó hasta el fin de su vida confirmando con grandes milagros la doctrina que predicaba. Sus ocupaciones no borraban de su mente el delicioso recuerdo de la presencia de Dios; todo coanto veia le daba ocasion para santificarse ó para dar à los demás lecciones de virtud; hé aquí algunos preciosos ejemplos de que nos es fácil aprovecharnos:

Viendo un dia una oveja recientemente esquilada, dijo à los que le rodeaben : « Ved à una oveja que ba cumplido el precepto del «Bvangelio: tenia dos vestidos, y ba dado uno al que ninguno tesnia; hagamos nesqueros lo mismo. » À la vista de un hombre cubiera do candrajo del paraíso; despojémonos del viejo Adan para revestiraos del unevo. Otro dia pasó por la orilla de un rio, donde revoloteaban algunos pájaros pescadores : « Hé aquí, exclamó, la iniagen de los enemigos de nuestra salvación, siempre en acecho para sorprender nuestras almas y hacer de ellas su presa; » en seguida mandó à los pájaros que se retirasen, lo que verificaron al instante. Llegado à la cada de noventa años, el Pablo del Occidente fué à recibir la carona debida à los que guardan la fe y combaten con valor.

Demos una filina mirada al sepulcro de san Martin, rogándole que conserve desde el cielo la preciosa fe que con sus trabajos plan-lara en las Galias, y que regara con tantos adores, y pasemo difente, donde un nuevo espectáculo se ofrecerá á nuestra vista. No la herejia atacando à la Iglesia, no, sino el Gentilismo, el Gentilismo viejo gastado y muerto que trata de abandonar su tumba para reconquistar, si puede, el cetro del mundo que con mano firme empuña la divina Esposa de Jesucristo.

Juliao, sobrino del gran Constantino, ciñó la corona en el año 355, y seducido por algonos filosofos gentiles y arrastrado por sus propas pasiones, ajurior públicamente la Religion y trato de resucitar la idolatria; para ello decretó nan persecucion sorda y pérfida contra los Cristianos, despojó à las iglesias de todos sus hienes, revoco cuantos privilegios habita obtenido, suprimio las pensiones senialadas por Constantino para sustento de los clérigos, de las viudeas y de las virgenes, y prohibió a los Cristianos abogar y ejercer cargos públicos. No contento aun, no quiso que enseñasen las hellas letras, sabiendo el partido que de los libros profanos sacaban contra el Gentilismo y la irreligion; pero á pesar de manifestar en todas las ocasiones un sumo desprecio hácia los Cristianos, 4 quienes lamaba guildeos, comprendia la ventaja que tes daban la pureza de

sus costumbres y la fama de sus virtudes, y no cesaba de citarlos como à ejemplo à los sacerdotes gentiles. El carácter de la persecucion de Juliano fue una aparente dudura y una coutinna irrision del Evangelio, sin que por esto dejase de recurrir à los medios violentos, cuando vio la inutilidad de los demás, y bajo sa reinado muchos Mártires sellaron nuestra é con su sangre.

El impio Príncipe, viendo que la gnerra no se terminaba tan pronto como habria deseado, resolvió aniquilar el Cristanismo de un solo gopie; para ello tradi de dar no solemme mentis à Nuestro Señor, y convenciendole de impostor, entregar su obra à la irrision de todos los siglos, i Qué valen los proyectos bamanos contra el Señor! Vamos à verla.

Sn designio principal era hacer mentir las profecías, tanto la de Daniel que anuncia como irreparable la ruina del templo de Jerusalen, como la del Salvador que dice que no quedará de él piedra sobre piedra; y en su consecuencia quiso Juliano reconstruir aquel edificio, para lo cual escribió à los judios una carta muy lisonjera, prometiéndoles ayudarles con todo su poder para elevar de entre sus rninas el templo donde por tanto tiempo adoraran al Dies de sus abuelos. Al tener noticia de semejante mensaje, los jodios acuden en tropel à Jerusalen desde todas las partes del mundo : en poco tiempo reunen samas considerables; las mujeres judias dan sus joyas y pedrerias para contribuir á los gastos de la empresa; los tesoros del Emperador proporcionan cantidades inmensas; Juliano reune los mas sábios arquitectos de las diferentes provincias del Imperio, y confia la inspeccion de los trahajes á Alipio, su intimo amigo, á quien envia á Jernsalen para apresnrar la obra. Todo dispnesto ya, acumulan una prodigiosa cantidad de materiales, trabajan neche y dia con increible ardor en desembarazar el área del antigno templo, y en demoler los antiguos cimientos, para cuvos trabajos algunos judios habian hecho construir azadas y palas de plata. Las mujeres mas delicadas tomaban parte en la faena, y trasladaban los escombros envueltos en sus mas ricos vestidos

Terminada la demolícion, preparibase todo para la colocacion de los nuevos oimientos, y allí era donde esperaba Dios á sus enemigos; oigamos á un autor nada sespechose en la materia, à Ammiano Marceline, celoso gentil, el cual bizo de Juliano el hefroe de su bistoria: «Mientras et conde Alpio, assistod ele gobernador de la areviacia, activaba los trabajos, hrotaron de los cimientos espanatoros forbellinos de llamas, que quenaron à los trabajadores, «é hicieron inacesible aquel lugar. Por distinta veces tratése de «empetar la obra; mas como el fuego peristitese tenamente en re-«chatar à los trabajadores, viértoase obligados à desistir de la emapresa 1.»

Así es expresa un historiador que adoraha à los idolos del Paganismo, y que era gran admirador de Juliano. ¿ Quién pudo arrancarle semejaute confesion, à no ser la fuerza dela verdad? San Gregorio Nazianceno, autor contemporâneo, añade que cayron rayos, que se vieron e los vestidos de los presentes cruces de un color negruzco; que muchos perseguidos por las llamas busaron refugio en una vecina iglesia, mas abrasides un fuego extraño y repenion, que consumió à unos, matilo à otros, dejando en todos visibles señales del temible poder de Dios, à quien habitar retado. Sin embarge no por este abandonaron la empresa; nas y otra vez quisaron continuar los trabajos, y nas y otra vez presentabanse agnellas mi-agrosas erupeiones de fuego, que no cesaron hasta que hubiero desistido completamente de ellos. «Esto, dice el gran Doctor, es un shech notorio y que todo el mendo reconoce ».

Así pues, mientras quedan en pié algunas piedras de la antigua obra del templo, es decir, mientras es trabaja en dar à las palabras del Salvador su literal cumplimiento, Judiano es ominjotente; pero al querer colocar de nuevo nas sola piedra en aquellos cimientes para siempre maldites, mira abortar todo su nodio y todo su poder. Es una verdad inconcusa que todos los ataques dirigidos contra la Iglesia sé convierton para ella en otros tantos triunfos y glorias, observazion que bacemos abora para siempre.

À pesar de su derrola, Juliano, regiendo de ira, juró aniquilar el Cristianismo, mas antes quiso poner fin à la guerra que sostenia contra los persas; despoes de immensos preparativos y de enormes sacrificios, partió, jurando antes destruir à su vuella à la Iglesia; mas tambien Dios supo esta vez libraria de tan insensatas amenazas, pues babiendo el Emperador tomado parte sin coraza en el primer combate, fice herido mortalmente por nn dardo, en el momento en que levantando el brazo gristian para animar à sus tropas : «¶ Todo

<sup>!</sup> Lib. XXIII , c. 1.

<sup>1</sup> Orat. IV adv. Jul.

«es nuestro!» Entonces tomó en su mano sangre de su herida, y arrojandola hacia el cielo, exclamó : ¡ Venciste, Galileo! Ultimo grilo del Gentilismo espirante. Inliano, principe en todo digno de tener à Voltaire por apologista, murió la signiente noche, la del 26 de junio del año 363, à la edad de treinta y dos años 1: su funesta muerte habia sido misteriosamente vaticinada por un Santo que vivia en aquel tiempo : un gentil que le encontró preguntôle en tono de burla : ¿ Que hace ahora el Galileo? À lo que contestó el Santo sin inmutarse : Un sepulcro. Ahora, como antiguamente, los enemigos del Salvador, viendo à la Iglesia atacada, encadenada, despojada y despreciada, preguntan con ironia asi con sus palabras como con su conducta : ¿ Oné hace el Galileo ? Y ahora como antiguamente dehemos contestarles sin vacilar : Un sepulcro; si, un sepulcro para sus enemigos; un sepulcro en que no tardarán en convertirse en podrednmbre como sus antecesores. Emperadores, filósofos, pueblos enteros que duermen bace mncho tiempo, mientras que el Cristo reina, en la sepultura que para el abrieran.

Juliano no combatió à la Religion que habia abandonado unicamente con su espada, sino tambien con su pluma, si bien la Providencia opuso valerosos adversarios al sofista coronado.

Uno de los primeros que se presentan es san Gregorio Nazianceno ; este doctor de la Iglesia, apellidado el teologo á causa del profundo conocimiento que tenia de la Religion, nació en el territorio de Nazianzo, pequeña ciudad inmediata á Cesarea en Capadocia; su padre llamado tambien Gregorio era gentil, mas convirtióse por las súplicas de santa Nonna, su esposa, la cual consagró al Señor su bijo Gregorio desde el instante de su nacimiento; Gregorio correspondió admirablemente á los cuidados que tomaron sus padres para hacerle virtuoso, y despues de haber cursado los primeros estudios, fue enviado á Alenas para que se aprovechase de las lecciones de los célebres maestros que residian en aquella ciudad. En ella traho estrecha amistad con san Basilio, venido como el para concluir sus estudios. Citarémos los nombres de ambos grandes bombres, y los citarán siempre todos los Cristianos, como cumplidos modelos de una amistad tan tierna como santa; inseparables uno de otro, atentos á evitar las peligrosas compañías, solo habiaban con aquellos de sus compañeros en quienes el amor al estudio se bermanaha con la

Véase la Vida de Juliano, por el abate de La Bletterie.

práctica de la virtud; jamás se les vio asistir à diversiones profanas, no conociendo mas que dos calles en la ciudad, la que guida à la glesias y la que conducia à la sescuelas públicas. So vida era may austera, y del dinero que les enviaban sus familias gastaban únicamente el necesario para satisfacer sus mas indispensables necesidades, siendo el resto repartido entre los pobrio entre los pobrio entre los pobrio.

l Precedido de una brillante reputacion, volvió Gregorio à Nazianzo, y su primer cuidado fue recibir el Bautismo; desde aquel momento, muerto para el mundo y sus encantes, no sintio mas ardor
que para la gloria de Dios, y à fin de satisfacer el desco que de su
perfeccion abrigaba, rompio todo trato con el mundo, yendo à encontrar à san Basilio, quien vivia en la soledad. Las vigilas, tos
ayunos y las oraciones bacian las delicias de aquellos dos emineutes varoues, los cuales al trabajo manual unian el canto de los Salmos y el estudio de la sagrada Escritura, siguiendo en la explicacion de diferentes oraculos, no sus propias lueres ni sa espíritu particular, sino las doctrinas de los antiguos Padres y de los Doctores
de la Izlesia."

En aquella època compuso Gregorio su celebre disentso contra Juliano, en cuya obra se expresa con todo el vigor que empleaban los Profetas cuando por mandato de Dios reprendian los crimenes de los Reyes y de los impios; su único objeto era defender à la Iglesia contra los gentifes, poniendo en relieve la injusticia, la impiedad y la hinocresia de sa mas cruel perseguidor.

Dios no permitió que aquella brillante antorca estuviese por mas tiempo oculta, cuando la Iglesia de Constantinopla genia bacia cuante renta años bajo la tirania de los Arrianos, cuando los pocos católicos que en ella restaban se veian privados de pastores y aun de iglesias; estos, pues, se dirigieron á Gregorio, cuyo saber, elocnencia y pietad conocian, supliciandole fuese en su auxilio; muchos obispos unieron sus voces à las suyas, á fin de que pudiesen lograr lo que pedian, y despues de repetidas instancias tuvo Gregorio que ceder. No tratarémos de referir lo que safrio el Santo en la sede de Constantinopla de parte de los heriejes, bistencies saber que no opuso à lantos ultrajes mas que la oracion y la paciencia. Sus virtudes vialentos atrian cerca de el 4 gran número do personas, y el mis-

Rufino, Hist. lib. 11, c. 9, pág. 254.

mo san Jerónimo abandonó por Constantinopla los desiertos de la Siria , tomó lugar entre los discipulos de Gregorio , estudió la Escritura bajo su direccion , y toda su vida se glorió de haber tenido semejante maestro.

Sin embargo, como aumentasen mas y mas los desórdenes en la iglesia de Constantinopla, convocése un concilio para tratar de los medios que debian adoptarse para ponerles fin; en esta ocasion el santo Patriarca mostró uns grandeza de alma superior à todo elogio, pues viendo la fermetucion que agitaba à todos les ánimos, elevantó y dijo à la asamblea: «Si mi elección es la causa de tantas aturbulencias, consiento en subrir la suerte de Jonás; arrojadam a al amar para calmar la tempestad que no be excitado: jamás be descado ser obligo, y, si lo soy, es electramente contra mi voluntad; apnes bien, si creeis un medio eficaz el que yo me retire, estoy pronto à volver à mi soledad, con tal de que reine la tranquilidad en la figlesia de Dios: rutgoos unicamente que anneis vuestros esfuterzos para que la sede de Constantinopla sea ocupada por un vaeron lleno de vitudes y celoso en la defesta de la fe'. »

Despues de haber dado en estos términos su dimision, salió el Santo de la asamblea, y dirigióse al palacio; llegado alli, se arojó à los piés del emperador Teodosio, y besándole la nano, he dijo: « Venga, señor, no para pedir riquezas y bonores para mi ni para susia migos, no para solicitar vuestra liberalidad para con las iglesias; vengo, si, à pedir permiso para retirarme. V. M. no ignora que fui elevado contra mi voluntad à la sede de esta ciudad, y desde entones me be becho odisso hasta para mis amigos, poue solo miro los interceses del cielo. Supítroos, señor, que hagais acepetar mi dimision, con lo que à la gloria de vaestras victorias aña-adiréis la de restablecer en la Iglesia la paz y la concordia. »

Admirado el Emperador por tanta grandeza de alma, á duras penos accedió à la que el santo Obispo le pedia con tan fervientes instancias. Gregorio se despidió pronunciando un hello discurso en la gran basilica de Constantinopia, en presencia de los Fadres del concilio y de una numerosa multitud de pueblo <sup>2</sup>, terminándulo con un sidios à su querida iglesia metropolitana, á las demás iglesias de la cindad, à los santos apósioles que se veneraban en ellas; despidióse tambien de su trono episcopal, de sa clero, de los monjes y de todos los servidores de Dios, del Emperador y de toda la corte de Oriente y de Occidente, de los Angeles tutelares de sa iglesia, y de la santisma Trinidad que en la misma se hoaraba. «Hijos mios muy equeridos, siadió, guardad el depósito de la fe. y recordad las piewdras que me han sido arrojadas porque trabajaba en introducir en syuestros corazones la buera dectrisa. «

Los fieles, inconsolables, le siguieron llorando y rogândole que no les abandonases; noss medivos imperioses le obligaron à llevar à cabo su resolución: relativés, pues, à la soledad de Arianzo, que aporte per leste de sus dias, que no fueron muy largos, pues contaba ya muchos años y numeroses achaques. En su soledad habis un jardin, nna fueste y un hosquecillo que le bacian disfruitar de los inocentes placeres del campo: alli practicaba toda clase de mortificaciones corporales; ayunaba y velaba coa frecuencia; rezaba mode de rodillas; junais encendia fuego; no usaba calzado; una sencilla túnica componia todo su vesido; acostábase en la paja, y un saco era su túnico a hirigo.

En medio de tan duras austeridades, aquel grande hombre compuso algunos poemas refutando á los herejes Apolinarios; tales fueron sus ocupaciones hasta su bienaventurada unuerte acontecida en el año 389 °.

## 1 Carm. 5 et 60.

Carm. 1.

Orat. XXXII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Las obras de san Gregorio sa componen :

<sup>4.</sup>º De Discursos en nómeco de diocuenta: algunos tratan de los misterios dala fo y de varios puntos de la moral cristians; la mayor parte tienen por objeto defender la doctrina de la Iglesia contra los ataques de los herejes; otros son panegíricos pronunciados en honor de diferentes Mártires el día de su fiesta; compost númbien el elegio de san Basilia, su ilustre amigo;

<sup>2.</sup>º De Epistolas en número de doscientas treinta y siete; la mayor parte son muy interesantes, y nos revalan detallamente ol corazon de aquel grande hombre:

<sup>3.</sup>º De poemas y hellas poesias en número considerable.

Segun alguno autores, san Gregorio es el ma eminente de los condores, assignados como profunos; el santo Parte que non corgo, siempre concibid la tosas con nobless, y expressiós son non delicadeza y elegandas idimitables. Y conservados en contra del conservados en conservados

Hablemos ahora de san Basilio, nuevo atleta enviado por Dios, al mismo tiempo que Gregorio, para el socorro de la Iglesia.

Seríamos indudablemente dignos de censura si separásemos en nnestra relacion á los dos célebres varones, á quienes unió en la tierra una estrecha amistad, y á quienes corona la misma gloria en el cielo. San Basilio, apellidado el Grande á causa de su elocuencia, de su saber y de su genio, nació en Cesarea en el año 329; con la leche nutriose ya de la piedad hereditaria en su noble familia, y respecto de la ciencia fué á buscarla cerca de los mas hábiles maestros de Constantinopla y de Atenas. En breve sobresalió en la filosofía, en la poesía, en la elocuencia sobre todo, y en todas las partes de la literatura ; poseia con tal superioridad el arte de encadenar las consecuencias con los principios, que era imposible resistir á la fuerza de sus argumentos, tan bien ligados y concluyentes que habria dado mas trabajo el destruirlos que salir de un laherinto. Basilio era mirado en Atenas como un oráculo á quien debia coosultarse sobre lodas las ciencias divinas y humanas, y si bien los estudiantes y maestros de aquella sábia ciudad, llenos de veneracion por su extraordinario merito, emplearon toda clase de medios para que se fijase entre ellos , no pudieron conseguirlo ; pues Basilio creia deber à su patria el lalento que Dios le habia dado.

De regreso á su país, abogó en algunas causas con brillante resultado, y luego, descoo de adquirir virtudes mas sólidas, se retiro al desierto, donde escribió sua Constituciones monásticas, obra que, digna en un todo del genio y de la virtud de su autor, ha servido de norma á los varios fundadores de las congregaciones religiosas, y colocado à san Basilio ente los patriarcas de las Ordenes religiosas. Como es sabído, estos patriarcas son en número de cuatro; dos por el Oriente y el Mediodía, san Basilio y san Agustín, y dos por el Ponicote y el Norte, san Benilo y san Francisco de Asis ;

En su desierto fundo Basilio varios monasterios, tanto para hombres como para mujeres, y aun durante su episcopado conservó una inspeccion general sobre dichas comunidades. Despues de haber poblado la soledad de una multitud de ángeles visibles, y realizado con esto la expiación de los innumerables crimenes que llevaban consigo la hereja de Arrio y el Genillismo resucitado por Juliano el Apósta-

En el año 370 (ne elevado à la sede arzobispal de Cesarea , nombramiento que llenó de gozo à los Católicos, que presentalna las vicenias que reportaria Basilio sobre la berejía; el eleouente Arzobispo empezó por alimentar à sus ovejas del pan de su poderosa pathora; predicaba maiana y tarde, aon los dias en que los fieles se orangon en sus ordinarios trabajos, y su anditorio era tan numeroso, que el mismo le da el nombre de mar ". Estableció en Cesarea diferentes prácticas devotas que habia visto observar en Egipto, en Siria y en otros paises, especialmente la de reunirse por la mañana en la igdosia para hacer la oracion en comun. El pueblo comulegha les domingos, los miércoles, los viernes, los sábados, y todas las fiestas de los Matrires

Su ardiente celo por la conservacion de la fe no le hacia otvidar à las ovejas descarriadas en los senderos de la herejia, cova conversion pedia diariamente con fervientes oraciones y continuas lágrimas. Nada prueba unas la fuerza y la actividad de su celo que la victoria que reportó sobre el emperador Valente.

El Principe arriano, viendo que Basilio era como una torre inexpagoable, y que contra el nada podian los esfuerzos de la herejía, resolvió emplear contra el medidas de rigor, enviando à Modesto, prefecto de Oriente, con órden de obligar à Basilio à entrar en la comunion de los Arrianos, valiendoses de amenas o de promesas, segun lo creyese mas conveniente. Sentado el Prefecto en su tribunal, y rodeado de sus lictores armados con sus haces, nando de comparecer al Arzobispo, el cual lo verificó con firme y tranquilo continente; en un principio usó Modesto de palabras balagicas, pero como no produjesen resultado alguno, tomó un aire amenazador, y le dijo con airado tono: «¿ Acaso pensais, Basilio, poderes oponer à lan grande Emperador, cuyas órdenes todo el mundo obedece? «¿ Acaso no temeis sentir los efectos del poder de que nos hallamos

Basilio. «¿ Hasta dónde se extiende vuestro poder?

Monesto, «Hasta à confiscar lus bienes, à desterrarte, à ator-

«mentarte, à condenarte à muerte.

ta, Basilio fué à tomar parte en la gran lucha trabada por el infierno contra la Iglesia.

Hexaem. homil, II et III.

Bepist. CCLXXXIX.

Helyot, t. I.

Basicio. «Amenazadme con otras cosas, pues nada de lo que ha-« beis dicho me ha causado impresion alguna.

Modesto. «¿ Qué decis?

Basilio. Digosque el que nada tiene, está al abrigo de la cos-«fiscacion; solo poseo algunos libros y los andrajos que visto, y no «creo que tengais deseos de quitármelos.

Monesto, az Y el destierro?

BASILIO. «Difícil os fuera condenarme á él, pnes toda la tierra es «para mi un destierro; solo el cielo es mi patria.

Moresto. « Pues hien, temed los tormentos. Basilio. «Poco los temo; mi enerpo se balla en tal estado de fla-

«queza y de debilidad, que no podra sufrirlos mucho tiempo; el pri-«mer golpe terminara mi vida y mis penas. Modesto, al Y la muerte?

Basilio. «Menos la temo ann; la muerte es para mi un favor, pues-«to que debe reunirme con el Dios por quien solo vivo. Modesto. « Nadie me ha hablado ja más de esla manera.

Basilio. « Será sin duda efecto de que jamás habréis hablado con « obispo alguno.

Monesto. «Os concedo hasta mañana para meditar sobre lo que «de vos exijo.

Basilio. «Es inutil tal dilacion; mañana será lo mismo que « hoy 1, a

Desconcertado el Prefecto, marchó al encuentro del Emperador, y le dijo : «Hemos sido vencidos; aquel bombre es superior á todas las «amenazas.» Esta derrota hizo que Valente dejase por algun tiempo de mortificar à Basilio; mas tarde quiso firmar contra el Santo una sentencia de destierro, pero tres veces se rompió entre sus dedos la caña que se usaba entonces para escribir; aterrorizado el Principe rasgó el papel, y no inquietó mas al santo Arzohispo.

El valeroso atlela vió llegar el momento en que dehian ser premiadas todas sus fatigas, y murió el dia 1.º de enero del año 379, despues de exclamar : « Señor, en vuestras manos entrego mi alma, » cuando contaba cincuenta y un años de edad.

El santo varon tenia tal amor por la pohreza, que no dejó ni siquiera para que le lahrasen un sepulcro de piedra; pero sus diocesanos, no contentos con elevarle en sus corazones un duradero mo-

<sup>2</sup> S. Greg. Nyssen. in Eunom. lib. I, pag. 313.

numento, honraron su memoria con magnificos funerales; el llanto y los sollozos acallaban el canto de los Salmos; los gentiles y los judios unian sus lágrimas á las de los Cristianos; todos deplorahan la muerte de Basilio, à quien miraban como à un padre comun, y como el mas célebre doctor del mundo .

#### Oracion

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por haber inspirado á tantos sábios doctores para confundir la herejia y defender anestra fe; hacednos la gracia de imitar el desprendimiento, la mortificacion y el amor de la oracion de san Gregorio y de san Basilio, la fe de san Hilario, y la caridad de san Martin.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, solo tendre amigos virtuosos.

- \* Las obras de san Basilio son :
- t.º El Hexasmeron, é explicacion de la obra de les seis dias, en mueve homilias. Este libro es una obra maestra, en la que campean la ciencia, el huen decir, los grandes rasgos del genio y la piedad de un Santo. Por no haber podido concluirla el Santo, bízolo su bermano, san Gregorio de Nyssa; consta que así los sábios como el pueblo acudian en tronel para oir explicar al gran Doctor las maravillas de la creacion; los mas ignorantes le comprendian, los sábios le admiraban. (San Gregorio de Nisa, Hexaem. pág. 3).
- 2.º Ocho homilias sobre los Salmos:
- 3.º Cinco libros contra Eunomio. Esta obra, refutacion del Arrianismo, fue escrita contra la apología que bizo Eunomio de la misma berejía;
- 4.º Veinte y cuatro homilias sobre la moral, y las fiestas de los Mártires; 5.º Los Ascáticos, obra destinada á dar reglas á la milicia sagrada, es decir, que trata de la gnerra que debemos sostener contra los enemigos de nuestra
- salvacion: 6.º El Libro del Espiritu Santo, en el cual se establece la divinidad de la tercera Persona de la santísima Trinidad;
- 7.º Epistolas, verdaderos modelos de estilo epistolar en número de trescienlas treinta y seis.

Todos los elogios dados anteriormente al estilo, saber y elocuencia de san Gregorio Nazianceno, son debidos á su ilustre amigo.

Actualmente se publica en París una magnifica edicion de las obras de sau Basilio, bajo la direccion de los hermanes Ganme, libreros.

# LECCION XXV.

CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. (SIGLOS IV Y V).

La Iglesia consolada : san Hilarion ; — atacada : herejía da los Macedonios ; — defendida : concilio general de Constantinopla , san Ambrosin , san Agustin.

La division y la inconstancia son propiedades del error; así es que de la secta arriana nacieron otras muchas herejáas, y luego cismas y funestas disensiones; pero mientras los Doctores de la Iglesia atacaban el error con sus discursos y sus obras, unos, mas que homers, angueles de par, victimas de expación, oraban en el desiento, y se entregaban á todas las austeridades de la penitencia, á fin de oblener la victoria para sus bermanos, y de repara los escándalos é innumerables desirdenes causados por el cisma y la hereja. Abandonemos, puese, el campo de batalla donde combaton tan liustres Padres, como san Cirilo ', patriarca de Jerusalen, Lactancio, san Efren, diácono de Edesa, san Eusebio de Vercell, san Paciano, obispo de Barcelona ', y otros muchos mas que no nos permite el

San Cirilo nos ha legado unas excelentes instrucciones para los catecúmenos, ya para antes, ya para despues del Bautismo: las primeras llevan sencillamente el nombre de Catequeses, y son en número de diez y ocho; en ellas se encuentran los mas interesanles detaltes sobre la excelencia del Bautismo, el Símbolo, la señal de la cruz, la virginidad, el ayuno, la oracion, la disciplina del secreto, ó la obligacion de no revelar á los profanos nuesiros santos misterios. Las segundas se titulan Catequeses mistagógicas, es decir, que introducen en el secreto de los misterios; son en número de cinco, y fueron predicadas en Jerusalen durante la semana de Pascua, despues del Bautismo de los catecúmenos; las otras habían sido predicadas durante la Cuaresma del mísmo año 347. En las Catequeses mistagógicas el Santo se propone principalmente explicar la naturaleza y efectos del Bautismo, de la Confirmacion y de la Eucaristla, que en aquel tiempo se recibian en un mismo dia. La quinta es sumamente interesante, en cuanto contiene la litergia tal como estaba en uso en tiempo de san Círilo, y nos enseña el modo como complicaban los Cristianos, Grandcolas, doctor en teología de la facultad de París, he publicado una traduccion francesa de las Catequeses. Paris, 1715, en 4.º

\* En una de sus epístolas á Sinfronio contra las herejías, dice estas her-

tiempo nombrar, y dirijamos nuestros pasos bácia los climas de Oriente, donde hemos ya admirado tan grandes maravillas; ved en el fondo del desierto aquella choza aislada; es la de san Hijarjon.

Hilarion, el héroe de la peniteucia, nació en la pequeña ciudad de Tabalha en Palestina, de padres gentiles; enviado muy jóven a Alejandria para estudiar las tetras bumanas, dió grandes pruebas de un talento superior y sobre todo de una angelical pureza de costumes, en recompensa de lo cala luvo la suerte de conocer y abrazar la religion cristiana. Convertido de repente en otro hombre, no gustaba sino de las santas reuniones de los fieles, y habiando llegado a juso sidos la fama de san Autonio, tas celebre en todo el Egripto, combibi el designio de visitarle en su desierto; llegado alli, fue tanto lo que sus ejemplos le commovieron, que cambió de traje y empezó i mitar su genero de vida, su fervor en la oración, su bumildad para con sus bermanos, su perseverancia en las austeridades y todas sus demás virtudes.

Sin embargo, temiendo ser distraido por la gran multitud de personas que visitaban à Antonio, ya para ser curadas de sus dolencias, ya para ser curadas de sus dolencias, ya para ser curada de sus dolencias, ya para ser curada de sus dolencias, ya para ser curada ca su a marchatado á sus padres, asi es que pudo disponer de sus bieses, una mitad en favor de los horness, qua mitada en favor de los pobres, despues de lo cual se retiró á un desierto, cerrado por el ar por una parte, y por grandes pantanes por tar; en vano le bicieron presente que aquel lugar estaba infestado de malbechores; sus contestacion fue que únicamente temia la muerte elerna. Cambo dilarion dió tan insigne ejemplo de desprendimiento y de valor, contaba solo quínce años; y á pesar de ser su salad tan debil y delicad que le bacia viva impresion el menor exceso de calor ó de frio, no se llevó otros vestidos que un saco, una túnica de piel que le habia dado sa Antonio, y na capa muy corta.

Llegado à su desierto, probibises à si mismo el uso del pan, y durante seis años su único y diario alimento fueron quince higos que comia al ponerse el soi; cuando experimentaba alguna tentación de la carne, sentiase dominado por una santa colera contra si mismo, golpedabase fuertemente el pecho, y decia à su cuerpo, al que trataba como à un potro rebelde: «Yo te impediré cocear; te alimen-

mosas palabras : «Cristiano ea mi nombre; Católico mi sobranombre; el uno » me distingue, el otro me designa.»

ataré de paja en vez de pan, y te cargaré y te fatigaré de tal modo.

« que solo descarás comer sin pensar en los placeres. »

Sabia de memuria una gram parie de la sagranda Escritura, y la recitaba durante su trabajo, que consistia en cavar ó labarra la tierra, cuando no seguia el ejemplo de los solditarios de Egipto, baciendo costos para procurarse lo que le era indispensable. El podercos atlea turo que sostener con el demonie encarnizadas luchas, de las que salió siempre victorioso con el auxilio de la oraciou y de la pentencia. A la dad de viente y un años se conduento à no comer diariamente mas que un poñado de yerbas mojedas en agua fria; durante los tres años siguientes sus niacos alimentos fueros para seucante los tres años siguientes sus niacos alimentos fueros para curante los tres años siguientes sus niacos alimentos fueros para suspantes comió en otra hora que al ponerce el sol. De aquí toma pie sau Jerónimo para bacer algumas sobias reflexibnes sobre la tibieza de los Cristianos que alegan la vejez para dispensarse de bacer penitencia.

Tantas virtudes fueron recompensadas con el don de milagres; y para hnir de sn fama, que cada dia pregonaba su nombre á nnevas gentes, abandono Hitarion su desierto, y fué à visitar los lugares que habia babitado san Antonio. Animado de un mevo fervor, retiróse con dos de sus discipules á una horroresa soledad, donde le descubrió lambien la creciente fama de sus milagros. Finalmente embarcóse para la isla de Chipre, y alli, oculto en un lugar enteramente desconocido, imitó, en cuanto es dable á nn hombre mortal. la vida de los bienaventurados en el ciclo: llegado à la edad de ochenta años, el venerable anciano escribió su testamento de su propio paño, legando á su discipulo Hesiquio todas sus riquezas, consistentes en un libro de los Evangelios, un cilicio y una capa. Informada nna familia de piadosos cristianos de que el Santo eslaba próximo á espirar, acudieron para recibir su último suspiro, exigiéndoles aquel la promesa de que lnego que habria muerto enterrarian su cuerpo como se hallaba vestido, con su clicio y su sayo; su debilidad era tanta, que solo se conocia que la vida no le habia abandonado aun por la presencia de espírito que conservaba integra. siendo estas sus últimas palabras : « Sal, alma mia, ¿ qué te espanta ? « Sal, alma mia, ¿qué temes? Hace cerca de setenta años que sirves « à Jesucristo , Ly pnedes temer la muerte ? » Al terminar estas palabras espiró, cuando corria el año 374 de Nuestro Señor Jesucristo.

Al gloriese numbre de san Ritarion úncuse nombres igualmente celebres eu la historia del siglo IV: san Pacomio, abad de Tabema; san Abrahan, san Teodoro, san Jalina, la Bird de los desiertos de Mesopotamia; san Pambon, abad de Nitria, los dos Macarios, y tantos otros de que el mundo no era digno. Durante aquella gran lucha del error contra la verdad, y del estándale contra la virtud, el desierto puso en la balanza divina las oracimes y penitencias de sus angelioss babliantes, y la Izlesia irjunife.

Àpenas hahia lenido esta un momento de reposo hajo el emperador Joriano, cuando oyése relumbar on grito de guerra : un nuevo heresiarea alacaba una de las bases del edificio sagrado; Macedonio negaba la divinidad del Espiritu Santo. Un vigitante centinela, 
Atanasio que vivia aon, dis ha vos de alarma y refutó victoriosamente 
la nueva herejia; sin embargo el mal aumentaba de dia en dia; Atanasio acababa de morir, y d'asolicitud de los Oblispos, Teodosio el 
Grande convocó un concilio en Constantinopla, no mostrándose menose espléndido de lo que lo fuera Constantino para con los Padres 
de Nicaa. Los Oblispos presentes eran en número de ciento el incnenta; en un principio se trató de convencer y reducir à los Macedonios, 
mas como permaneciesen obstinados en su opinion y se bubiesen 
mas como permaneciesen obstinados en su opinion y se bubiesen 
retirado del concilio, fueron tratados por este como herejes declarados.

Al confirmar el Símbolo de Nicea, los Padres de Constantinopla añadieron únicamente algunas palabras para explicar mas y mas et misterio de la Encarmacion, el Símbolo de Nicea se limitaba á dedir. Poscendió de los cioles, se cacando, se hizo hombre, sufrio pasion cy muerte, resucitó el tercer día, subió à los cielos, y vendrá à juzgar à los vivos y à los muertos, » Y el de Constantinopla decla : Descendió de los cielos, se cearnó por obra del Espíritu Santo en sel seno de la Virgen María, y se hizo hombre; sufrió pasion y sumerte, fine sepultado, resucitó el tercer día segun las Escrituras, sambió à los cielos, se sai sentado à la derecha del Padre, y de nuevo vendrá à juzgar con majestad à los vivos y à los mnertos, y su rei-mo no tendrá fin. »

Respecto de la tercera Persona de la santisima Trinidad, el Simholo de Nicea expresaba la fe con estas palabras: Creemos en el Espirilu Santo; y el de Constantinopla añade, á causa de los Macedonios: «Creemos en el Espiritu Sanlo que es tambien Señor y vietifi-«cador, que procede del Padre; que junta con el Padre y el Hijo «recibe iguales adoraciones y una misma gloria; que habló por los «Profetas.»

El emperador Teodosin recibió esta decision como emanada del nuismo Dios, y digno obispo del exterior, hizo una ley ordenando la ejecucion de cuanto se habia establecido en la angusta asamblea. Celebrado en el año 381, este conclito fue aprobado por el Sumo Pontifice, y es le segundo ecumenico ?

Semejanto à aquellas monstruosas serpientes del África que à la fuerra reunen la astucia para apoderarse de su presa, la berejia de Arrio y de Macedonio, veneidas en Nicea y en Constantiopala, intento aparecer de nuevo bajo diferentes nombres y diversas formas, y campleando el artíficio, y a la violencia, para arrebata la so vejas del Seior; mas el divino Pastor, que vela noche y dia custodiando su rebaño, suscitó nuevos defeusores, ante los cuales viéronse obligados de emprender la fuga el crimen y la berejia, aunque armado poder imperial. En primera linea aparece san Ambrosio, arzobispo de Milan.

Este gran Doctor nació en las Galias por los años 340, y contaba entre sus abuelos cómusles y prefectos del Imperio; su padre, gobernador de las Galias, de la Inglaterra, de la España y de una parte del África, lo dejó al morir á los cuidados de una madre que cultivó con essence su corazon y su entendimiento. Despues de haber hecho sus estudios en Roma, Ambrosio volvió á Milan con su hermano Saliamado Marcelina, recibió el velo de manos del papa Liberio.

No tardó en extenderse la reputacion de Ambrosio, y los hombros mas eminentes buscaban su amistad; de este número fue Probo, preteo de Italia, el cual nombró à Ambrosio gobernador de la Liguria y de la Emilia, es decir, de todo el país que comprenden en el dia los arzobispados de Milan, de Turin, de Génova, de Ravenay de Bolonia, con las diócess que de dichas metropolis dependen. Al despedirse, dijole Probo: «Id y obrad mas como obispo que como «juez.» Y fiel Ambrosio à tal consejo, que se a venia muy bien con su carácter, hizose admirar por su probidad, vigilancia y dulzura,

En aquel liempo murió Auxencio, furieso arriano, usurpador de la sede de Milan, el cual durante los veinte años que durós un intrusion habia perseguido à los Católicos con lanta violencia como malicia; a l'artarse de la eleccion de un nuevo obispo, la ciudad se dividio en dos bandos, uno de los enales queria à un arriano y el otro à un católico; llegando á tal punto la exasperacion, que estalló un motin, y que Ambrosio tuvo que voiver à la ciudad para solocarlo; acto continuo se dirigió à la iglesia, donde se celebraba la reunion, y pronueció un discurso lleno de prudencia y de moderacion; mientras estaba habando, un niño exclanto; ¿Ambrosio obispo; al oir esto, cesó el tumulto como por encanto; Católicos y Arrianos se reunierou para proclamar unatimemente al Gobernador obispo de Milar; en vano quiso Autrosio elidir tato honor huyendo, pues habiéndose extraviado, se encontró el dia siguiente en las mismas puertas de Milar;

Ambrosio no era mas que calecúmeno, así es que fue bautizado, ordenado de presibiero, y consegrado obispo en 4 de diciembre del año 372; elevado à la sede episcopal, no se consideró ya como an bombre de este mundo, y para romper los últimos fazes que à él podian sejetarle, distribuyó à la Iglesia y à los pobres cuanto poseia en oro y plata, reservando sin embargo una renta vitalicia para la subsisiencia de su hermana Marcelina. Hicho esto, entregóse enteranente al cuidado de su rebaño y á la composición de las preciosas obras con que ba entriquecidó à la Iglesició à la Descripción de las pre-

En aquel entonces invadieron los godos las tierras del Imperio, penetrando hasta los Alpes, y Ambrosio empleó sumas considerables en el rescate de los caulivos, destinando además á tan buena obra los vasos de oro de la iglesia, los cuales fueron rotos y vendidos; de lo que tomaron pié los Arrianos para dirigirlo varios cargos, mas el santo Obispo les contestó que mas valia salvar almas que guardar oro. Estos herejes, viendo que habian perdido la iglesia de Milan, excitaron á la emperatriz Justina á declararse contra el santo Arzobispo, y lo lograron; aquella princesa, celosa arriana, cavió a pedifle en uno de los dias inmediatos á la Paesa del año 385 la basilica Porciana, á fin de que los Arrianos celebrasen en ella el oficio divino para ella y varios oficiales de la corte.

siendo la advertencia de Probo como una prediccion de lo que sucedió despues.

<sup>1</sup> Fleury , t. IV , lib. XVIII.

Ambrosio, que no ignoraba que la audacia de los herejes crece a medida de la poca resistencia que se les opone, contestó que jama entregaria el templo de Dios á sus enemigos; en vano le amenazaron la Emperatriz y el mismo Emperador; el santo Arzohispo se manturo inflexible. Este hecho atrajo sobre el varies sufrimientos, de los que se vengó como saben vengarse los Santos; sacrificose para impodir los perniciosos designios del tirano Máximo contra la Italia, dando ast una prueba de amor é asp perseguidores.

Poco despues de la pacificacion de la iglesia de Milan, el emperador Teodosio cometió una falla que hizo derramar muchas lágrimas; la ciudad de Tesalónica rehelóse contra su gobernador, y dióle mnerte en la sedicion, en venganza de lo cual dispuso Teodosio que fuesen pasados à cuchillo siete mil habitantes de aquella desgraciada ciudad. La noticia de tanta barbarie destrozó el corazon de Ambrosio, y habiéndose presentado el Emperador para entrar en la iglesia, el santo Ohispo salió á su encuentro en el vestibulo, y le dijo : « Príncipe, deteneos, pues no comprendeis la enormidad de « vuestro pecado : el ibrillo de la núrpura no debe haceros olvidar «que sois mortal, que estais formado del mismo barro que vuestros «súbditos. Solo bay un Señor, un Rey del mundo; ¿ cómo miraréis «su templo?"¿ cómo pisaréis su santuario? ¿ Os atreveréis á levantar «hácia él esas manos teñidas ann de nna sangre injustamente der-«ramada? Retiraos, pues, y no añadais el sacrilegio à tantos bo-« micidios. »

El Principe dijo para excusarse que David babia pecado, à lo que repuso Almosio: « Le babeis mindade en su penale, imitade en su epenilencia. » Toodosio se sometió y aceptó la penilencia canónira que le fue impuesta, volviendo à su palacio suspirando; en el permaneció ocho messe enteramente ocupado en los ejercicios propios de los penitentes públicos, mas al acercarse la fiesta de Navidad, sintó aumentar su dolor « ¡ Cómol decia, el templo del Scior está «abierto para el último de mis súbditos, y su entrada me está à mi erpobibida la "Levado de sus ardientes desoos, se dirigió no la liglesia, sino á na sala contigua, donde Ambrosio mandole colocar entre los penitentes públicos; Teodosio obedeció, y à fin de corregirle eficacumente, el santo Obispo exigió que diese ana ley para suspender durante treita dias la cicaction de las sentencias de muertes de la moneto dispuso el Principe que se escribirese dicha ley, la

firmó y prometio observaria, despues de lo que, conmovido san Amhrosio por su docilidad y por el ardor de su fe, levantó la excomunion y le permitió la entrada en la iglesia.

Toodosio, prosternado y regando el suola con sua lagrimus, golpedanse el pecho y protunciaha en alta voz aquellas padatras de David : Mi alan ha permanecido ligada a la tierra; [Soñor, dadme sla vida segua vuestra promesa !» Y el pueblo todo, entenecido al ver tau grande ejemplo, le acompañaha en su llanto y en sua oraciones; aquella Majeshad soberana, cuya impetuosa celera hiciera temblar todo el luperio, solo inspiraba enlones sentimientos de compasion y de dolor. Ejemplo igualmente admirable, así de parte del Santo, como de parte del Emperador, que enseña ía los Ohispos que la fe y el puro celo tienen mas fuerza que el trono y el cetro, y que advierte à los Principes de la tierra que su verdadora grandeza consiste en bumillarse ante el Rey de los reves.

El sato Arzbispo murió durante la noche del Viernes al Sàhado Santo, á de abril del año 393, á se cincenta años de su edad. La antigüedad le señaló el primer lugar entre los cuatro grandes Doctores de la Iglesia latúna; visiblemente inspirado por Dies para la defensa de la Iglesia, aquel santo Doctor compose gran número de excelentes obras, siendo poquisimas las verdades importantes de la Religión que no se encuentre sólidamente establecidas y clammente demostradas en ellas, lo que ha hecho que fuesen colocadas, luego de su publicación, entre los libros que consulta la Iglesia en materia do fe :

- 1 Las principales obras de san Ambrosio son :
- 1.º El Hexacmeron, é Tratado sobre los seis días de la creacion. San Ambrosio siguió en parte à san Basilio;
- $2.^{\circ}$  El libro sobre Noé y el arca. Noé es representado como un modelo de virtud para todos los hombres;
- 3.º El libro del Bien de la Muerte. El Sento manificsta en él que la muerte no es un mal;
  4.º Los libros de Abel, de Isaac y de José, donde se pintan las virtudes de
- estos santes Palriarcas;
  5.º El libro de las Bendiciones de los Patriarcas, en el que trata el Santo
- El libro de las Bendiciones de los Patriarcas, en et que trata el Sano de la obediencia y del reconocimiento que los hijos deben á sus padres;
   El libro de Elias y del Ayuno, en el que manifiesta la eficacia del ayuno.
- 7.º Las Obligaciones de los ministros, donde el Santo enseña 4 los prestileros 4 ser hombres de Dios;
  - 8.º El libro de las Firgenes y de la Virginidad;

Al bajar al sepulcro, Ambrosio cerró, por decirlo así, el brillante cortejo de tantos ilustres varones como ilustraron, defendieran y edificaron à la Iglesia durante el siglo IV; sin embargo, mas feliz que otros, el gran Doctor se sobrevivió à si mismo en su incomparable discipulo san Agustin, y unu cuando Ambrosio no tuviera otro tiltulo al recuerdo de la posteridad que el haber conquistado à Agustin para la Iglesia, seria suficiente para asegararle la gratitud de todos los siglos.

La nueva antorcha de la Iglesia, el azote de las herejas, el genio mas vasto y variado, el entendimiento mas sutil y penetrante, el corazon mas tierno y amante que haya venido jamis à la tierra, el hombre cuyo solo nombre es ya un elogio, Agustin, nació en Tagasto, en África, en el año 364; Patricio, su padre, profesaba el Gentilismo; su madre fue santa Mónica, la gloria de su sexo y el modelo siempre vivo de las madres y de las esposas cristianas.

En su juventud, siguió Agustin con impetuosidad dodos los institutos y deseos de un corazon corrompido; entregóse sin freno al libertinaje y participió de los errores de los Maniqueos; nas su piadosa madre, que le había instruido en los misterios de la Religion, y le había coseñado á orar, no se separó de le en canto le feoposible, ni se desalentó al ver la conducta de sa hijo; siguió de fitalia, donde Agustin enessió la redrica en Roma y en Milan, de cuya ciudad era obispo entonces sun Ambrosio, y commovido el jóren por las palabras y continuas lagrimas de su madre, pensó formalmente en abaodonar sus desórdenes y el Maniqueismo. Hizose, pues, instruir siendo bautizado en allián, la vispera de Pascua del año 387, a los treinat y dos años de su edad; y si bien no podia decidirse á der su catedra de profesor, Dios, que lo queria todo para si, rompió aquel último lazo que le sujetaba al mundo.

Un secor africano, llamado Ponticiano, visitó un dia à Agustin y 9.º Los tres libros del Espiritu Santo y de la Encarnacion, completa refu-

- Los Ires libros del Espiritu Santo y de la Encarnacion, completa refetacion de las herejías de Arrio y de Macedonio.
- Epistolas muy interesantes en número de noveota y una;
   Los libros sobre la muerte de Satiro, su hermano.
- Los libros sobre la muerte de Satiro, su hermano.
   Himnos y cantos, y el Te Deum atribuido á él y á san Agustin.
- Los Benedictinos han publicado una hermosa edicion de san Ambrosio. Pa-
- ris, 1686-1690, 2 tom, en fólio.

  Véase su Vida en Godescard, t. V. pág. 475, que debiera ser el manual
- Véase su Vida en Godescard, t. V, pág. 475, que debiera ser el manual de todas las personas casadas.

a su amigo Alípio, y viendo en nan mesa las Epistolas de san Pablo, tomó de aqui ocasion para referir la vida de san Antonio, patre del desierto, y de algunos otros servidores de Dios; la relacion de Ponticiano hizo gran sensacion en Agustín, el cual vió como en un espejo su vergienza, y su condisson; inspirabase horror a si mismo, y apenas hobo saldio Ponticiano, cuando dirigiéndose a Alipio le dijo: «¿ Gómo sufrimos que los igorantes se deven y consi-«gan el ciele, mientras que nosotros con toda nuestra ciencia no tenemos corazon y nos sucenagamos entre la carne y la sangre ? ¿ Tomardemos A menos el seguirles, solo porque nos preceden ? (No seriri el colmo de la vergüenza el no querer ni siquera imitarles? »

Dicho esto se levandi y bajó al jardín, seguido de Alipio; al llegar alli, alejõe à cierta distancia, postrões en tierra debajó de una higuera, y dió libre curso à sus lágrimas. «I llasta cuándo, Señor, «excland», hasta cuándo estarelis irritado contra mil Otividad mis pasadas iniquidades. » Y sinietno aquella voluntad de hierro, aquella voluntad perversa que le retenia aun, exhalaba profundos suspiros, y decisas à si mismo: «El llasta cuándo diré: Mañana, masianar 2, por qué no bty? ¿ por qué desde este momento no pongo «fin à mis infamis» 2».

Mientras que esto decia bañando el llanto sus mejillas, oyó como una voz do niño que decia cantando: \*Tomad y leed, tomad y leed; volvióse y no vió à nadie, pero recordando que san Antonio se bahia convertido escuchando leer un paso del Evangelio, dirigióse aprosuradamente al lugar en que se hallaba Alipio y donde habia dejado las Epistolas de san Pablo; y tomando el libro, abridio, y leyó en voz baja las siguientes palabras que fueron las prineras que se ofrecioro a su vista: «No paseis vuestra vida en glotonerias y embria gueceos, no en sensualidades y disoluciones, no en pendencias y envida quas vestios de Nuestro Señor Jesucristo, y no hagais caso de sta carne en sus avetitos ".»

. No quiso leer mas y levantándose fué al encuentro de Alipio con el corazon tranquilo y el rostro sereno, tal es la prontitud con que es preciso corresponder á la gracia; ambos refirieron á santa Monica lo que acababa de suceder, y fácilmente se adivina la santa alegría que le causaron. No lardó Agustín en emprender de newo su viaje al África; mas al llegar al puerto de Ostia perdió á su virtuo-180m. nu. 4.

sa madre, la cual se despidió de el con estas cdificantes palabras - Hijo mio, nada hay va en esta vida capaz de halagarme; ¿qué ha«ria aqui por mas tiempo? Todos mis votos se han cumplido; de 
«desaba la prolongacion de mis dias para verte católico é hijo del 
«ciclo, y Dios ha hecho aun mas de lo que le pedia, puesto que te 
a veo consagrado enteramente á su servicio, y que desprecias todos 
elos placeres y honores que habrias podido pretender en el mando. 
«¿ Quó cosa puedo ya retoner-ne por mas tiempo? »

Aquelle gran Sanla oró por espacio de diez y siete años para obtener la conversión de su hijo y de su marido, y cierto dis que en su dolor confió sus penas à an santo obispo, este la alendó con las siguientes memorables palabras: «No, el bijo de tantas lagrimas no spuede morir. - En efecto, obluvo de nan vez la conversión de su marido y de su hijo; jublime ejemplo para muchas madres y esposas cristianas de nuestros dias 15 can ellas como Mónica, y sus maridos y sus bijos serán otros tantos Patricios y Agustines. Nuestro gran Doctor quedó inconsolable por la pérdida de su santa madre, la lloró mucho, y nuna escó de rogar por ella.

De regreso al África, Agussin se retiró al campo, donde se consagró al ayuno y á la oracion, formando una comunidad con alganos de sua amigos, y de aquí data el órigen de la Orden de los Ermilaños de san Agusin. Agustin fundó además otros monasterios, y por los sánios reglamentos con que los dofe se considerado como el segundo patriarca de las Ordenes religiosas. Poco tiempo despues, hallándose en la ciudad de Hipona, los feles se apoderaron de 4, le presentaron à Valerio, sa obispo, y pidieron à grandes grifos que le impusiese las manos; ¿gustin prorumpió en llanto al considerar el poligro que acompaña todos las funciones sacerdotales, mas al fin viões obligado à ceder, y recibió el presbiterado à últimos del año 390.

Por un privilegio singular y desconocido hasta entonces en África, Yalerio lo permitió anunciar la palabra de Dios, derecho reservado exclusivamente para los Ohispos. Verdad es que jamás la Iglesia habia tenido tan urgente necesidad de defensores.

El cisma y la herejía desolaban el África; por una parte el obispo Donato y algunos otros, negándose á reconocer como legitima la ordenacion de Ciciliano, obispo de Cartago, á pesar de ser aprocent. III. IV. c. 12. bada y confirmacia por el Papa, dieron lugar à un cisma deptorable que duró muchos años, y fue causa de desórdenes, violencias, assimatos y tores muchos crimenes; pro dra los Maniqueos, secta abeminable, corrompian la doctrina y las costumbres de los fieles; los Arrinnos, los Semiarianos y sobre todo los Pelagianos, dividios todos ellos entre si, formaban contra la verdadera Iglesia ma terrinle liga; finalmente los gentiles no cesaban de invocar contra los Católicos el odio nuiversal, acusando al Cristianismo de haber atraido sobre el Imperio las mylliplicadas invasiones de los bárbaros y las demás calamidades que lo adigian.

Para hacer frente à tantes enemigos , para curar tantas beridas, la Providencia hizo nacer à un hombre, pero à un hombre univerast; y para que no cupiese la menor duda sobre la certeza de su mision , Agustin nació en África el mismo día en que el monje Pelagio, autor de la herejía pelagiana, nacia en Inglaterra. Este heresiarca negaba la necesidad de la gracia para conseguir la salvacion.

Antes de descender à la arena, el valeroso alteta de la fe empezò, como ya hemos visto, por asegurarse de la victoria, colocando en el desierto à muchos Moiseses, para que orasen en la santa montaña mientras que el combaticas en el llano. Es indudable; ica religiosos de san Agostin alcanzaron para su padre aquella ciencia, aquella cuergia, aquella extension de genio sobrebumano que le hicieron trianfar; y sobre todo alcanzaron la conversion de los corazones y el perdon de los cortazones culpables con sus voluntarias explaciones: ¡ tierna reversion que admiramos en todas las páginas de la bistoria de la Izlesia !

Agustin fine consagrado chispo de Hipona en el año 395, a los caractal y na años de edad. Valerio murió na año despues. Ros caractal y na años de edad. Valerio murió na año despues. Ros hos tecido por la santa uneion, A gustin atacó princeramente à las Maniquess, y en un público certámen demostró tan charamente la falsasidad de sa doctiria, que uno de los mas celebres sectarios abjuró sub reripia en manos de su venedor; además escribio contra ellos diferentes obras que dieron el golpe de gracia à aquella secta abominable. Vinieron luego los Arrianos, cuya mala fe é igoorancia manificató en diferentes tratados dignos de su admirable genio; llemos de va cale Pedagianes; contra los cuales soctuvo mas prolongada: lucha; confindírios era, à lo que parece, el objeto principal de su misón , y de tal modo lo logor, que sus obras ban servido siempre

En medio de sus continuos cuídades para alejar á los lohos del redil, el vigilante, el infatigable pastor no olvidaba la subacion de su rebaño ni su propia santificación. Para instructor y edificacion de los Catolicos compuso gran número de obras sobre todas las materias de Religion, y publico ademis la historia de su vida, que titulo sus Confesiones. En vano tratariais de hallar mas uncion, mas piedad, mas hunilidad, mas sencilles, mas confianza en Dios, mas verdad la pintura de las pasiones humanas, de la que se revela en las Confesiones.

Su método de vida era el de un santo, y de un santo penitente; sus vestidos, lo mismo que los muchles de su casa, eran sencillos, pero decentes y limpios; unicamente sus cucharas eran de plata; su vajilla era de tierra, de madera o de mármol; ejercia la hospitalidad con sumo agrado, pero su mesa era frugal; servianse en ella legumhres con un poco de carne para los extranjeros y para los enfermos, teniendo cada comensal señalada su cantidad de vino. Durante la comida, ó bien se leia ó se hahlaha de alguna materia importante, á fin de evitar las palabras inútiles, y por disposicion del Santo se veian dos versos escritos sobre su mesa, con el objeto de alejar toda clase de maledicencias. Si alguno heria en su presencia la reputacion del prójimo, le reprendia inmediatamente, y para indicar mejor el horror que semejante vicio le causaha, levantáhase v se retiraha á su aposento. Cuando se veia ohligado á hahlar con mujeres, lo hacia siempre en presencia de alguno de sus presbiteros, y lo que aborraha de las rentas de su Iglesia era empleado en alivio de los pobres, à quienes antes hahia dado ya su patrimonio. Varias veces dispuso que se fundiesen parte de los vasos sagrados á fin de rescalar á los cautivos, y observaha religiosamente la piadosa costumbre de vestir todos los años á los pobres de todas las parroquias.

Su celo por el hien espiritual de su rehaño no conocia limites, tan-

to que le decia : «No deseo salvarme sino con vosotros ; ¿ por qué sestny en el mundo? para vivir únicamente en Jesucristo, pero con « vosotros ; en ello cifro mi pasion, mi honor, mi gloria, mi alegria, «mis riquezas.» Su fervor aumentaha à medida que se acercaha su áltima hora, y durante la enfermedad que le condujo al senulcro hizo escribir los siete salmos de la penilencia en las paredes de su aposento, de modo que pudiese lecrlos desde su lecho, y no lo verificaha sin derramar copiosas lágrimas. Para no ser interrumpido en sus ejercicios de piedad, prohibió diez dias antes de su muerte que nadie entrase en su cnarto, excepto cuando le visitasen los médicos ó le trajesen el alimento, órden que fue puntualmente ejecutada. Finalmente espiró tranquilamente el dia 28 de agosto del año 430 á la edad de setenta y seis años, despues de cuarenta ocupados en los trabajos de su ministerio; un último rasgo eleva al colmo la gloria de aquel grande hombre, y es que no hizo testamento porque nada poseia 1.

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por hahernos dado uaestros y modelos como san Ambrosio y san Agustin; hacednos participes de su firmeza en la fe y de su profunda hnmildad.

. Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, orare con frecuencia por la conservación de la fe.

- Las obras de san Agustin que los fieles harian bien en usar, son:
- 1.º Sus Confesiones; 2.º Sus Saliloquios;
- 3.º Sus libros de la Ciudad de Dios:
- 1.º Sus obras sobre el Génesis, etc.

Para los sábios sus obras son una mina inagotable. La mejor edicion de ellas es la recientemente publicada en Paris por los Sres. Gaume hermanos , 22 vol. en 8.º mayor.

## LECCION XXVI.

CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. (SIGLO V. CONTINUACION).

La Iglesia defendida: san Juan Crisóstomo, san Jerónimo. — La Iglesia consolada: san Arsenio, san Gerisimo: Jurus de Oriente; vida de los solitarios. — La Iglesia staceda: Nestorianos y Entiquianos; —defendida: concellios de Éteo y de Calcedonia; —afligida: invasiones de los barbaros; sus racoreprovidenciales. — Toma de Roma; — protegida: son Leon, sanda Genoveva.

Los breejes, dispuestos sienture, segun aparentan, á someterse lugo que la Iglesia haya hablado, no hacian mas caso antes que ahora de sus mas solemues decisiones; así es que los partidarios de los errores condenados por los Concilios anteriores y anatematizados por los doctores de la Iglesia; continuaron su propaganda, y si hien la fe explicada y vengada se afirmaba mas y mas en el ánimo de la fecilio es color esta de la decisión de la vertada cuando nos lo ban hecho abandonar el orgullo y la ambicion I Nueros herejes se unicron à los antíguos, y el ediñois osagado fue de nuevo atacado en muchas de sus partes á la vez; en su defensa inspiró Dios à grandes doctores, tales como á san Cirilo, partiara da Alejandría, à sau ládoro de Pelusa, á san Epíñino, per sobre todo á san Juan Crisóstomo, patriarca de Coustantinopla, y á san Jerónino.

San Juan Crisststomo, el rey de la elconeccia, la gloria de la Iglosia oriental, nació en Antioquia en el año 334; su padre era general de las tropas del Imperio en Siria; Antusa su madre, à pesar de baber quedado vinda à los veinte años, no quiso pasar à segundas punçias, y se encargó de inspirar à sus bijos los primeros principios del Cristanismo. Jamás mujer alguna fue mas digna de llevar el nombre de mader; los mismos gentifes no podian meuos de admirar sus virtudes, y nn célebre filósofo exclamó bablando de ella : «¡ Qué «mujeres tan maravillosas se encuentran entre los Cristianos l» Juan getudó ia elocencia abajo la direccion de Libanio, famoso retórico retórico.

gentil, el cual antes de morir demostró todo el aprecio que le merecia el laleuto de nuestro Santo, pnes habiéndole preguntado sus amigos à cuâl de sus discipulos deseaba tener por sucesor, contestó: «Nombraria à Juan, si los Cristianos no nos lo hubieseu arrebatado.»

Mentras estudiaba las ciecias humanas, Juan procuraba penemarse de las máximas del Evangelio; ejercitábase en la práctica de la humilada y de la mortificación, y á pesar de haber nacido com carácter propeuso á la colera, logró al fin dominar sus arrebatos, y adquirir aquella perfecta dalzara tan recomendada por el divino Maestro. A esta virtud unia una amble modestia, una tierna caridad para con el prójimo, y mna conducta tan prudente y cnerda, que era imposible conocerle sin amarle. Despues de ver al mundo de cerca, disgustése en breve de sus seducciones y halagos, como sucede con todos los nobles conzones, y so retiró al desierto, donde adelanté fatidamente eu las vias de la nerfeccia.

Sau Milevio, obispo de Antioquía, que conoció el raro mérito del joven solitario, resolvió unirlo à su Iglesia, y llamándole cerca de sí, le ordenó de lector; Flaviano, sucesor de Milevio, le elevó luego al sacerdocio, nombrándole su vicario y su predicador. Juan, que tenia entonces cuarenta y tres años, fue por espacio de doce años la mano, el ojo y la boca de su Obispo, y aunque la ciudad de Autioquia ontase entre sus habitantes à mas de cien mil cristianos, el celo de nnestro Santo bastaba para anunciarles á todos los preceptos del Senor; predicaba varias veces á la semana, y frecuentemente muchas veces en un mismo dia, siendo tan grande el fruto de sus predicaciones, que logró exterminar el vicio, desarraigar los mas inveterados abnsos y cambiar la faz de Antioquia. Su talento para la controversia era extraordinario, y usábalo con tanta habilidad en sus sermones, que los judios, los gentiles y berejes que acudian á oirle hallaban en ellos la mas sólida refutacion de sus errores. Su reputacion penetró hasta los confines del Imperio, y para gloria de su nombre v bien de su Iglesia colocóle Dios en un nuevo teatro, en el que preparaba á su virtud otros trabajos v otras coronas.

La sede de Constantinopla quedó vacante en el año 397, y elemperador Arcadio resolvió elevar á ella à nuestro Santo; para realizar sa proyecto, turo que valerse de una estratagema, cual íne la de bacerle preuder en Antioquía. Consagrado finalmente por Teóffio, patriarca da Alejandria, usestro Santo empeso su episcopado opopatriarca da Alejandria, juestro Santo empeso su episcopado oponiendo en orden su propia casa; todo cuanto le quedaba de sus rentas lo aplicó al alivio de los pobres, y sobre todo de los enfermos, habiendo fundado y manteniendo mnebos hospitales, cuya direccion y gobierno fue confiado à santos presbileros.

Un abuso excitó especialmente su indignacion, y fue la inmodestia de los trajes y adornos de las mujeres; algunas de ellas parecian haber olvidado que los vestidos fueron destinados, en sn origen, á cubrir la ignominia del pecado, y que por lo tanto es un contrasentido hacer servir para una criminal vanidad lo que debiera ser para nosotros un motivo de penitencia, de confusion y de lágrimas. Fue precisa toda la elocuencia de Crisóstomo para que cesase tal escándalo; pero al fin el santo Patriarca logró su objeto, y asi sobre este punto como sobre muchos otros Constantinopla cambió de faz. Una sublime imágen que tenia siempre delante de sus ojos aumentaba su celo; eonsideraba su diocesis como un vasto hospital lleno de sordos y de ciegos, tanto mas dignos de lástima en cuanto amaban su estado. Su solicitud traspasaba los limites del redil que le estaba confiado, y se extendia hasta las mas apartadas regiones; asi es que envió á dos obispos para instruir el uno á los godos, y el otro à los escitas errantes, llamados nomadas. Solo faltaba al Santo recibir la recompensa ordinaria del celo y de la virtud, es decir, las persecueiones, y por cierto que las sufrió.

La emperatiz Endoxia; Eutropio, favorito del Emperador; los Arrianos, á quienes negó una iglesia, todas estas personas apasionadas y perversas se reunieron y obtuvieron del Emperador un decreto de destierro contra el santo Patriarca; una turba de soldados lea rrancaron de su Iglesia, pero en la misma noche de su partida un terrible temblor de tierra conmovió el palacio imperial, y aterrorizada la Emperatriz rogó al Emperador que llamace otra vez al Arzobispo. Crisóstomo regresó à su sede siendo recibido por todo su pueblo con grandes aclamaciones, pero en breve partió otra vez para no volver inaño.

Una segunda sentencia, tan injusta como la primera, enviò desterrado al Sauto à los confines del Imperio; alli sufriò grandes penalidades, y no tenia mas consuelo que en las cartas que le escribian el papa Inocencio I y los mas grandes Obispos del Occidente que tomaban parte en sus infortunios: sus verdugos ya exponian al santo Arabbispo, que era calva, à los ardores del sol: va le obligasanto Arabbispo, que era calva, à los ardores del sol: va le obligahan à suir los dias de fuerte lluvia, baciéndote andar hasta que sus vestidos se hallaban calados y cliorreado agua. Tan malos Iratamientos debilitaron enteramente la satud del Santo, y al llegar à 
Comana, en el Ponto, se sintió enteramente extenuado; al ver cacao su fin, cambió san vestidos por dores blancos, como para prepararse à las hodas del celeste Cordero; recibió la santa comunion, 
dijo sus oraciones, que terminó, segun su costumbre, con estas palabras: Glorificado sea Dios por todo, y deiendo amen y formando 
la señal de la cruz, entregó tranquilamente su alma entre las manos 
de Dios, el día 1 de estiembre del año 467 :

Dirijamos ahora nuestras miradas al otro extremo del Oriente, y cerra de la gruta de Belen verémos à un hombre cuyo poderoso gemio se ha inspirado con los recuerdos de los Santos Lugares, y que, 
desde el fondo de su soledad, luena la tierra con la fama de su nombre, sostiene a la Iglesia, aterra à la herejia, lleva à sus últimos limites la ciencia de la Escritura, traza segrars regias à los prebileros y à las madres de familia, y abre finalmente un protector asilo à los 
empobrecidos descendientes de los Escripiones y de los Pablo Emifios. Aquel hombre extraordinario, aquella eoluna de la Iglesia, 
aquella antorcha del Oriente y del mundo entero se llama san Jerénimo.

roumo.

Nacido en Stridon, en los confines de la Dalmacia, á mediados del fio 331, recibió una excelente educación, que perfeccionó en Rona, donde hizo rápidos progresos en las bellas letras y en la elocuencia. Entre el torbellino de la gran ciudad Jeronimo olvidó poco à poco las santas máximas que sus padres le babian inspirado; ideas enteramente mundanas, y un marcado retraimiento por los giercicios religiosos constituyeron el fondo de su carácter, y si bien no cayó en los vicios groseros, carecia de aquel espiritu del Cristianismo que hace los verdaderos discipulos de Jesucristo. Sin embargo llegó la bora de la gracia, y al regresar de un viaje que hizo à las Galiss podió el Bautiston, y consagrado desde entones à la oracion y al es-

- Las mejores obras de san Juan Crisóstomo son:
- 1.º Su Tratado del sacerdocio;
  2.º Sus Homilias al pueblo de Antioquia;
- 3.º Sus Comentarios sobre san Mateo y sobre las Epistolas de san Pablo.
- Dajo la direccion de los Sres. Gaume bermanos se han reimpreso en Paris las obras completas de aan Juan Griscistomo, en griego y en latin, 26 lom. en 8.º mayor; es la mejor edicion de este santo Padre.

tudio de la Escritura, vivió como un cenobita en medio del tumulto de Roma, y como un santo en medio de la corrupcion y del libertinaje. Desde Roma pasó à Oriente y se hundió en los abrasados desiertos de la Siria, pareciendo increibles, á no referirlas él mismo. las austeridades que en ellos practicó ; algun tiempo despues dirigiose à Jerusalen y luego à Antioquia, euvo obispo Paulino te elevó al sacerdocio, en lo que no consintió Jerónimo sino con la condicion de no ser agregado à iglesia alguna.

El deseo de oir al ilustre san Gregorio le condujo à Constantinopla en 381; el año siguiente fué á Roma donde el papa Dámaso le retuvo, empleándole en los mas graves asuntos de la Iglesia, y encargándole de contestar á las cartas de consulta que le escribian los Obispos, basta que para sustraerse à diferentes persecuciones que sobre él habian atraido sus méritos y virtudes, partió el Santo para Belen, en cuvo lugar santa Paula, ilustre matrona romana, hizo construir para él un monasterio, edificando él mismo un hospicio para los numerosos peregrinos que visitaban los Santos Lugares. El santo Doctor nos ha deiado una muy interesante descrincion de la vida celestial que observaban los monies de Belen, y de la piedad que reinaba en todas las aldeas de los airededores : despues de baber hablado del estrépito de las grandes ciudades, exclama en un transporte de alegria : «La aldea de Jesucristo es en un todo cam-«pestre; alli no viene à berir vuestros oidos rumor alguno à no ser «el canto de los Salmos; á cualquiera parte que os volvais oiréis al «labrador guiando el arado y cantando alleluya, ó al segador que «reposa de sus rudos trabajos entonando los Salmos 1. » ; Ay I cnánto ban cambiado los tiempos l ¿ Qué ois abora así en nuestras ciudades como en nuestros campos? Ved si podeis hacer algo ante Dios para resucitar las santas y tiernas costumbres en ya relacion acabais de leer.

Jerónimo se ocupaba noche y dia en estudiar y escribir; y amando á la Iglesia como un hijo ama á su madre, estuvo siempre pronto à refutar con infatigable energia todas las berejias de su tiempo. Los Luciferianos, que acusaban á la Iglesia de excesiva indulgencia para con los penitentes; los Helvidianos, que negaban la perpetna virginidad de la augusta Maria; Joviniano, que disfamaba el estado de las Vírgenes y predicaha la rebelion contra las leves de la Iglesia; Vigilancio, que condenaba como idólatras á los que veneraban las reliquias de los Santos, cayeron sucesivamente bajo las garras del leon del desierto, confundiéndolos el Santo con lógica tan vigorosa y lal fuerza de estilo que les redujo á no saber qué decir.

El Pelagianismo, que empezaba à propagarse por el Oriente, ba-Iló en Jerónimo un terrible adversario, pues lo refuto en un célebre diálogo que puso á los fieles en guardia contra tan perniciosa herejía.

À las continuas inquietudes que le causaban el peligro de los fieles de Oriente, y las perdidas que la Iglesia habia experimentado á cansa del cisma y de la berejía, unióse la noticia del saqueo y pillaie de Roma por los vándalos; un hambre espantosa puso fin á los horrores de que fue victima aquella ciudad : viéronse familias enteras buir sin vestidos, sin viveres, sin dinero, y los descendientes de los señores del mundo reducidos á la mendicidad. Los hombres y las mujeres abandonaban su patria para evitar la muerte; bundianse en los desiertos o en terrenos pantanosos; muchos se refugiaron en Belen, y san Jerónimo, que no pudo contener sus lágrimas á la vista de tantos desgraciados, hizo cuanto le fue posible para alimentarlos, consolarlos y procurarles un asilo.

Uno de los mas insignes servicios que el santo Doctor prestó à la Lelesia îne el de revisar el texto de la Biblia, y corregir las faltas que habian podido deslizarse en las varias versiones de los Libros sagrados. El Santo emprendió tan grande y penoso trabajo á ruegos del papa Dámaso, y lo concluyó con grandes aplausos de todo el mundo católico. La austeridad del Santo anacoreta no era inferior á su celo por la Iglesia y á su aplicacion al estudio ; habiase retirado à la soledad, dice él mismo, à fin de llorar sus pecados en el fondo de una celda mientras esperaba el dia del juicio; preferia los vestidos mas groseros y los alimentos mas viles, tanto que solo comia pan negro y algunas yerbas, y ann en pequeña cantidad. Consumido por el trabajo y la penitencia, el noble vencedor de los vicios y de las hereijas fue à descansar en el seno de Dios, por el cual tan valerosamente habia combatido, el dia 30 de seliembre del año 420 '.

<sup>&#</sup>x27; Epist, XVII, pag. 126.

Las principales obras de san Jerónimo son: 1.º Sus Comentarios sobre la Escritura;

<sup>2.</sup>º Sus Epistolas y sus Vidas de los Padres del desierto;

<sup>2.</sup>º Sus libros contra Helvidio. Joviniano y Vigilancio. El P. Martianay, benedictino de la congregacion de sau Manro, publicó una

Las gloriosas victorias conseguidas contra el cisma y la herejiu por san Jerónimo, por san Juan Chisóstomo y por los demás doctores del siglo V, no nos causarán admiración alguna, si, penetrando en el desierto, consideramos los numerosos Moiseses que oraban en la montaña. Bientras que el mano era presa de uma agliacion continua, reinaba en la soledad una calma perfecta; dábanse alli grandes ejemplos à los gentiles para conservirires, à los malos cristianos para desprenderes del mundo, y à los feles discipulos de Jessuristo para a lentarles, al mismo tiempo que se arrojaba en la balanza de la justicia divina una inuensa expisicion, la que aseguraba la culcoria à la Iglesia y el perdon à los culpables. Entre aquellos intercesores enviados en aquella época al desierto, citarémos particularmente à san Arsanio y à san Gersismo.

Arsenio, romano de nacimiento, de familia ilustre y de raras prendas, instruido perfectamente en las ciencias divinas y humanas. llevaba en Roma una vida retirada, cuando el emperador Teodosio el Grande rogó al papa Dámaso le buscase un profesor para sus dos hijos Arcadio y Honorio; el santo Pontifice fijó su vista en Arsenio y le envió à Constantinopla, donde fue recibido por Teodosio con senaladas muestras de distincion, elevado à la dignidad de senador. mandando el Principe que fuese respetado como el padre de sus bijos, cuyo tutor y preceptor le nombraba; quiso además que tuviese un magnifico tren, y puso á su disposicion cien criados, todos ricamente vestidos. Cierto dia en que el Emperador entró en el aposento de sus bijos para asistir à sus lecciones, vióles sentados mientras que Arsenio se mantenia de pie, lo cual le causó tanto enojo, que por algun tiempo despoió à sus bijos de las insignias de su dignidad, ordenando que durante sus lecciones estryiesen de pié y Arsenio seutado ; las reprensiones paternas en nada pudieron cambiar el carácter de Arcadio, y babiendo un dia cometido alguna falta, fue castigado por Arsenio, logrando este ofenderle, si, su extremado amor propio, pero no hacerle abandonar su obstinacion y terquedad. Arsenio aprovechó esta ocasion para realizar el provecto que de abandonar el mundo tenia formado desde mucho tiempo, y en el año 394, cuando contaba cuarenta años de edad, y despues de baber vivido once en la corte de Constantinopla, se retiró al desierto de Scele, en Egipto. edicion de san Jerónimo, París, 1683, 1704, 5 tom. en fólio : nero su edicion deja algo que desear.

Admitdo despues de rudas pruebas en el monasterio de San Juan, Arsenio se distinguió entre todos los anacoretas por su humildad y su fervor. En un principio se permitia inadvertidamente ciertas acciones à las que se habia acostumbrado en el mundo, y que aunque inocentes en si mismas parecian anunciar figereza é immortificación, como era por ejemplo su costumbre de estar con las piernas eruzadas; los antiguos religiosos que le respetaban extremadamente no quisieron advertiresde on una reunion publica de todos los hermanos, mas el abad Pastor se valió para ello de la siguiente estranagema: comione con se monje que guardase a quella misma postura, por la que el le reprenderia como contraria à la modestia religiosa, y asimismo se hizo. El monje escucho la reprension en silencio y sin contestar nada para excusarse, por lo que Arsenio conociondo que habia querido dársele una advertencia indirecta, veló en adelante sobre si mismo va se corrigió.

Entre los monjes de Scete no habia otro tan miserablemente vestido como él, y con ello trataba de castigarse por la exterior magnificencia que desplegara en la corte. Habiendo caido enfermo, el Presbitero del desierto le bizo conducir á su babitacion, inmediata à la iglesia, y alli le acostaron sobre nna estrecha cama de pieles de animales, y pusieron hajo su cabeza una modesta almohada; uno de los solitarios entro a visitarle, mas escandalizado al verle acostado de aquel modo, preguntó si era el abad Arsenio; entonces el Presbitero le llamo aparte y le dijo : «¿ Qué profesion ejerciais en el mun-«do antes de ser monje? - La de pastor, contestó, y á duras pe-« nas podia vivir. - ; Pnes bien! repuso el Presbitero, cuando estaba «en el mundo Arsenio era el padro de los Emperadores; tenia á sus «órdenes à cien esclavos enbiertos de seda, y adornados con braza-«leles y cinturas de oro; acostábase en lechos magnificos; al paso «que vos, que erais pastor, os hallabais peor en el mundo que aquí.» Conmovido el buen monje por tales palabras, se prosternó diciendo : «Perdonadme, padre mio, he pecado; reconozco que Arsenio está « en la verdadera via de la bumillacion : » y se retiró en seguida edificado en extremo.

Un oficial del Emperador trajo cierto dia à Arsenio el teslamento de un pariente suyo, senador, el cual antes de morir le babia instituido su heredero; el Santo le preguntó el tiempo que babia pasado desde la muerte de su pariente: «Pocos meses, contestó el coficial. — Mucho mas tiempo hace que he muerto yo, replicó Arsenio, y por lo tanto no puedo heredarle.» Aquel varon eminente, que habia visto todo lo mas halagüeño que ofrece el mundo, estaba de tal modo disgustado de el, que cada año solemnizaba el día en que Dios le habia hecho la gracia de retirarse del siglo; su modo de celebrarlo era comulgar, dar limosna à tres pobres, comer unas cuantas legumbres cecidas, y dejar su celda abierta para cuantos solitarios le visitasen. ¹.

Nada podia compararse con su humidad sino su mérito; con un gran findo de ciencia, con un buen decir poco comun, con un exterior imponente por su talla elevada, por sus cabellos y porsu larga barba que le llegaba hasta la cintura, tenia toda la reserva y modesta de los oblitarios mas jévenes. Cierto dia en que consultaba á uno de los antiguos Padres, anciano virtuoso, pero muy sencilo, uno de los hermanos le dijo: «Padre Arsonio, cómo recuris á secuniqua ejuda, vos que possesis todas las ciencias de los griegos y «de los romanos?» à lo que contestó: «Sin duda que he estudiado emucho las ciencias de Roma y de Atenas, mas igonor basta el al-saheto de las de los Santos, en las que este buen Padre es mi maes-stro consumado.

Para ejercitarse en la práctica de todas las virtudes, las que convierten al hombre en un ángel en la tierra, dirigiase con frecuencia esta pregunta tan celebrada despues: «Arsenio, ¿ por qué bas abanadonado el mundo, y por qué has venido aqui?»

Cincuesta años había que aqued grande explador de los crimenes del mundo, aquel soblime intercesor de la Iglesia cerca de Dios, camplia, entre lagrinas y penitencias, sa elevada mision, llesando los desiertos con la luz de sus ejemplos, coando Dios le llamó para recompensarle. El temor del jucio de Dios le bizo derramar llanto, nas no turhó el repeso de su alma hermosa; el abad Pastor, testigo de su muerte, exclamó: el Dichoso Arsenio por haber llorado sobre «si mismo mientras ha estado en la tierra Los que no lloran en esta «vida, llorarán eternamente en la otra.» Arsenio murió en 449 à la edad de noventa y cinco años.

Á medida que aumentaban los desórdenes, las revoluciones y los crimenes del mundo. Dios, que equipara siempre los medios de defensa a los atuas.

In ejus yatas.

eius vita,

titud siempre ereciente de santos solitarios: en aquella época debe figirse la fundacion de las fauras, tan celebres en todo el Oriente como gratas al corazon de los Cristanos; para formarse de ellas una idea, figuraos en medio de una dilatada soledad un vasto terreno de forma circular, cuyo centro está oeupado por una glesia donde reside el Dios del cielo, y cuya circunferencia formanla numerosas celdas, asiadas unas de otras, y habitadas por solitarios, ó mas hien por ángeles.

Las primitivas fueron fuudadas à algunas leguas de Jerusalen y à orillas del Jordan, en aquellos lugares cuyos ecos resonaban aun con las vole de los Profetas, de Juan Bautista y del divino Maestro, siendo otra de las mas célèbres la de san Gerásimo.

Edificada en el año 440 á un cuarto de legua del Jordan, componíase de setenta celdas; los religiosos si bien se mantenian solos en sus celdas durante cinco dias de la semana, no tomando por todo alimento sino pan, agua y unos pocos dátiles, vivian en sociedad v bajo la obediencia de un superior : los sábados y domingos concurrian todos á la iglesia, cantaban en comunidad alabanzas à Dios, participaban de los santos misterios, comian juntos algun manjar eocido y bebian un poco de vino; mas despues de las Visperas del domingo volvian todos á sus celdas, llevándose pan, agua y dátiles para alimentarse durante los cinco dias que debian permanecer solos. Sus ocupaciones eran el trabajo mannal y la oracion, no pudiendo jamás encender fuego, ni aun lamparas para leer por las noches; era igualmente una ley entre ellos, que al salir de sus celdas dejasen las puertas abiertas, á fin de indicar que nada poseian en propiedad, y que sus hermanos podian disponer de sus escasos muebles, perpetuando asi el espiritu de caridad de los primeros cristianos. San Gerásimo murió en el año 475 1

En los desiertos, asi de Oriente como de Occidente, encontramos á cada paso vida tan perfecta; oigamos á un testigo presencial, a san Juan Crisóstomo, al describir la vida de los anacoretas que habitaban en las montañas vecinas de Antioquia.

«Levàntanas», dice, al primer canto del gallo y á media noche; edespues de recitar los Matitines y las Láudes, ocúpanase, cada uno cen su celda, en leer la Escritura ó en copiar libros; luego se diriagen todos á la iglesia para recitar Tercia, Sexta, Nona y Vispeli Helote, I. Bas. 404. «ras, volviendo en seguida á sas celdas silenciosamente. Jamás camabian entre si la menor palabra; su conversacion es con Dios, con dos Profetas y los Apóstoles, cuyos divinos escritos meditan de conutinuo.

«Su alimento consiste en un poco de pan y de sal; algunos añaden un poco de aceite, y los enfermos una escasa cualidad de yeraabas y de legumbres; terminada la comida, toman algunos instantes de reposo, segun uso de los orientales, y vnelven à sos trabajos, que consisten en hacer cestos y cificios, en cultivar la tierra, en cortar los bosques, en preparar la comida, en lavar los pies à dos huéspedes, à los que sirven con suma caridad, sin examinar si son ricos à pobres: una estera extendida en el sucle les sirve de cana, y sus vesidos están formados con pelo de cabra ó de camello, o con pieles trabajadas tan groseramente que el mendigo umas nisvarbile se negaria à cubrirse con ellas.

«Sin embargo entre ellos los hay nacidos en el seno de la opuelencia y crecidos entre todas las comodidades, lo cual no impide
«que todos vayan descalzos, que no posean nada en propiedad, y
«que se haga un fondo comun que se destina à las necesidades inedispensables de la naturaleza: es cierto que suceeden en las herencias de sus padres y parientes, pero únicamente para distribuiralas cantre los pobres, y al mismo uso destinan cuanto pueden ahorara sobre el producto de su trabajo. Entre todos no tienen mas que
«un corazon y un alma; jamás se les oye pronunciar los nombres de
«dayo y de mio, inventados por el espírito de propiedad, y que tantas veces destruyen los lazos do la caridad; en sus celdas reina una
»paz inalterable y una alegría pura que en vano se buscaria en las
«mas carvidadas posiciones del mundo.

« Los anacoretas terminan la oracion de la tarde con severas refle-«xiones sobre el juicio final, á fin de excitarse à la vigilia cristiana «y prepararse mas y mas para dar al Señor la rigurosa cuenta que «todos le debemes \*.»

San Crisóstomo observó siempre esta práctica, cuya ntilidad le habia demostrado la experiencia, y la recomienda eficazmente en sus obras, lo mismo que la del exámen vespertino. ¿No es verdad que no será su ejemplo perdido para vosotros? El mundo no solo necesitaba de aquellas legiones de poderosos intercesores para defenderes contra los incesantes ataques de los herejes, sino tambien para salvarso de las invasiones de los birbaros. Los primeros, mas crueles que los hunos y los vándalos, habian asallado el rediji del Señor.

En el año 431, el concilio de Éfeso, tercero ecnménico, condenó à Nestorio, el cual pretendia que la santisima Virgen no era madre. de Dios, y la decision del concilio, presidido por san Cirilo de Aleiandria en nombre del papa Celestino, fue recibida por todos los lieles con nnánimes aclamaciones; sin embargo, el demonio, autor de todas las herejías, no tardó en inspirar à Entiques, quien sostuvo que solo habia en Jesucristo una sola naturaleza. Gracias al celo de san Leon, reunióse en Calcedonia un concilio general, compuesto de seiscientos Obispos y presidido por los legados de la Santa Sede ; inaugurose la asamblea con la lectura de una carta en la cual el Sumo Pontifice explicaba claramente la doctrina católica sobre el misterio de la Encarnacion atacado por Nestorio y Entiques ; y apenas los Padres se hubieron enterado de ella, cuando exclamaron unanimemente que habia sido dictada por el Espiritu Santo, que Pedro habia bablado por boca de Leon, y que debia servir de norma á toda la Iglesia. En la epistola sinodal que los Padres de Calcedonia dirigieron á san Leon despues de la celebracion del concilio, le ruegan que confirme sus decisiones, y le dicen : « Nos habeis « presidido, como la cabeza preside á los miembros. » El santo Pontifice confirmó todos los decretos relativos á materias de fe , los que fueron recibidos con gran respeto por toda la Iglesia. El concilio de Calcedonia es el cnarto general.

Mientras que sun Leon rechazaha con una mano los ataques de los herejes, detenia con la otra à los hárbaros que invadán el Imperio. En efecto, vemos en el siglo V salir del Norte de Europa y de Asia innumerables hordas de semisalvajes, las cuales, precipitandese sobre el Imperio romano, connuévenlo por todas partes, precipitandese sobre el Imperio romano, connuévenlo por todas partes, apodéranse de sus mas bellas provincias, pasan à cuchillo à los habicales, y plentana sus movibles tiendas sobre las ruinas de los palacios y de las ciudades; en el año 408, los alemanes se establecen à orillas del Rhiu, desde Basilea hasta Maguncia; los horgoñones coupa la Suiza y todo el país que se extiende hasta el origend del Sena

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lib. II De Compunct, pag. 182, Homil, LXXII in Matth.; lib. III contra Vitup, vilae monast., c. 14.

y del Loira; los vándalos asolan las Galias, no tardando esta florecionte comarca en verse cubierta de ruinas y de devastacion; ternuinada su destructora obra, los mismos báriros coltran en España cual lorrente impetuoso, y fundan allí un establecimiento á expensas de los romanos.

La Providencia lo permitia de este modo, por dos razones: la primera, á fin de castigar à la antigna sociedad gentilica que se babia embriagado con la sangre de los Mártires, que babia dominado el mundo per especio de tantos siglos, y que à pesar de las repetidas predicaciones de los Cristianos babia cerrado los ejos à la luz del Evangello; y la segunda, a fin de hacer pasar la antorcha de la fe à mevos pueblos que se aprovecharia de ella. Tale es la invariable conducta del Señor; en ando un pueblo rebnsa convertirse, lo abandona, y llama à for que llena de guzo à la Iglesia por su docilidad; el pueblo abandonado no tarda en ser castigado, y su roina y sus desgracias, que son un mônumento de la justicia de Jesucristo, contribuyo a la fanazamiento de su imperio.

Entre los terribles guerreros que durante el sigln V sembraron el terror y la desolacion en el Imperio romano, hubo dos cuyo solo nombre espanta todavía, y fueron Alarico y Álila.

Alarico, rey de los godos, arrojóse sobre la Italia como un torrente que ba roto sus diques, y desoló cuanto se opusn á su paso, hallándose á las puertas de Roma en el año 410; y aquella orgullosa ciudad, la soberbia señora del mundo, despues de sufrir durante un prolongado sitio todos los horrores del hambre, fue tomada entre las tinieblas de la noche, y abandonada por el vencedor à la discrecion de sus bárbaros soldados, presenció la mas horrible devastacion que vieron los siglos ; unicamente se salvaron las que se habian refugiado en las iglesias de San Pedro y de San Pabln. El fuego unióse al saqueo y al asesinato; el estrépito de los edificios que se desplomaban devorados por las llamas ; los insultos, los gritos, clespanto, los tormentos, producian por todas partes una borrible confusion, y como si el cielo se hubiese armado tambien para castigar á la Bahilonia culpable, una furiosa tempestad completó los horrores de los godos; los rayos incendiarna varios lemplos, y rednjeron á cenizas aquellos idnlos, antes adorados y conservados por los Emperadores cristianos para adorno de la ciudad. Así perdió Roma en un solo dia la hermosura que la hacia la primera ciudad del universo, quedando para siempre mancillada la majestad del nombre romano.

La Religion, que va esta vez libró à Roma de una entera ruina, la salvó de nuevo de los furores de Átila, y bien puede decirse que los Papas fueron los conservadores de la cindad eterna. Atila, rev de los hunos, despues de haber pasado el Danubio y el Rhin al frente de un innumerable ejército, penetró en las Galias à sangre y fuego, y se dirigió bácia Italia; enviado por Dios para castigar la molicie y la corrupcion de los decrépitos romanos, tenia la conciencia de su terrible mision, y en sus cartas se titulaba el espanto del universo y el azote de Dios 1, acostumbrando decir que las estrellas caian en su presencia, que la tierra temblaba bajo su planta, y que era un martillo para el universo entero 1. Por espacio de veinte años destruyó las ciudades y los tronos, y distribuia entre sus soldados la mayor parte de las riquezas que arrebataba de los palacios de los Reyes, pues descansaba de sus expediciones en una cahaña, y servianle la comida en un plato de madera. Átila era de pequeña estatura, pero muy rnbusto; tenia la voz fuerte y sonora, y los reves que arrastraba tras si decian no poder soportar la severidad de sus miradas.

Durante la primavera del año 462, Aquilea, Milan y todas las ciudedes de la alta Italia canc ona estrepito à los repetidos golpes del Bărbaro; las legiones romanas huyen espanadas, y el devastador torrente se dirige contra. Bona con una rapidez siempre crocinet, coando san Leon halla en as fe el vado de oponerle un dique: parte, Roma entera le acompaña con sus oraciones, y el día 11 de junin de 452 llega al campo de Atila, establecido cerca del lago de Garde, à orillas del Mincio, no lejos de la actual ciudad de Peschiera. Al llegar aqui ofrécese à la imaginacion uno de los mas granieses espectacions que les sa dable concebir; la barbarie y la civilización, el Cristianismo y el Paganismo, el bombre de sangre y el hombre de Dios, la fuetza moral y la fuerza material, en una palabra, Leon y Atila están frente à frente; ¿quién de los des trimafar? Para contestar, precise es tracer à la memoria que el Dios que vela por la Iglesia se el mismo que figi al mar: «Hasta aqui llegarás,

- \* Metus orbis et flagellum Dei.
- Stellas prae se cadere, terram tremere, se malleum esse universi orbis.

ey aqui, un grano de arena bumillară el orgullo de us olas. » Al ver à Leon el Bărbaro permanecio inmóvil, mudo, y solo recobra la palabra para decir à sus oficiales admirados, que el alad del Pontifice ha visto à otro Pontifice lleno de majestad, que le amenazaha de merete si no obedecia à Leon , 'Altia, alterorizado, manda la retina da, retrocede, y abandona la Italia. Tres años despues, en 453, el mismo Pontifice salvo à Roma por segunda vez, pues balhiendose apuderado de la ciudad Genserico, rey de los vándalos, suplicole que prohibires à sus tropas el incendio y el derramamiento de sangre, lo que le fue concedido !

En aquel mismo tiempo, una pastora, sunta Genoveva, libraba à Paris de los furores de Atila, habiendo obtenido del ciole con sus fervientes oraciones, que no entrase ca la ciudad el bárbaro conquistador. Así es como Dios da en todos tiempos defensores á su Iglesia y à los pueblos bijos de la misma; defensores de las fe, de la vida y de la civilización á quienes hoy el mundo desprecia.

#### Oracion

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por los insignes ejemplos de virtud que nos disteis en las personas de san Arsenio, de san Jerónimo y de san Juan Crisóstomo; hacednos la gracia de que imitemos su bumildad y su caridad.

Me propongo amar à Dios sobre todas las cosas, y à mi prójimo como à mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, me preguntaré con frecuencia: ¿ Por qué soy cristiano?

Vésse este hecho en las Tres Romas, t. III, pág. 544 y sig.

## LECCION XXVII.

CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. (SIGLOS V Y 11).

Juicio de Dios sobre el Imperio romano. — La Iglesia propagada convenden de la Irlanda; convertigo de los francesas; ama Leidate. — Continuendo del juició de Dios sobre el mundo actiguo. — La Religion salva las ciencias; e rea una nueva sociedad. — San Benito; poder de un Orien; servicios que pressa de Europa. — La Iglesia alligida en Oriente; violencia de los Entiquianos; — defendada; quinto concluig gozeral.

À pesar de los esfuerzos de los santos Doctores y de las oraciones de los solitarios, los berejes y los antignos gentiles continuaban cerrando los ojos da luz, y los sectarios bacian grandes esfuerzos para
aumentar sus filas : estos hombres se habian hecho indignos de la
verdad, y la justica de Dios arrebatándoles la sagrada antorcha que
en su divina misericordia les presentara, la llevá é otros pueblos,
pues la glesia nada puede perder, y nuevos hijos la consolarán sienipre de la apostasia de los que la abandonan.

De repente commévese el Norte de la Europa y del Asia; é innumerables enjambres de pueblos bárbaros acudem à receger el precisos unanà de la verdad que el Gentilismo desprecia; su doble misione consiste en castigar al Imperio romano por su ingratitud, por sus crimenes y por su tenar rebelion contra el Cordero dominador del mundo, y consolar à la Iglesia, convirtiendose para ella en otros tantos bijos, modelo de docilidad. Empiezan por ejecutar la primeta, y el immesos coloso que por tanto tiempo llenara el mundo, y que bebiera durante tres siglos la sangre de los Mártires, cae à sus golpes, gritando los estparcidos miembres de su cadaver à los siglos venideros: «De este modo percecràn los imperios que digan: «No «quiero que el Cristo reine em m.»

Establécense los bárbaros sobre las ruinas del mundo antiguo, y preséntase à ellos la amable hija del cielo, la Religion de la caridad: su dulce voz de madre biere los oidos de los indomables vencedores, los leones deponen su fiereza, y mientras espera que pueda conver-

tirlos en eristianos, la Iglesia los convierte en hombres. Este milagro se verifica insensiblemente, y créase un nuevo mundo, mientras que se obra un nuevo prodigio que mas de una vez hemos tenido ocasion de indicar

El sol que ilumina la naturaleza no pass de un punto á otro del cielo con mas exactitud, que el sol de havedad à bañar con sus ravos à una nueva region, coando un pueblo culpable ha despreciado su luz. Así, en el preciso momento en que las herejas de que hemos bablade en la lección anterior arrebataban à la Iglesia nuevo rosse bijos, la sagrada antorcha era colocada en manos de un jóven santo, encargado de hacerla brillar á los ojos de una nacion entera; san Patricio, al convertirse en apóstol de la Irlanda, conquistó para Jesucristo una de las mas bernosas partes del redil divino, y quizás la mas fied entre todas.

San Patricio nació en una aldea de Inglatera, si bien era romano de origen, y se cree que su madre era sobrina de san Martin, obispo de Tours; Patricio fue educado en la religión cristiana, y habiendo à la céad de quince años cometido una falta que parecto no debió ser may considerable, sinitó tan crueles remordimiento, que la lloró el resto de su vida; mas Díos le proporciono los medios de devolverle mucha mas gloría que la que babia podido quitario. Apenas babia cumpilido diez y seis años, cuando una tropa de bárbaros le arrebato de su país, junto con varios esclavos y vasallos de su padre; conducido à Irianda, viões reducido à la necesidad de guardar ganados, y en medio de los bosques y en la ciama de los montes sa ucerpo sufrio hambre, frio, fluvias y nieves; pero Díos, que se apiadó de su alma, le reveló toda la extension de sus deberes, y le inspiri da voluntad de cumplitize estriciamente.

Fiel à la gracia, Patricio miró su estado como cristiano que era, y solo busco los medios de santificares; la resignación y la oración hiciéronlo soportar sus trabajos con alegría, hasta que pudo volver á su patria despues de seis años de esclavitud; llegado alli, Dios le manifesto con varias visiones que se serviria de el para la conversion de la Irlanda, y entre otras cosas parecióle ver á todos los niños de aquel pais tendicadole los brazos desde el regazo de sus madres, implorando su socorro con gritos que partian el corgazo.

San Prospero dice que Patricio recibió su mision para la Irlanda del papa san Celestino, quien le consagró obispo de aquel país. Lleno del espírita apostólico, Patricio de regreso à su patria abandonó vakrosamente à su familia; vendió, como dice el mismo, su adoleza para servir à una nacione atranjera, y marchó à Irlanda à fin de trabajar en la extincion de la idolatria. Despues de recorret toda la isla, penetrando hasla en los mas ocultos lugares, sin temer los peligros à que se exponia, sus predicaciones, robustecidas con a angelica paciencia en los sufrimientos, produjeron efectos admirables, y antes de sa bienaventurada muerte, acaccida en el año 464, lavo el consuelo de ver à cisi toda la Irlanda adorando al verdadero Dios.

¡Salve, santa iglesia de Irlanda, virgen del Norte, adornada con accorna de l'inice y de rosas, simbolo de la integridad de tu fe y de la constancia de tu valor en medio de las mas sangrientas persecuciones? Gifra tu esperanza en el Dica de los oprimidos y de los Marines; el que rompió el etro de Neron y de Diocleciano, sabrá librarte del yago que los tiranos y los expoliadores bacen pesar tanjos siglos ha sobre lu frante inmaculada.

La autorcha del Evangelio pasó de las manos de Patricio á has de una joven princesa, conservada milagrosamente entre el issesinato de toda su familia; el nuevo apóstol, que al convertir á los franceses lebia granjearles mas gloria y bonor que todas las conquistas de sus valientes capitanes, fue santa Clotilde.

Clotikle fue hija de Chilperico, hermano de Gondebaldo, rey de los horgoñones, el cual manchó sus manos con la sangre de sn beramo, de su emiada y de los principes sus hijos, para asegurarso la posesion de sus dominios, perdonando únicamente à dos hijas de Chilperico, dodada de rarà hermosura y que no cran temibles à causa de su tierna edad. La mayor fue encerrada en un monasterio, donde profeso, y Oldidia permaneció en la corte de su to, tenicado la eficicidad de ser educada en la neligion acidible, à pesar de vivir entre Arrianos; desde su mas temprans edad se acostumbró à despreiar el mundo, sentimiento que se robusteció mas y mas en ella por la práctica de las obras de piedad, y su inocencia no sufrió el mas ligero menoscabo por los seductores encantos de la vanidad que por todas patre la rodeaba.

Clodoveo, rey de los francos, destructor del poder romano en las Galias, pidióla en matrimonio: su demanda fue satisfactoriamente contestada, con la condición empero de que se dejase en libertad á la princesa para profesar su religion; y su entace se verificó en Soissons, en 493, en medio de grandes solemnidades. Clotide mandó construir en el palacio de su marióu un pequeño oratorio, donde pasaba mucho tiempo en oracion; tambien practicaba gran número de secrelas mortificaciones, pero como la prudencia presidia á todos sus ejercicios, no faltaba à ninguna de las exigencias de su estado. La igualdad de su carácter, su dulzura, su condescendencia, no tardaron en granjanei el amor de su esposo, y al verse enteramente quia da de su corazon, solo pensó en ejecutar el proyecto que tenia formado de convertité à Essectivité à facescription.

Con frecuencia le bablaba de la vanidad de les idoles y de la excelencia de la religion cristiana, y si bien Clodoveo la escuchaba siempre con placer, no habia llegado aun el momento de su conversion. ¡Animo, santa princesa! Continuad en vuestras oraciones y buenas obras ; Dios, que tiene en sus manos el corazon de los reyes, no tardara en abrir à la verdad el de vuestro esposo. En efecto, algunos años despues, estando Clodoveo en guerra coo los alemanes, dioles la batalla de Tolbiac, cerca de Colonia; en medio de la pelea, introducese el desórden en sus filas; el mismo va á caer prisionero; invoca à sus dioses, y permanecen sordos; va no le es dable detener à los fugitivos, cuando en trance tan funesto acuérdase del Dios de Clotilde, le invoca, y promete adorarle si consigue la victoria. En un iostante cambia el aspecto del combate; los alemanes son derrotados, mientras que el Rey expide un correo á Clotilde anunciándole lo que acaba de suceder : la piadosa princesa , fuera de si de alegria, se pone al momento en marcha, y encuentra al Rey en Reims

San Remigio, obispo de aquella cindad, completó la instruccion del arrogante venecdor, el cual ni un solo instante pensó en diferir su conversion; por el contrario reunió a sus soldados y exhorticis à seguir su ejemplo, renunciando á idoles vanos para adorar al Dios á quien delhan la victoria, cuandó fue interrumpido por las aclamaciones de los francos: a Renunciamos á los dioses mortiles, agritaban todos; estamos proutos á adorar al verdadero Dios, al Dios «que Remigio predica" a. Figise el Bautismo para el día de la vispera de Navidad, y Remigio, que deseaba impresionar la imagina-

cion do los franceses con lo mas augusto que tiene en sus ceremonias la Religion, nada omitió para revestir à aquella de toda su brillametez; por su órden, la iglesia y el abspitator informa allombrados con riquisimas tapicerias, y encendiéroses miles de luces, en cuya cera es mezelaron perciosos perfumes, de modo que el sagrado lugar pareias lleno de un olor celeste. Nada mas magnifico que la mareña de los neves cateciamenos: las cales y las plazas publicas habian sido icamente adornadas, y desde el palacio de Clodoveo hasta la igiteriam marcharon en procesiou, con los santos Evangelios y la reuz, entonando himnos y letanias; san Reuigio llevaba à Clodoveo de la mano, seguia la Reina con las dos princesas, hermanas de Clodoveo, y ceraban la comitiva mas de tres mil hombres de se ejército, oficiales en su mayor parte, à quienes su ejemplo habia ganaro para Issueristo.

L'legado el Rey al baptisterio, pidió el Bautismo, y el santo Obispo, desplegando entonces la autoridad que solo pertonce al ministro del sumo Dueño, y usando un lenguaje de que la historia profina no presenta ejemplo alguno, le dijo: «Orgulloso sicambro, busmilla tu frente; adora lo que has quenado, y quena lo que has
adorado '.» Clodoveo, manso y dulce como un cordero, se inclinó
bajo la mano del Poutilice, y despues de confesar la fe de la Trinidad, recibió el agua sagrada y la uncion del santo crisma; lise tres
mil francesses que le acompañaban, sin contar las nujeres y les mños,
fueron bantizados al mismo tiempo por los obispos y demás ministros que habian acudido á Reims para esta ceremonia; nan de las
hernanas de Clodoveo recibió tambien el Bautismo, y la otra, que
ca cristiana, pero que habia tenido la desgracia de care no la hereja, fue reconciliada con la Iglesia. Estos sucesos acontecieron en
el año 1402.

La noticia de la conversion de Clodoveo sembró la alegría en udos de mundo cristiano, pues era en aquella época el único soberano católico; los demás eran de gentiles ó herejes. Despues de haber abrazado la verdadera fe, aquel principe no cesó de practicarla, noble ejemplo que han imitado sus sucesores por espacio de nuchos sigles, y que les ha valido el grorioso título de Reus cristianisimos.

<sup>&</sup>lt;sup>1/a</sup> Véanse en Baronio las notables profecías de san Remigio á Clodoveo sobre los destinos de la Francia.

Mitis depone colla, Sicamber; adora quod incendisti, incende quod adorasti.

San Gregorio de Tours. (Hist. franc. ; Hist. comp. de la Igl. ).

Por sa parte Cloilide no cesaba de dar gracias à Dios por la conversion de su esposo; y despaes de la macric de este, relirões à Tours, cerca del sepulcro de san Martia, doude pasó el resto de sus dias co la oracion, el ayuno, las vigilias y otras prácticas de poniteria, parceiando haber advidado completamente que bubires elodoreina y que sus hijos se sentasen en el trono. Como predijo su muerfe treinta dias antes de que acontociese, recibi lo Sacramentos y entregó tranquilamente su hermosa alma al Criador el dia 3 de junio del año 513. Desde el bautismo de Clodoveo datan los largos siglos de gloriay de veatura que hicieron de la Franca la primera de las naciones ' por sus cestumbres, por sus luces y por su influencia; y fictic ella si jamás hubieso olivado el principio de su prosperidad i (filte ella si jamás hubieso olivado el principio de su prosperidad i

Todos los pueblos bárharos, los francos, los borgoñones, los godos, los vándalos, los hunos, los alanos, los lombardos, y tantos ofres que por espacio de un siglo viéronse llegar de los confines del Norte, debian acogerse sucesivamente en el regazo de la Iglesia, y mientras Illegaba este momento, cumplian inflexiblemente su terrible mision de aniquilar el mundo antiguo. Así los monumentos del genio como las obras maestras de las artes se desplomaban rajulamente bajo su hacha destructora: las riquesas de la antiguedad iban á desaparecer para siempre, si la Providencia no bubiese velado en su conservacion; y nosotros, descendientes de aquellos teribis misioneros, nos hubiéramos visto privados sin recurso de las fues de Roma y de Atenas, y hasta bubiésemos ignorado el nombre de tantes famosos varones que son en el dia objeto de nuestra admiracion.

Entonces Dios suscitó á un hombre digos de la eterna gratitud de los siglos; á un hombre que salvó los nonumentos del genio antiguo y conservó la preciosa semilla de la ciencia; á un hombre que fue el patriarca de la vida religiosa en Occidente, ó al menos, que dió nos forma perfecta á tan respetable estado; este hombre fue san Benito.

Otto la Francia es la primera nación del mundo, que su treto e sel mando let van del mundo, etc. set, no las plittos eque del se francese so lo digan. Dejámosles mecese en su orgallo. Y si anu en materias de Religion han deservado y las destroes que Caunt haba posquisimo de la España, al paso que hace resultar lo de las denás naciones, especialmente lo de la supa, sepan que sete es aclaque general entre los incomparadata habilantes de allende des Princes. Sin embergo, yo creo que la España nada ticse que entidiar à la Prancia. (Note del Carper de la Lingualin assuciones).

l'El padre de la Europa civilizada aació à mediados del año 880 en Narsi, ciudad episcopal del ducado de Sepoleto, en Italia, y asique uvo la edad necesaria para emprender el estudio de las ciencias, fue enviado por sus padres á las escuelas públicas de Roma; mas temiendo el angelico miño que el fatal ejemplo de tantos jivenes hiere impresion en su corazon, partió de Roma y se retiró al desierto de soblaco, apartado como seis leguas de aquella capital. Una cueva timeda y baja serviale de habitacion, en la que no se crea que el demonio le dejase tranquilo; por el contrario leutole cierto dia tan irramente, que para rechazur la tentacion el siervo de Dios revol-cose desando entre espinas, no levantiadose basta que vió su certo cubierto de sangre; pero aquellas beridas apagaron las impuras llamas de la concupiscencia, cuyo aguijon funesto no sintió de nuevo 1.

La fama de su santidad aumentaba de dia en dia; así que, se vió el Santo rodeado de numerosos discípulos, con los cuales no tardó en levantar doce monasterios, en cada uno de los cuales puso doce religiosos con un superior, contándose entre aquellos nuevos bijos de la penitencia à muchos personajes ilustres; entre otros à Manro v à Plácido, ambos bijos de senadores. Benito abandono el desierto de Sublaco para retirarse al Monte-Casino, en el reino de Napoles, en cuva cima habia un antiguo templo y un bosque consagrado à Apolo, el cual contaba en aquel punto con alguoos adoradores; esos restos de idolatría inflamaron el celo del siervo de Dios, el cual predicó el Evangelio, baciendo gran número de conversiones con la fuerza de sos discursos y de sus milagros. Dueño del terreno, rompió el ídolo y cortó el bosque, elevando sobre sus rninas dos oratorios ó capillas, bajo la invocacion de san Juan Bautista y de san Martin : tal fue el origen del célebre monasterio del Monte-Casino, cuvos cimientos puso Benito en 527 à los cuarenta y ocho aŭos de su edad.

En Monte-Casino escribió Benito su regla, y alli mismo fundó la Orden para siempre ilustre de los Benedictinos; Dios, que le habia ecogido como à otro Moisés para conducir à un pueblo de elegidos à la verdadera tierra prometida, autoritó su miston con el don de dulagros y con el do profesis, cierdo dia, en presencia de gran mi-

<sup>.</sup> Véase sobre el desierto de Sublaco ó Subjaco, las Tres Romas, t. III.

mero de espectadores, resucitó á un novicio muerto por la caida de una pared.

Al cultur en Italia Totila, rey de los godos, quedó sumamente sorprendido al oir referir tantas maravillas acerca de sas in Benito, y queriendo saber si era tal como se lo habian pintado, mandole un axiso participiandole que le haria una visita; sin embargo en vez de irie à ver en persona, enviole uno de sus oficiales llamado Riggon, al cual revistiera de sus reales insignias, baciendole acompaiar por tives de los principales sañores de su corte y por un numeroso cortejo. A penas el Santo, que se hallaba sentado, le hubo visto, cuando le gritó: « Hijo mio, despojaco del traje que llevais, « pues no es el vuestro.» Y Riggon, temeroso y confiso por haber ustado de burlar à tin grande hombre, se arrojó à sus piés con cuantos le acompañaban.

Cuando se halló de regreso, refirió al Rey cuanto le había sucedido, y admirado Totila quiso conocer al siervo de Dios; al verlese prosternó en dierra, permaneciendo en aquella postura basta que Benito le levantó, llegando á su colmo la admiración del Rey cuando el Santo le dijo: «Caussis muchos males, y preveo que causarcis-«muchos mas; os apoderarcis de Roma, pasarcis el mar y reinarcis nueve años; pero morifes durante el decimo, y sercis citadoanto el tribunal del justo Juez para darle cuenta de todas vuestras «obras.»

Los tuturos acontecimientos justificaron en todas sus jurtes semejante profecía, mientras que san Benito murió el año siguiente al que corria cuando recibió la visita de Tolla; y habiéndole sido revelada la hora de su muerte, participio á sus discipulos, á quienes mandó le abriesen in sepuloro; terminado este, sobrevinole la fieber, y al caho de seis dias pidió ser trasladado a la iglesia para recibir alli la sana Eucaristia; en seguida dió algunas instrucciones à sus discipulos, y aportandose en uno de ellos, oró en pie y con las manos levantadas al cielo, en cuya postura entregó tranquilamente el espírito 4 su Criador; esto sucedió el sabado 21 de marzo de de el espírito 4 su Criador; esto sucedió el sabado 21 de marzo de de habia pasado estoree en el Monte-Casino.

Si Benito fue grande por sus virtudes, fuelo igualmente por sus obras. Grande por sus virtudes, pues acabamos de ver su vida humilde, penitente y milagrosa; y graode por sus obras, pues su regla, que anuncia el hombre superior y el Santo inspirado por la sabiduria de lo allo, causa admiracion à cuantos la conocer: el papa san Gregorio el Grande la llama eminente en ciencia, en discrecion, en gravedad, y admirable por su sencillez; y muchos concilios la califican de santa. El celebre Cosme de Médicis y otros muchos experimentados legisladores la leian con frecuencia, considerándola como un fondo rico en excelentes máximas para aprender el arte de gobernar bien. À continuacion ciannos sus principales disposéciones:

El santo Fundador empieza ordennado que se reciba en su Orden da toda clase de personas sin distincion alguna; à los miños, á los ado-lescentes, à los adultos, à los obres y á los rices, à los servos y à los que nacieron libres, à los doctos y à los ignorantes, à los legos y à los clerges. Para admirar como es justo la profunda sabiduria de este primer articulo, es preciso recordar las circunstancias en que Benito fundo su Orden. Un diluvio de derbratores inundaba la Europa, y todo el mundo autiguo caia en ruinas bajo los golpes de los ven-cedores; la Orden de san Benito fue como una nueva arca de Noci, abierta para todos los que huina, y con toda verdad puede descreta que, como la antigua, llevaba la nueva arca las primicias de un unevo mundo; en ella se refugiaron las tradiciones de las ciencias y de las antes; de ella salieron los infatigables trabajadores que una tarde desunontaron parte de la Europa y la emanciparon de la barbarie.

Los religiosos de san Benito se levantaban à las dos de la mañana, y el abad en persona debia tocar los oficios; despues de los Maitines empleaban el Hiempo que les quedaba hasta la autora elle yen meditar; trabajahan desde las seis de la mañana hasta las diez, y luego comian; entre la fiesta de Pasena y la de Pentecostes no habia ayuno, pero desde Pentecostes hasta el 13 de setiembre avunaban los miérocles y viernes, y todos los dias desde el 13 de seliembre hasta Pasena.

La abstinencia de carne, la de animales de enatro piés al menos, era perpétua, y pobres en su alimento, los religitoses de san Benilo lo eran tambien en su vestido; en los climas templados componiase de una cogulla, de una túnica y de nn escapulario; la cogulla era una especie de capuchon con que cubria su cabeza para librarla.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Concilios de Douzi en 874, y de Soissons.

del ardor del sol ó del rigor del frio; la túnica era el vesido interior, y el escapulario el exterior durante el trabio, pues concluido este se despojaban de el para ponerse la cogulia, que usaban durante el resto del día. Todos los vesidos eran de lana y de las telas nuas coumnes y bantas; para evitar todo motivo de propiedad, el abad daba á cada religições su pequeño ajnar, es decir, ademas de sus vesidos, on pañoelo, nu coculito, una aguja, un punteros para escribir y una cartera; su cama consistia en qua estera de paja, una sabana de igrea, una cubierta y una almódas.

Por los cuadros antiguos se ve que el bábito de los primeros benedictinos era blanco, y el escapulario negro ; á fin de estar prontos à levantarse para el oficio, acostabanse vestidos. Raras veces hablaban entre si, y recibian à los extranjeros con gran cordialidad y respeto; primeramente les conducian al oratorio para hacer una corta oracion; introducianles luego en la sala de buéspedes, donde se les leia algun libro piadoso durante un breve tiempo, y despues les trataban con toda la caridad posible; el abad les daba con que lavarse, y comia con ellos, pero nadie les bablaba, à no ser el religioso destinado para recibirles. Los que se presentaban para entrar en el monasterio no eran recibidos basta despues de grandes pruebas , y de un año de perseverancia ; los novicios escribian su empeño con su propia mano y lo dejaban sobre el altar; si poseia bienes los daba à los pobres ó al monasterio : à su entrada vestianle el hábito religioso, y guardaban el suyo para devolvérselo si por desgracia se retiraba.

La vida de los Benedictinos se dividia entre la oracion, el trabajo manual y el trabajo intelectual: armado sneesivamente del bacha, de la azada, de la baz y del martillo, el headcition, leñador, agricultor, albañil, arquitecto, cortaba inmensos bosques, sujetaba al cultivo tierras bata entonces virgenes, y férilles en breve por sus acertados cuidados; levantaba en el fondo de los solitarios valles, o en sitios admirables por, su salubridad y bermosa posicion, aques llos edificios caya solidaz, estension y bellas proporciones nos admiran todavia; à el deben la Alemania, la Francia, la Inglaterra y la mayor parte de la Europa la civilizacion material de que por lantos siclos ban gozado.

Mientras que el benedictino agricultor regaba con sus sudores la tierra cubierta de hosques y ruinas, su bermano, el benedictino sáhio, encerrado en su escritorio, scriptorium , desmontaba los eriales de la inteligencia, y legaba à los siglos futuros las riquezas de los siglos pasados.

En el órden de la ciencia, los escritorios formaban una de las partes mas importantes de los monasterios, y consistian en unas grandes salas, construidas de piedra de siltería y con espesas bóvedas, á fin de ponerias al abrigo de las llamas, y en ellas sobre filas de pupitres mas ó menos largas estaban sujetos con cadenas de bierro los mannscritos de las obras antiguas ; à ellos les retenia una cadena mas fuerte aun, la excomunion; si, pues aquellos Papas, aquellos Obispos, aquel Clero católico, à quienes se acusa de ser enemigos de las ciencias, babian probibido bajo pena de excomunion trasladar de un pupitre à otro aquellos preciosos manuscritos. En efecto, manuscrito habia que era el único, y permitir que fuese cambiado de sitio, que fuese trasladado de una parte á otra, era exponerlo á perderse ó à alterarse, pérdida que bubiera sido irremediable. Abora bien, frente de uno de aquellos papitres pasaba el benedictino su vida, ¿qué digo su vida? à veces la vida de un religioso no bastaba para transcribir, descifrar y poner en orden una sola obra; entonces, al morir legaba su puesto y su puntero á nno de sus hermanos, que continuaba el empezado trabajo; y aquellas vidas añadidas á otras vidas, aquellas inteligencias que se continuaban, han enriquecido al mundo moderno con las obras maestras que nos es licito admirar, pero no reproducir.

<sup>1</sup> Habia un scriptorium en todos les monasteries.

mía, la Escocia, la Suecia, etc., lo que manifiesta la prodigiosa extension de la Órden y el número de sus monasterios.

No deja de ser muy significativa la siguiente observacion: el papa Juan XXII, elegido en 1316 y muerto en 1334, habíd, despues del minucioso exámen que mandó practicar, que desde el nacimiento de la Orden habian satido de la misma veinte y cuatro papas, cerca de doscientos cardenales, siete mil arzobispos, quince mil obseso, quince mil abades insigense, cuya confirmación pertenece da la Santa Sede, mas de cuarenta mil santos y bienaventurados, de los cuales cinco mil quinientos babian sido monjes del Monte-Casino, donde están sepultados <sup>1</sup>.

Una de las mas señaladas conquistas de la Orden de san Benito fue la de la Inglaterra; mas antes de bablar de la conversion de aquel reino, demos una mirada á la iglesia de Oriente para ver sus penas y sus consuelos. San Benito, padre de innumerables misioneros, acahaha de bajar á la tumba, cuando en el año 553 suscitose de nuevo en Egipto el partido de Eutiques, cometiendo sus sectarios las mas horribles violencias, tanto que nadie se atrevia á resistirles, à cansa de su número y del crédito de que gozaban. Sus principales essuerzos se dirigian á debilitar la autoridad del concilio de Calcedonia que les condenara, definiendo que en Nuestro Señor Jesucristo hay dos naturalezas, hasta que por fin reunióse en Constantinopla el quinto concilio general, compuesto de ciento cincuenta y un obispos; en él se condenaron tres obras que servian de apoyo à aquellos herejes, à saber : los escritos de Teodoreto contra san Cirilo, la epístola de lhas, obispo de Edesa, y los escritos de Teodoro, obispo de Mopsuesta, y se confirmaron los cuatro primeros concilios generales.

Tenemos aqui un notable ejemplo del poder que asiste à la Iglesia para condenar escritos, pronunciar sobre el sentido de les libros, y exigir que los fieles se sometana à su fallo; en efecto, semejante autoridad le es necesaria para la conservacion de la fe, puesto que uno de los medios mas eficaces para conservar el depósito de las verdades que esseña es manifestar à los fieles las puras fuentes donde deben beber, y las cisternas infectadas con el veneno del error de que deben huir: enviada por su divino Autor para ensoñar la buena

<sup>1</sup> Véase à Bulteau, Historia de la Órden de san Benito; Arnold, Wiev. Lignum vitae; Juan Mabillon, pract. Act. SS. Sacr. lib. 1, 1V et V; el mismo Benedict, t, 1, y Veter, analec, t. III. doctrina, ha recibido al mismo tiempo el poder de poner en guardia á sus hijos contra las malas, y de prohibirles la lectura de los libros que las contienen y que podrian alterar su fe '.

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por haber iluminado à nuestros padres con la luz de la fe; bacednos la gracia que en todas las cosas conformemos nuestra conducta con nuestra creencia.

Me propongo amar à Dios sobre todas las cosas, y à mi prójinio como à mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amor, orare con frecuencia por la conservacion de la fe.

1 Historia compendiada de la Iglesia, pág. 233.

# LECCION XXVIII.

## CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. (SIGLOS VI Y VII).

La Iglesia propagada : conversion de la Inglaterra por los Benedictinos; — aŭigida en Oriento por los persas: calamidades de la Palestina y de la Siria; consolada: san Juan el Limosnero, el Vicente de Paul del Oriente.

Si durante el siglo VI, el Oriente, infestado por la herejía, hizo derramar lígrimas à la Esposa del Hombre-Dios, el Occidente no tardo en consolarla, ofreciendo à su ternura innumerables bijos. En primera línea aparecen los habitantes de la Inghaterra, cayo insportante país fue convertido de no modo moy notable v. Un jóven diácono, llamado Gregorio, pasó cierto día por el mercado de Roma en coasión en que estaban en venta algunos escalvas de man arra hermosura; informóse de su país y de su religion, y contestide el mercader que eran naturales de la Gran Bretaña y paganos todavia. «El Es posible, exclama Gregorio suspirando, que tan hermosas criasturas estén todavia en poder del demonio, y que sa helta presencian o vava acompañada de la gracia de Dios 1».

En el misuo momento siente nacer en su corazon un noble pensamiento, y dirigiéndose sin pérdida de tiempo cerca del papa Benedicto 1, solicita con ardor y obtiene el permiso de predicar la fe à aquel pueblo interesante. Parte en efecto, pero comovido per los gemidos del pueblo de Roma que reclamaba à su diácono, el Samo Pontifice envia correos en busca de Gregorio, el cual habia becho y tres jornadas de camino, para obligarde fertoceder. Unicamente el mérito de la obediencia pudo consolurle de tan fatal contratiempo; mas el jóven misionero no olvidó su querida Bretaña, y convertido en el papa san Gregorio el Grande, apenas se bubo sentado en la cátedra de san Pedro, coando pensó en realizar el proyecto que deste tanto tiempo hacia latir so noble corazon. Los Benedictinos le parecieron dignos de tal mision, y mandó llamar á Agustin, prior de su monasterio de San Andrés en Roma, enviándole luego á la Grat Bretaña al frente de cuarenta misioneros. Sigamos á estos nuevos conquistadores en su santa exoedicioo

La apostólica compañía partió con valor y desembarcó en el país de Kent; el Rey, que se llamaba Etelberto, acordó á tos misioneros una aodiencia páblica, recibiéndoles debajo de un roble, á peticion de los sacerdotes idolatras, quienes le babían asegurado que en semejante logar perderian toda su influencia los encantos de los magos extranjeros. Llegado el día señabado, Agustín fue conducido á la presencia del Rey: delante de el elevábase la cruz y una bandea con la imágen del Redentor; sus compañeros le seguian en procesion, haciendo resonar el aire con sus devotos cantos que ectonobana en coro y uno despues de otro. El Rey les mandó sentar á fin de oirles cómodamente, y Agustín díjo. « Veninos á anunciaros la neva mejor: Díos, cuyos enviados somos, os ofrece despues de exida un reino infinitamente mas glorioso y duradero que el de Inseglatera.

— «Hermosas promesas son estas, contestó el Rey, nas no quiero sabandonar à los dioses de mis padres por una adoracion nueva y dudosa; sin embargo, no trato de impediros que atraigais à vues-tra refigion à cnantos ns sea dable persuadir; y como venis de lévis para hacernos participes de lo que crecis bo mejor, quiero alosaros de mis expensas, « Gozoses los misioneros al oir contestacion tan favorable, se adelantaron bácia Cantorbery, cantando durante dodo el camino la siguiente oración: «Señor, os pedimos que en xuestra misericordia desvieis vuestra colera de esta ciudad y de vuestro santo templo, pues todos somos pecadores. Allebras 4.»

La curiosidad indujo à los paganos à visitar à los extranjeros; admiraron las ceremonias de su culto, compararon su vida con la de los sacerdotes paganos, y aprendieron à amar una religion que tanta ansteridad, desinterês y piedad inspirata; Etelberto veia con sereto placer el cambio que se verificata en la option de sus súbditos, y comovido él pur la virtud de los misioneros y por los milagros que obraban, convintióse, declarándose cristano y recibienda of Bautismo el dia de la fiesta de Pentecostes del año 395; al llegar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El Cristianismo babia sido predicado en Inglaterra desde el siglo II; mas extingui\u00f30 c\u00e1si enteramente la conquista de los sajones.

<sup>1</sup> Beda, I, 25.

la siguiente fiesta de Navidad, dicz mil súbditos suyos siguicron el ejemplo de su Soberano.

El real neófito no tardo en convertirse en un apóstol, y durante los últimos veinte años de su vida, el anciano rey Eleberto empleó toda su influencia en secundar los esfuerzos de los misioneros, no con la violencia, sino con sus ejemplos y exhortaciones particulares. La conquista de una sola alua le parecia muy preciosa, y únicamente se creia rev para servir a Rey de los reges °.

Para dar una forma duradera à su maciente Iglesia, san Agustin pasó à Francia, donde fue consegrado por manos de Virgillo, obispo de Arles y vicario de la Santa Sede en las Galias; y de regreso à Inglaterra, recogió los mas abundantes frutos, puesto que Dios aporaba sus predicaciones con los milagros mas extraordinarios. La coscha aumentaba cada día, así es que el celsos segador envió à Roma à algunos de sus compaleiros para solicitar nuevos trabajores evangelicos, y volvieron llevando consigo à muchos y fervicates discipulos de san Gregorio. Con la nueva colonia de misioneros el santo Papa envió todo lo necesario para el servicio divino; vasos sagrados, adornos de altar, vestidos para los presbiteros y los clérigos, reclinuias de los Apostoles y de los Mattires, y un gran número de libros.

À cllos añadió una carta para Agustin llena de sábios consejos. « Cuidad, carisimo hermano, le decia, de no caer en el orgullo y en «la vanagloria con motivo de los milagros que ohra Dios por vos en « medio de la nacion que ha elegido. Mientras Dios obra por vos ex-«teriormente, debeis en vuestro interior juzgaros con severidad : tra-«tad de comprender bien lo que sois, y la excelencia de la gracia «concedida à un pueblo para cuya conversion babeis recibido el po-«der de hacer milagros. Tened siempre delante de los ojos las fal-« las que podeis haber comelido con palabras ó acciones , a fin de «que el recuerdo de vuestras infidelidades ahogue los sentimientos «de orgullo que sintiereis nacer en vuestro corazon. Pensad que el «don de milagros no os ha sido dado para vos, sino para aquellos «cuva salvacion debeis procurar; no ignorais lo que en el Evange-«lio dice la misma Verdad : Muchos vendrán á decirme : Hemos be-«cho milagros en vuestro nombre, mas yo les contestaré : No os co-« nozeo. »

¿ Puede haber mas evidente prueba de la verdad de los milagros obrados por san Agustin que la rápida conversion de la Inglaterra y los graves conscios de san Gregorio?

El Apóslol de la Gran Bretaña murió en 36 de mayo del año 604, guiando un pueblo entero convertido con sus afanes al Pastor de los pastores; nada da mas alta idea de sun Agustin y del Cristianismo, que el maravillose cambio que se verificó en Inglaterra. Antes de la llegada de los santos misioneros, los ingleses vivian entregados à toda clase de vicios y sumidos en la mas crasa ignorancia, como lo prueba que al desembarcar en la Gran Bretaña no conocian el uso de los letras, y que todos los progresos que hicieron en las ciencias hasia el tiempo de san Agustin se redujeron à aumentar el alfabelo de los irlandeses; su crueldad era tanta que vendian à sus propios hijos como á esclavos, inbumanidad que apenas se encuentra actualmente entre los negros.

Sin embargo, apenas hubo brillado à sus ojos la luz del Evangelio, cuando se convirtieron en otros hombres y en verdaderos discipulos del Salvador; los nobles y los reyes rivalizaron con el pueblo
en piedad y en fervor, y como una maravilla reservada exclusivamente al Cristianismo, viéronse en el espacio de doscientos años
treinta y tres reyes ó reinas de los anglo-asjones bajar del trono en
medio de la paz y de la prosperidad para encerrarse en el claustro.

2 Dónde está el heroismo, dónde la grandeza de alma, å no ser en
el desprecio de los esplendores humanos y de todas las pasiones de
las que fueron viles esclavos los mas orgullosos conquistadores de la
anticio del de supendores humanos y de todas las pasiones de

Lo que bacian los Benedictinos en sus monasterios para la conservacion de las obras antiguas, otras muchas comunidades lo practicaban igualmente desde el siglo VI en diferentes puntos del giobo; tales, entre olma, las congregaciones religiosas de san Cesáreo, en Arles, de san Ferrent, en Lizis, etc. Largo seria en extremo el enamerar sus inmortales trabajos: si el bombre que de ellosse aprovecha los ignora, Dios, que hos insepira, asbará ecompensarios; por otra parte una nueva fase de la gran lucha del mal coutra el bien llama toda questra alencion.

Mientras que el Imperio romano, atacado, dividido, demolido pie
Véase à Speed, Historia de la Gran Bretaña, pás. 243; y Monasticon

Lingard, Historia de Inglaterra, t. I, pág. 122-127.

<sup>1</sup> Véase à Speed, Historia de la Gran Bretaña, pâg. 243; y Monasticon anglicanum, pref. pâg. 9.

dra por piedra por los hárharos del Norte, desaparecia del globo para dejar en breve de ser contado entre las naciones, iba á desplomarse para cubir el Asia superior con sus ruinas otro importare para cubir el Asia superior con sus ruinas otro importare para cubir el Asia superior con sus ruinas otro injuntante cuartanta años por persiguió á los cristianos de sus Estados durante cuarenta años con inaudita violencia, seltando nuestra fecon su sangre unas de doscicultos mil Mártires: los sucesors de Sapor herdaron sa odio su crueldad, y tanta sangre derramada clamaba venganza: difirióse esta durante atgran tiempo, pens Dios solo castiga à pesar suyo, pero por fin, cuando los impros, lo mismo que los particulares, se niegan à rendirse à su gracia, deja caer sobre ellos su temible brazo.

El imperin de los persas, ó de los parlos, nos ofrece na grande ejemplo de esta verdad, y nos repite siempre que todas las naciones han sido criadas y puestas en el mundo para conocer, amar y servir à Jesureisto, á quien Dios su padre ha dado en herencia toda la lierra; mientras se mantienen déciles á aquel Rey immortal, la gloria y la prosperidad son su patrimonio, y la vista de su dicha robuséce y extiende el imperio del Hijo de Dios, enseñando à los demás pueblos à amarle; pero si la infidelidad se introdace entre ellas, si se atreven à rehelarse contra el Cordero dominador del mundo, y decirle como los judios: No querenos que reines en nosofora, son al momento aniquiladas, y el espectáculo de sus desgracias y la fama de su ruina afirman el imperio de l'essuristo enseñando à los demás pueblos á temblar en su presençia.

Vemos, pues, que los dos grandes pueblos, los romanos y los persas, que al aparecer el Cristianismo se disputaban el estro del mundo, anciquidos por la cólera del Todopoderoso en castigo de su resistencia al Evangelio contribuyeron y contribuyen ann., à pesar suyo, al afianzamiento del reino immortal del Hombre-Dios. En su vasta sepultura, como en la frente del judio errante, los ojos cristianos leen esta inscripcion: Así perceen los pueblos que se aferem á decir: No queremos que el Cristo reine en nosotros; naciones y reges que passis, aprendel.

Para colmar sus iniquidades, el imperio de los persas se precipilo contra la Palestina á principios del siglo VII, es decir, en el año 614; á sn paso encontró á un ejército romano, que destruyó completa-

mente, y vadeado el Jordan por los venecelores, sus orillas en Iodàs su extension quedaron cubiertas de ruinas. Los habitantes de los campos hayeron ante el furor de los enemigos, los cuales se encarpiaron contra los santos solitarios que vivíam á ambos lados de aquel río.

Ocho dias antes de la toma de Jerusalen fue atacada la laura de San Sabas; la mayor parle de los monjes habian buido, y solo quedaron en ella cnarenta y cuatro, los mas antiguos y virtuosos, venerables ancianos que babiendo abrazado la vida monástica en su jurentul habian encancido en usa devolos ejercitos; algunos de ellos no habian salido de la laura hacia cincuenta ó escenta años; otros no habian visto la ciudad desde so entrada en el monasterio, asl es que no quisiscon abandonar el recinio querido. Los bárbaros saquearon la iglesia, y apoderándose de los santos ancianos les atormentar no durante mendos días, crevendo que les descubririan algunos tesoros; mas enfurecidos al ver burladas sus esperanzas, les despedazoron. Los patriarcas del desierto recibieron la muerte con seceno restro y con acciones de graciais; demostrando que desde mucho liempo deseaban librarse de la vida y volar á la presencia de Jesucristo.

El ejército enemigo marchó luego contra Jernsalen, donde entró sin resistencia; esto no impidió que lo pasase todo á sangre y fuego, como aquel pueblo idólatra y enemigo del Cristianismo odiaba principalmente á los presbíteros, monjes y religiosos, perecieron estos en gran número en la general matanza. El resto de los babitantes, hombres, mujeres y niños, fueron cargados de cadenas v conducidos á la otra parte del Tigris, excepto los indíos, á causa del odio que profesaban á los Cristianos; en aquella ocasion llevaron su ira mas lejos que los mismos paganos, á quienes compraron cuantos cristianos cautivos les fue dable, à fin de tener el bárbaro placer de matarles á su gusto 1; los cristianos que tuvieron la fatal sucrte de caer en manos de tan encaroizados enemigos, fueron en número de noventa mil. El obispo Zacarías fue llevado en cautiverio ; el Santo Sepulcro y las iglesias de Jerusalen saqueadas y entregadas al fuego, mas la pérdida mas sensible fue la de la verdadera cruz, que no babia cristiano que no hubiese querido rescatar al precio de su propia vida.

<sup>&#</sup>x27; Chr. pasc.

Una parte considerable del árbol de salvacion había sido dividida en infinitos pedazos, esparcidos por todo el mundo cristiano; mas había quedado una gran porcione no Icrusaler, que los persas se llevaron en el misimo estado en que la encontraron, es decir, encerrada en un estuche sellado con el sello del Obispo. El patricio Nicelas logró salvar dos preciosas reliquias, la esponja y la lanza de la pasion; mas en cuanto à la santa cruz, fue depositada en Tamis, en Armenia. Relirados los enemigos, los habítantes de Jerusalen que habían podido sustraeres por medio de la fuga al furor de los persas y de los judios, volvieron à la Ciudad Sauta, tomando el presbliero Modesto, en ausencia del obispo Zacarias, el gobierno de aquella iglesia desolada, y dedicandose con ardor al restablecimiento de los Santos Lugares.

Los persas no solo devastaron la Palestina, sino que tambien la Siria y parte de las provincias vecinas: la desolacion la bila llegada à su colmo; miles de mujeres, de niños, de ancianos, de persas ricas antes, veianse expuestas à perceer de bambre; la mayor parte de estos desgraciados se refugiaron en Egipto, donde la maternal Providencia que vela por la Iglesia les habia preparado an refugio, un apoyo, un consolador, un padre en la persona de san Juan, apellidado el Limosnero, patriarca de Alejandria. ¿Qué puede haber mas útil para nosotros mismos y mas glorioso para el Cristianismo que el referir detalladamente la vida del Vicente de Paul oriental? Escudad, pues, la sacuila relacion de su historiador?

«En un viaje que hice à Alejandria, nos dice, para hesar las reiliquias de los santos màrtires Ciro y Juan, no hallé en la mesa or
compaŭia de algunas personas muy afectas al servicio de Jesucristo,
con las que hablamos de la sagrada Escritura y del estado del alma, cuando se acero un extranjero à pediroros limosma, diciendo
haber sido librado recientemente del cautiverio de los persas; por
casualidad nadie tenia dinero en aquel entonces, mas un criado de
uno de los presentes, muy ingenioso para hacer limosmas, á pesar
«de que solo ganaha tres escudos al año para vivir el, su esposa y
dos niños de tierna edad, le siguió sin decir nada, y presentiandole
una pequeña cruz de plata que llevaha consigo, se la dió, añadien«do con candidez que fuera de aquello no tenia ni el valor de un
«dinero.

« Conmovióme tanto la accion inspirada á aquel criado por la graacia de Dios, que la referi sin perdida de momento al que estaba esentado cerca de mi, el cual se llamaba Menna, y era un santo a preshitero que había sido economo de la iglesia de Alejandria bajo ael célebre y bienaventurado patriarca Juan el Limosnero. Al verème admirar y prodigar tantas alabanzas al que habia dado la limosna, me dijo: No os admiraria el que haya practicado semejante accion, si supiéseis las instrucciones que ha recibido y la tradicion que sigue al obrar asi. - ¿ Qué quereis decir? le pregunté ; y me contestó : Ese criado ha estado siempre al servicio de nuestro sanctisimo y hienaventurado patriarca Juan, y como verdadero hijo de ctan gran pastor, ha heredado la ingeniosa caridad de su padre, equien le repetia con frecuencia : Hamilde Zacarias, sé caritativo, v Dios te promete por mi hoca no abandonarte jamas, ni durante ini vida, ni despues de mi muerte. Zacarias ha practicado hasta ahora tan saludable consejo, y á pesar de que Dios le ha dado nurchos bienes, como lo da todo á los pobres sin reservarse nada para si, su familia está reducida á una gran necesidad.

"Varias veces se le ha oido decir à Dios con càndida alegria : Verrison, Señor, quién reportarà la victoria en este combate; Vos haciendome sisempre bien, o vo distribuyêndolo siempre à los pobres. Cierto dia que estaba muy triste por no poder dar cosa alguna à un pobre que le pedia limosna, dijo à un mercader condo suyo : Mi familia carece de pan; os suplico que me deis una moneda de plata, y en pago os serviré durante un mes do des illi donde querais y en todo lo que os aconode; constitió en elto el mercader, mas luego que Zacarias tuvo el dinero, lo dió al pobre rogándole que no lo diises à nadie.

Menna, que era un santo varon, viendo que escuchaha sus patabras como habria escuchado el Evangelio, me dijo con grande efusion de corzaca: ¿ do sadina esto? ¿ que habriais, pares, experimentado si hubiéseis visto á nuestro santo Patriarca? — ¿ Qué nas babria podido ver? le contesté. —Por la misericordia de Dios, añadío, podeis dar é a mis pabairas; unestro bienaventurado Patriarsca me ordenó de presbilero y me bizo ecónomo de esta santísima iglesia, y le he visto practicar cossa que superan á cuanto puede imangiames; is gustais ir hoy á casa de vuestros servidores y dar-

<sup>1</sup> Leoncio, obispo de Naple, en Chipre.

anos vuestra bendicion, os referiré sus obras, de las que le sido tesatigo presencial.

«Apenas bubo dicho estas palabras cuando me levanté, y tomándole por la mano, le acompañé á su casa; llegados alli empezo «à referrime con extremada sencillez la vida del Santo, advirtiendoeme que una de sus primeras cnalidades era no jurar jamás; antes de que pasase adelante pidió papel y tintero à fin de notar por orden lo que iba à decirme, y continnó así su narracion:

«Despues que hubo sido elevado à la sede de la iglesia de la gracidad de Alejdandrá la quevrida de Jesucribo, san Juan llamó à clos ecónomos y à los-diáconos y les dijo: Hermanos mios, no es susto que cuidemos mas de los hombres que de Jesucristo. Perpiejos quedaron los numerosos asistentes al oir estas palabras, y eseperaban su explicación, cuando el Santo continuó de este modo: Recorred, pues, la ciudad, y bacedme una lista exacta de todos mis señores; mas ignorando todos de quién queria hablar, y quiénes podían ser los señores del Patriarca, suplicáronle que los nombrase, contestandoles el estas evangelicas palabras: Mis señores vauxiliares son los que vosotros llamás pobres y mendigos, puesto que á ellos toca a vudarnos ranlamente y darnos el erion de los cielos.

«La órden del santo Patriarca fue puntnalmente ejecutada; los ecónomos le presentaron mas de siete mil quinientos pobres, à quienes mandó dar diariamente cuanto les fuese necesario. Acompaña«do de su querido rebaño, ficé à tomar posesion de su iglesia metropolitana; mas donde brilló de un modo marvilleso la caridadedel bene pasior, fue al ser la Patestina y la Siria devastadas por los 
persas: todos los infelices habitantes de aquellos pateses que pudie«ron escapar al hierro y al fuego se dirigieron en busca del santo«varon, como de un seguro puerto; clerigos, legos, magistrado», eparticulares, obispos, lodos se refugiaron en Alejandría; Juan reeniblados à todos, les consolaba y les trababa no como desgraciadosecautivos, pero si como verdaderos bermanos; por sus cuidados los
cheridos y los enfermos fueron llevados à las bospitales, donde eran
ecurados gratis; de all in o salian basta que su voluntad se lo dictacur da particulares, la semana.

«A los que gozahan de salud y le pedian limosna les daha una mo-«neda de plata á los hombres, y dos á las majeres como mas debieles; cieño dia que se presentaron entre los que la pedian algunos chombres y mujures llevando brazaletes y otras joyas de oro, tos economos del santo Patriara de ajerno di algunas repensiones; mas, «contra su costumbre, dióles este una severa mirada, y les dijo contonimperioso: Si deseais ser mis economos, o mejor, los de escarcisto, obedeced sencillamente el precepto que nos ha impuesto de «dar à cualquiera que nos pida; in él ni yo necesitamos de ministros curiosos. Si lo que doy fuese mio, tendrá alguon azom para achorrarlo; pero es de Dios, y Dios quiero que se ejeculen sus ára-denes en la distribucion de sus bienes; no quiero participar de vuestar a poca fe, pues ann cuando se reuniese en Alejandria el universo endero para pedir limosna, no se agotarian los infinitos tesoros de oDios.

« La solicitud del caritativo Patriarea no olvido la infortunada Iaerusalen; al saber el saqueo de aquella ciudad, envió à ella à un
shombre piadeso llamado Cresippo, con mucho dinero, vestidos,
strigo y otros viveres, al mismo tiempo que bizo partir à dos obispos y al abad del Monte de San Antonio, con camiticas sumas, à
fin de reseatar à los que habian sido llevados cautivos. Del mismo
smodo obraron antes, cuando las invasiones de los pueblos del Norte,
san Leon, san Ambrosio, san Agustin y tantos otros obispos, que
sno solo fueron las antorchas de su siglo, sino tambien los bienheechores de la bunantidad

«Los diputados del Patriarca le dieron parto de que el abad Modesto carecia de lo mas necesario para el restablecimiento de los
«Santos Lugares, y sin pérdida de momento le cavió mil monedas de
«oro, mil sacos de trigo, mil de legumbres, mil libras de hierro, mil
paquetes de pescado seco, mil vasigis de vino y mil trabajdores
«egipcios, con una carta que decia: Perdonadure si nada os envis
«egue sea digno del templo de Josacristo; y o misma, quisiera poder
«trabajar en el de su santa resurreccion. Con tales auxilios el abad
«Modesto restableció la iglesia del Calvario, la de la Resurreccion,
ta de la Cruz y la de la Ascension; esta altima, que era llamada la
«madre de las iglesias, foe construida nuevamente desde sus cimien«tos bastas, su cipula.»

La leccion siguiente acabará de darnos à conocer aquella viva caridad, cuya relacion es siempre un poderoso incentivo à la virtud, y la mas bella apología del Cristianismo.

#### Oracion.

Dios mio, que sois todo amor, gracias os doy por haber suscitado en san Agustin un apdetel para la Ingalatera, y en san Juan el Limosnero un padre y un consolador para la Iglesia de Oriente, insultada por vuestros enemigos; bendita sea vuestra Providencia que así vela por las necesidades de vuestros hijos.

Me propongo amar á Dios sobre todas las cosas, y á mi prójimo como á mi mismo por amor de Dios; y en testimonio de este amoi, jamás dire: No quiero que Jesucristo reine en mi.

# CATECISMO COMPENDIADO.

#### LECCION I

ESTABLECIMIENTO DEL GRISTIANISMO. — PRIMERA PREDICACION DE LO APÓSTOLES, — SIGLO I.

PREGUNTA. ¿Dónde se retiraron los Apóstoles despues de la ascension del Señor?

RESPUESTA. À Jerusalen con la santisima Virgen, y entraron en el Cenaculo para esperar entre la oracion y la meditacion el descenso del Espíritu Santo, que recibieron el dia de Pentecostes.

P. Cuentame la historia de este milagro.

R. Como á las nueve de la mañana dejóse oir por toda la casa en que se hallahan reunidos los Apóstoles un gran rumor como el que produce un fuerte huracan, y al mismo tiempo aparecircon unas lenguas de fuego que se posaton sobre la cabeza de cada uno de ellos; al momento habíaron todos diferentes idiomas, y cambiados en otros hombres, inarcharon á anueitar a Testos credicado.

P. Continúa refiriéndome este hecho.

R. Al saber lo que habia pesado acudió al Genáculo una gran multud de pueblo, y á pesar de que la composina hombres do todal las naciones, todos comprendian a los Apóstoles; tal milagro, junto con las palabras de san Pedro, convirtió al momento á tres mil personas.

P. ¿Que hicieron luego los Apóstoles?

R. Bautizaron à los nuevos fieles, despues de lo cual Pedro y Juan se dirigieron al templo, donde curaron milagrosamente à un cojo de nacimiento.

P. ¿Cual fue el efecto de este nuevo milagro?

R. Este milagro, acompañado de nn segundo discurso de san Pedro, convirtió á cinco mil personas.

P. ¿Qué hicieron los principes de los sacerdotes?

R. Asustados por los progresos del Evangelio, prendieron y azotaron á los Apóstoles, prohibiéndoles prediear en nombre de Jesús de Nazareth.

P. ¿Qué contestaron los Apóstoles?

R. Antes se debe obedecer d Dios que à los hombres, y continuaron su mision; mas irritados los judios condenaron á san Estéban á ser apedreado.

P. ¿Qué efecto produjo esta persecucion?

R. Propagar á lo léjos el Evangelio, pues parte de los discípulos marcharon á Samaría y á Judea, donde hicieron muchas conversiones.

P. ¿Cuáles fueron las del diácono Felipe?

R. Las mas notables fueron la de un famoso mago llamado Simon, de la ciudad de Samaria, y la de un ministro de la reina de Etiopia que fué á Jerusalen para adorar al verdadero Dios.

P. ¿Qué hicieron san Pedro y san Juan?

R. Fueron á Samaria para confirmar á los nnevos fieles.

P. ¿Qué les propuso Simon el Mago?

R. Que le vondiesen el poder de comunicar el Espiritu Santo y de bacer milagros ; san Pedro le reprendió por su conducta, pero en vez de arrepentirse convirtióse en enemigo particular de los Apóstoles.

P. ¿Quién era en aquella época el mas ardiente perseguidor de

la Iglesia?

R. Un jóven llamado Saulo, el cual partió para Damasco al frente de nna compañía de soldados, á fin de prender á los cristianos de aquella ciudad.

P. ¿Oué le sucedió en el camino?

R. Vióse de repente rodeado de una viva luz, cayó de espaldas, y oyó una voz celeste que decia: Saulo, Saulo, spor que me persigues?

P. ¿ Qué contestó Saulo?

4 R. Impulsado por sa terror, contesto : Señor, ¿quién sois? Y la voz añadió : Soy Jesús de Nazarell á quien tu persigues.— ¿Qué quereis que haga? preguntó Saulo. — Vé á Damasco, dijo la voz, y allí te dirán lo que debes hacer. Fué, en efecto, à la ciudad, y alli sue bautizado.

Oracion y proposito, pag. 17.

## LECCION IL

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. — VIDA DE SAN PEDBO Y DE SAN PABLO. — SIGLO I.

P. ¿Qué hicierun los Apóstoles despues de predicar el Evangelio en la Judea?

R. Partieron à predicarlo por toda la tierra.

P. Refiéreme los trabajos de san Pedro.

R. San Pedro se dirigió á la ciudad de Joppe, donde Dios le manifestó que los gentiles iban á concer el Evangelio, y que él comujete de la Iglesia debia ser el que les franquease la entrada en la misma.

P. ¿ Por quién empezó la conversion de los gentiles?

R. Por un oficial romano llamado Cornelio, de guarnicion entonces en Cesarea; aquel varon temeroso de Dios y muy caritativo fué al encuentro de Pedro, el cual le baulizó, junto con toda su familia.

P. ¿A donde fué san Pedro al salir de Cesarca?

R. Á Antioquia, capital de la Siria, doude estableció su sede; en seguida recerrió gran parte del Asia, y fué à Roma, donde combatió à Simon el Mago, y convirtió à muchas personas, volviendo despues à Oriente.

P. ¿Qué hizo en Jerusalen?

R. Presidió el concilio celebrado en aquella ciudad, al cnal asistieron los Apóstoles, y en el cual se decidió no obligar á los gentiles convertidos á seguir ciertas practicas de la ley de Muisés.

P. ¿Cuántas epistolas escribió san Pedro?

R. Dos, las que respiran la ternura de un padre y la dignidad del jefe de la Iglesia.

P. ¿A quién fueron dirigidas?

R. A los fieles diseminados por todo el Imperio romano.

P. ¿Qué bizo luego? R. Volvió à Roma , donde le esperaba la corona del martirio , que

27.\*

P. ¿Quien era san Pablo?

R. San Pablo era judio de origen, natural de Tariss, ciudad de Cilicia, y ciudadan ormano por sa nacimiento; despaes de haber perseguido à los Cristinoos, convirtióse en el mas ardiente apóstol de Evangelio, que perdeió primeramente en Danasso, teniendo que apelar à la finga para librarse del furor de los judios.

P. ¿Á donde fué?

R. Á Jerusalen, donde vió á san Pedro, y luego á Antioquía, donde bizo tantas conversiones, que los fieles recibieron el nombre de Cristianos.

P. J Oué hizo en seguida?

R. Partió para la isla de Chipre, cuyo gobernador llamado Sergio Paulo convirtió, en memoria de lo cual tomó el Apóstol el nombre de Pablo.

P. ¿Qué país recorrió despues?

R. Acompañado de sau Bernabé recorrio el Asia Menor, y entro en la ciudad de Listra, donde curó à un tullido en acimiento, á la vista de este milagro, los habitantes, que eran aun gentites, creyeron que ambos Apóstoles eran dioses, y quisieron ofrecerles sacrificios.

P. ¿Que le sucedió á san Pablo en la ciudad de Filipos?
R. Habiendo entrado san Pablo en Filipos, ciudad de Macedonia, con un discípulo llamado Silas, libró á una jóven esclava po-

seida por el demonio.

P. ¿Qué hicieron los dueõos de la jóven?

R. Se irritaton extraordinariamente, poes como vaticinaba el porvenir, les hacia ganar mucho dinero, y por esto bicieron azotar y encareclar à Pablo y à Silas, so pretexto de que turbaban la tranquilidad pública.

P. Continúa la relación de este hecho.

R. Durante la noche commoviose la càrcel hasta sus cimientos. abrieronse las puertas, y cayeron rotas las cadenas de los presos; el carcelero pidió el Bautismo junto con toda su familia, y el día siguiente facilitaron la evasion de Pablo y de Silas, quienes habian convertido à mechas personas de la ciudad.

Oracion y proposito, pag. 29.

# LECCION III.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. — VIDA DE SAN PARLO (CONTINUA-CION. — SIGLO I.

P. Continúa la historia de san Pablo.

R. Al salir de la ciudad de l'ilipos, san Pablo se dirigió à Tesaloínea, donde fundó una iglesia de fervicotes cristianos, à quienes escribió mas tarde una de sus epistolas; marchó loego à Atenas, donde se presentó delante del senado llamado Arcopaço; confundió la filosofia y la dolotría, y partió despues para Corinto.

P. ¿Estuvo mucho tiempo en esta última ciudad?

R. Diez y ocho meses, durante los cuales fundó una iglesia à la cual dirigió dos epistolas, en las que se revelan todo el celo, la caridad y la prudencia del grande Apóstol; de Corinto se trasladó à Éfeso.

P. ¿Qué le sucedió en Éfeso?

R. Fue objeto de una violenta sedicion promovida por un platero que vendia estatuas de Diana; antes de salir de la ciudad escribio san Pablo su admirable epístola á los fieles de Roma.

P. ¿A donde se dirigió al dejar á Eleso?

R. À Jerusalen, llevando à los ficles de esta última ciudad las timosnas de sus bermanos diseninados por el Asia; en su camino entró en la ciudad de Troada.

P. Dime el milagro que en ella obró.

R. Mientras predicaba, durmióse un jóven que se hallaba sentado en una ventana, cayó desde un piso tercero, y murió instantáneamente; san Pablo le devolvió la vida, y partió para Mileto.

P. ¿ Oué hizo en Mileto?

R. Řennió á los obispos y pastores de la iglesia de Éfeso, de quienes se despidió, annotándoles que no volverian à verse; anegados todos en llanto le acompañaron basta el buque que debia conducirle à Jerusalen

P. Dime lo que le sucedió en Jerusalen.

R. Fne preso en el templo por los judios, y entregado al gobernador romano, el cual le envió à Roma para ser juzzado por el tribunal de Neron; san Pablo estuvo dos años encarcelado, predicando el Evangelio á cuantos le visitaban.

- 423 -

P. ¿Obtuvo por último la libertad?

R. Si, y despues de volver à Oriente, de escribir à las iglesias y à sus discipulos Tito y Timoteo, volvió à Roma en compañia de san Pedro; ambos llenaron de cristianos la cindad y basta el palacio de Neron, el cual no pudo suffir religion tan santa como el Cristianismo.

P. ¿ Qué hizo pues?

R. Condenó á inuerte á los dos Apóstoles; san Pedro fue crucificado de cabeza abajo, y san Pahlo, en calidad de ciudadano romano, fue decapitado: su glorioso martirio aconteció en 29 de junio del año 63 despues de Josucristo.

Oracion y proposito, pág. 45.

#### LECCION IV

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. — VIDA DE LOS DEMÁS APÓSTOLES. —

P. ¿Quién fue san Andrés?

R. Fue hermano de sau Pedro: el mismo Salvador le puso en el número de los Apóstoles; predicó el Evangelio en el Asia Menor y en el pais de los escitas, y finalmente fue crncificado en la ciudad de Patras.

P. ¿Quién fue Santiago el Mayor?

R. Šantiago, apellidado el Mayor, fue hermano de san Juan Evangelista é bijo de Salomé, prima hermana de la santisima Virgen; despues de Pentecostes predicó à las doce tribus de Israel, disprasas por diferentes puntos del globo, y ponetro hasta en España.

P. ¿ Oué hizo luego?

R. Volvió á Jerusalen, donde fue decapitado por órden de Herodes Agripa, el cual no tardó en recibir la pena de su crimen, pnes murió poco tiempo despues, devorado en vida por los gusanos.

P. ¿ Quién fue san Juan?

R. El mas jóven de los A póstoles y el amigo particular del Salvador. Despues de Pentecostes; predicó el Evangelio á los partes, pueblo famoso, el único que disputaba á los romanos el imperio del mundo; pasó al Asia Menor y fijósa residencia en la ciudad de Éfeso.

P. ¿ Que le sucedió? sd . . . ilonaneit

R. El emperador Douniciano mandó prenderle y conducirle á Roma, en donde fue arrojado en una caldera de accite hirviendo, de la cual salió, sin embargo, lleno de vida.

P. ¿ Qué hizo entonces el tirano?

R. Le desterró à la isla de Pathmos, donde escribió su Apocalipsis, es decir, la revelacion de lo que debia acontecer à la Iglesia en los siglos venideros; en seguida volvió à Éceso, escribió su Evangelio, y tres enistolas à los fieles, y murjó a la edad de cien años.

P. ¿Quién fue Santiago el Menor?

R. Santiago el Monor fue hijo de Alfoo y de Maria , parienta muy pròxima de la sanlisima Virgen; fue el primero shispo de Jerusalen, desde donde escribio una epistola à todas las iglesias, y fue preipitado por los judios desde lo alto del templo, impulsados por sa odio al Cristianismo.

P. ¿Quién fue san Felipe?

« R. San Felipe, originario de Bethsaida, en Galilea, fue uno de los primeros discípulos del Salvador, y predicó el Evangelio en la Frigia, donde murió de edad muy avanzada.

P. ¿Quién fue san Bartolomé?

R. Este apóstol fue tambien galileo; despues de Pentecostes se dirigió hácia las regiones mas hárharas del Oriente, penetró hasta los confines de la India, y volvió á Armenia, donde fue martirizado.

P. ¿Quien fue san Maleo?

R. Un publicano ó cohrador de contribuciones; convertido por el mismo Salvador, fue puesto en el número de los Apóstoles, y despues de Pentecostes predicó el Evangelio en África, donde murió.

P. 2 Ouien fue san Simon?

R. San Simon fue natural de Caná en Galilea; despues de Pentecostes partió para Persia, donde fue martirizado por órden de los sacerdotes idólatras.

P. ¿ Quien fue san Judas?

R. San Judas, Jiamado tambien Tadeo, fue hermano de Santingo el Menor; introdujo la luz de la Ge na Li libia, volvió à Jerusalen, y murio en Armenia, despues de haber escrito una epistola á todas las iglosias amonesiándolas para que desconfasen de las nacientes herejas de los Nicolatius y de los Goldsticos.

P. ¿Quién fne san Matias?

R. San Matias era discipulo del Salvador, y fue elegido en el Ce-

naculo para reemplazar à Judas ; la historia no menciona ni sus conquistas evangélicas, ni las circunstancias de su muerte.

P. ¿Cnaolos evangelistas se enenian?

R. Cuatro : san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan, Llamanse evaogelistas los que escribieron la vida de Nuestro Señor.

Oracion y propósito, pág. 62.

# LECCION V

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. - COSTUMBRES DE LOS GENTILES. -SIGLO I

P. Dime cuál era el estado del mundo al morir los Apóstoles.

R. Ilallábanse frente à frente y prontas à llegar à las manos dos sociedades, la gentilica, gastada por sus crimenes y disolucion, y la cristiana, jóven y brillante de virtudes. Roma era la capital del mundo y el centro de la idolatria.

P. Describeme someramente la cindad de Roma.

R. Roma era una cindad iomensa que contaba cerca de cinco millones de habitantes, ochocientos establecimientos de baños y cuatrocientos veinte templos de idolos, en los cuales eran adorados treinta mil dioses; uno solo de sus anfiteatros podia contener ochenta y siete mil espectadores; veinte y nueve vias empedradas con grandes baldosas y adornadas á ambos lados con sepulcros de mármol, oro v bronce, conducian desde Roma á las provincias.

P. ¿Eran muchas las riquezas de sus babitantes?

R. Eran tantas que superaban á cuanto puede decirse.

P. ¿ Cuál era su religion?

R. Los romanos adoptaron las religiones de lodos los pueblos que veocian; así es que se veian reunidas en Roma las supersticiones groseras y las asquerosas divinidades diseminadas por toda la tierra.

P. ¿Cuáles eran sus costumbres?

R. Eran tales que causa rubor el explicarlas; baste decir que los crimenes mas escandalosos estaban autorizados por la religion, por el silencio de las leyes y por la costumbre, y que se cometian públicamente por los niños y por los ancianos, por los grandes y por el pueblo

P. ¿Cuáles eran sus leves?

R. Sus leyes eran crueles y odiosas; la mas dura opresion pesaba sobre cuanto podia ser oprimido.

P. ¿ Sobre quienes pesaba?

R. 1.º Sobre la muier: la cual era esclava primeramente de su padre que podia matarla ó venderla; y luego de su marido que podia venderla ó repudiarla segun su capricho; 2.º sobre el hijo; las leyes permitian darle muerte antes de su nacimiento, y lo ordenaban en determinados casos; permitian además matarle, exponeric, venderle, cuando habia nacido, y la religion le elegia con preferencia para degollarle o quemarle en honor de los dioses.

P. ¿Sobre quién mas?

R. 3.° Sobre los esclavos; los cuales eran vendidos como animales; marcábanics la frente con uo hierro candente; durante el dia les excitaban al trabajo à latigazos, y por la noche encerrábaoles en subterráneos; la menor torpeza les costaba la vida; 4.º sobre los prisioneros de guerra, á quienes degollaban sobre el sepulcro de los vencedores, á quienes obligaban á matarse entre si en el anfiteatro para diversion del pueblo, y á quienes reducian á la esclavitud.

P. Continua esta cnumeracion.

R. 5.° Sobre los dendores, pues la ley permitia al acreedor el despedazar el cuerpo de su dendor insolvente; 6,º sobre los pobres, llamados aoimales impuros; su pobreza era insultada, y para desembarazarse de ellos, un emperador mando cargar de los mismos tres grandes buques, con órden de quo fuesen echados á pique en alta mar : tal era la Roma gentilica, á la llegada de san Pedro.

Oracion y propósito, pág. 80.

## LECCION VI.

SIGEO L

P. Debajo de la Roma gentilica ¿ habia otra Roma?

R. Si, otra Roma subterranea, habitada por los primeros cristianos, y conocida con el nombre de Catacambas. A 3. 1

P. ¿Es mucha su extension?

R. Las Catacumbas forman una ciudad de muchas leguas de extension, en la cual se ven calles, plazas, encrucijadas y un gran número de sepulcros.

P. ¿ Qué significa la palabra calacumba?

R. Subterráneo y cementerio.
P. ¿Quién abrió las catacumbas?

R. Nuestros padres en la fe,

P. ¿De qué sirvieron?

R. De retiro y de sepultura á los primeros cristianos durante las persecuciones; en ellas se ocultaban, oraban y ofrecian el santo sacrificio, ya para prepararse al martirio, ya para alcanzar la salvacion de sus perseguidores.

· P. ¿Qué mas practicaban?

- R. Para inspirarse paciencia y valor habian pintado y grabado los principales pasos de la Escritura, análogos à su posicion, tales como Daniel en la fosa de los leones, los tres siños en el horno, Nuestro Scino resuctando à Lázaro, y finalmente ciervos, palomas y vides, simbolos de esperanza, de inocencia y de caridad.
- P. ¿Permanecieron las Cristianos mucho tiempo en las catacambas?
- R. Las catacumbas fueron el asilo habitual de los primeros cristianos durante las persecuciones, que duraron frescientos años, cási sin interrupcion.

P. ¿Cuál era so vida?

R. La vida de nnestros padres era admirable por su santidad é inocencia; al orgulto de los gentiles oposian la humidad, no descando ni ser ricos ni salir de su condicion; à su lujo, nua modesta sencillez, notable sobre todo en sus vestidos y en el ajuar de sus casas.

P. Continúa esta descripcion.

R. Al libertinaje de los gentiles oponian la templanza y el ayuno; la mayor sobriedad presidia sus comidas particulares, y aun sus inocenles festines, llamados agapes.

P. ¿ En qué consistian los agapes?

R. En comidas de caridad que se daban entre sí los primeros cristianos; los rícos las pagaban, los pobres eran invitados á ellas, y todos comian juntos, sin distincion alguna, como hijos de la misma familia: la comida empezaba y terminaba con la oracion. P. ¿ Cnáles eran sus aynnos?

R. Ayunaban no solo durante la Guaresma, sino tambien los miércoles y viernes de cada semana; la Iglesia de Roma ayunaba además el sàhado, en memoria del triunfo que consiguiera san Pedro cantra Simon el Mago.

Oracion y propósito, pág. 93.

#### LECCION VII.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. — COSTUMBRES DE LOS CRISTIANOS (CONTINUACION). — SIGLO 1.

- P. ¿Qué oponian nuestros padres en la fe á los vergonzosos desórdenes de los genliles?
- R. La pureza de los Ángeles, segun se ven obligados á reconocer sus mismos enemigos.

P. ¿ Qué virtud oponian à la sed de oro que devoraba à los gentiles?

R. El desprendimiento y la pobreza voluntaria; contentos con lo necesario, daban el resto de sus bienes para alivio de los pobres, de las viudas y de los buértanos, y consideraban las riquezas como un obstáculo á la libertad del alma.

P. ¿ Qué oponian à todos los crimenes de los gentiles?

R. Una vida de oracion y de santidad; levantábanse muy de mañana, y su primera action era la señal de la cruz; vestianse con modestia, y toda la familia se reunia en un aposento refirado, donde el padre decia la oracion en alta voz.

P. ¿En qué poslura oraban?

R. De rodillas ó en pié, con la cabeza descubierta, los ojos elevados al cielo, los brazos extendidos y el rostro vuelto hácia Oriente.

P. ¿Qué hacian despues de la oracion?

- R. Se dirigian à la iglesia para oir misa, o comulgaban diariamente; en seguida salian con modestia, y volvian à sus casas, o marchaban à sus ocupaciones.
  - P. ¿Con qué accion daban principio á sus trahajos? mas 9 .!!

- R. Con la señal de la cruz ; à las nueve rezaban, y luego continuaban su trabajo hasta el mediodía en que comian.
  - P. ¿De qué modo?

R. Antes de alimentar sa cuerpo, alimentaban su alma leyendo algunas páginas de las sagradas Escrituras; luego bendecian los mánjares que debian comer; despues de la comida daban gracias, leian algunas páginas de la Biblia, y volvian alegremente al trabajo, durante el cual entonaban caínticos sagrados.

P. ¿À qué ejercicios se dedicaban por la tarde?

R. Los que podian hacerlo se dedicaban à diferentes ejercicios de caridad, como visitar à los pobres y à los hermanos presos por la fe ; à las tres rezaban de nuevo.

P. ¿ Qué hacian durante la noche?

R. Por la noche se reunia toda la familia, y los padres instruiau à sus hijos; cenaban, entonaban cânticos sagrados, leian la Escritura, rezaban, y todos se acostaban en busca del reposo despues de hacer sobre su lecho la señal de la cruz.

P. ¿ Rezaban durante la noche ?

R. A media noche se levantaban para orar. Tal era la vida dinuestros padres; imitàndoles, no solo serémos santos, sino que harémos respetar la Religion por los malos cristianos, como nuestropadres la hacian respetar por los mismos gentiles.

Oracion y proposito, pág. 106.

### LECCION VIII '

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. — COSTUMBRES DE LOS CRISTIANOS

(CONTINDACION). — SIGLO 1.

P. ¿Qué oponian nuestros padres à la ley de odjo y crueldad que

reinaba entre los gentiles?

R. La ley de la caridad universal, cumpliendo exactamente el precepto del Señor, que dice: Amad á vuestro prójimo como á vosotros mismos.

P. Explicame tus palabras.

R. Primeramente los padres amaban á sus hijos , y en vez de dar-

les la muerte antes ó despues de su nacimiento, como practicaban los gentiles, tenian un extremo cuidado en conservarlos, mirandolos como un depósito precioso, y nada omitian para educarlos en la virtud.

P. ¿ Cual era su mayor cuidado ?

R. Alejar de sus hijos las malas compa

u

u

is los libros peligrosos, siendo el Evangelio la unica obra que ponian en sus manos.

P. Los padres y las madres ¿ se amaban mútuamente?

R. Si, y con un afecto enteramente sobrenatural, que se manifestaba por nas constante afabilidad, por solicitas atenciones, y sobre todo por oraciones fervientes y continuas, cuando uno de los dos tenia la deseracia de no ser cristiano.

P. ¿Imitaban los hijos el ejemplo de sus padres ?

R. Si, y amábanse entre si con el mas sincero amor; voiaseles orar, combatir y morir juntos en los anfiteatros.

P. Los primeros cristianos ¿se amaban unos á otros?

R. Si, y hasta el punto de que admirados los gentiles exclamaban : «Ved como se aman y como están prontos á morir los unos por elos otros.»

P. ¿ Qué nombre se daban entre si?

R. Los de padre, madre, bermano, hermana, hijo é hija, para indicar que no formaban mas que una sola familia, y su caridad se extendia à los cristianos de las iglesias mas apartadas.

P. ¿ Cnáles cran los objetos particulares de su caridad?

· R. Los ministros del Señor, los pobres, y sobre todo los cristianos condenados à las minas à causa de su fe.

P. Nuestros padres en la fe ¿ amaban á todos los hombres?

R. Sí, hasta à sus perseguidores, à los enales prestaban toda clase de servicios y favores, y por los enales oraban continuamente; a además pagaban fielmente los imprestos, y enmplian con todos los deberes de buenos soldados y de excelentes ciudadanos.

P. ¿ A quien se extendia su caridad?

R. Á los difuntos, pues cuidaban mucho de las sepulturas; lavahan los cadáveres, los embalsamaban, los envolvian en finisimos licuros ó en mantos de seda, y hacian oraciones y limosnas para el descanso de su alma.

Oracion y proposito, pag. 124.

## LECCION IX.

## ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. - SIGLO 1.

P. ¿ Cómo consiguieron tan gran santidad nuestros padres en la fe?

R. Aplicándose á complir con sus deberes diarios, dividiendo su tiempo entre la oracion, el trabajo y la práctica de nbras de caridad. v especialmente buyendo todas las ocasiones de pecar.

P. ¿ Cuales eran estas ocasiones?

R. Los espectáculos, los bailes y fiestas públicas, donde nuestros padres no iban jamás, por cansas que son aun las mismas para sus hijos.

P. ¿ Cuáles eran ?

R. 1.º Los primeros cristianos miraban, y con razon, los especiacios, las comedias, las tragedias, como una escuela de libertinaje, y creian que un cristiano no debia ir á ver lo que le está prohibido imilar, puesto que es muy dificil no dejarse arrastrar por las pasiones, cuando todo contribuye é inflamarlas.

P. Sigue hablando de esta materia.

R. 2. Decian que la edad no puede excusarlo, pnesto que siempre se es hombre, y por lo tanto débil siempre; que la costumbre no puede autorizarlo, puesto que la costumbre del mundon o es nas ley para el cristiano; 3.º que concurriendo á los espectáculos se escandaitza al prójimo, y que si no hubiese espectadores, tampoco habria actores.

P. ¿ Qué decian de los bailes y fiestas públicas?

R. Lo mismo que de los espectárulos, y preguntaban á los gentiles, quienes les echaban en cara el nn asistir jamás á ellos, si era posible homar á los señores del mundo de utro modo que entregándose à los excesos de la intemperancia, y nfendiendo al Señor del cielo.

P. ¿ Era del gusto de los gentiles conducta tan virtuosa?

R. No, así como la conducta de los hombres de bien tampoco es del gusto de los malos cristianos de nuestros dias: así es que los judios y los idólatras esparcieron varias calumnias contra nuestros padres y contra la Religion. P. ¿ Quién las refutó?

R. Los apologistas de la Religion refutáronlas con elocuencia, pero mejor lo bacian las virtudes de los Cristianos; sin embargo, en vez de declararse vencidos, sus enemigos empezaron á perseguirles, y millones de vletimas fueron inmoladas por odio de la Religion.

P. ¿ Qué nombre se da á estas victimas?

R. El de Martires, es decir, testigos.
P. Explicame qué son los Mártires.

P. Explicame que son los marures.

R. Los cristianos que han muerto en defensa de la fe ; el número en Martines, durante les tags primares sinles, saba é pres de crea

de Mártires , durante los tres primeros siglos , sube á mas de once millones.

P. ¿ Qué observas acerca del martirio?

R. Que es una doble prueba de la verdad de la Religion.

P. ¿Cómo así?

R. 1.º Porque es el cumplimiento de nan profecia de Nuestro Señor, el cual anunció que sus discipulos halarian la muerte à causa de su doctria; 2.º porque es milagroso el que millones de personas virtuosas de todas países, edades, sero y condiciones sufriesen toda clase de suplicios por espacio de trescientos años, con resignacion, sin murnorar y sin quietarse.

P. ¿ Qué son las actas de los Mártires?

R. La relacion de su causa, de su interrogatorio, de sus tormentos y de su muerte.

P. ¿Como se procuraban los Cristianos las actas de los Mártires?

R. De dos modos: 1.\* comprando de los escribanos del tribunal el permiso para copiarlas; 2.\* mezclándose entre los gentiles sin ser canocidos, cuando se juzgaba á algun Mártir, y escribiendo cnanto sucedia.

P. ¿Oué atenciones tenian para con los Mártires?

R. Les visitaban con frecuencia cuando se hallaban en la carcel, y, despues de su muerte, recogian solicitos so sangre; les daban sepultura, y sobre sus sepulcros ofrecian el santo sacrificio, no à ellos sino al Dios que les corona.

Oracion y proposito, pag. 138.

# LECCION X.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. — PRIMERA Y SEGUNDA PERSECUCIONES. — SIGLO J.

- P. ¿Cuántas fueron las persecuciones generales contra los Cristianos?
- R. Diez, y se llaman generales porque fueron ordenadas por los Emperadores romanos, señores de la mayor parte del mundo.
- P. ¿Quién fue el primer emperador romano que persiguió á los Cristianos?
- R. Neron, en el año 64 despues de Jesucristo; dicho Emperador mandó incendiar una gran parte de la ciudad de Roma para gozar del espectáculo del fuego, y acusando luego de tal crimen á los Cristianos, hizo morir á gran número de estos inocentes.
- P. ¿Qué clase de tormentos les hacia sufrir?
- R. Mandábales cubrir de pieles de animales y devorar por los perros; otras veces eran revestidos de un manto de pez y cera al enal ponian fuego, á fin de que sirviesen de antoroba durante la noche. En aquella persecucion marieron san Pedro y san Pablo, y uno de los primeros oticiales do Neron. Ilamado Trotés.
- P. ¿ Dejó Dios impune la crueldad de Neron ?
- B. No, pues los romanos se rebelaron contra él, y viose obligado à ocultarse en un pantano, donde se bizo dar muerte. Su trágico fin y el de todos los perseguidores nos manifiestan claramente que Dios yels de continuo sobre su Izlesia.
  - P. Dame otra prueba de lo que acabas de decir.
- R. Otra prueba de la continua vigilancia de Dios sobre su Iglesia es la destruccion de Jerusalen, que, despues do crucificar al Slavador, no babia cesado de perseguir à sus discipulos; fue sitiada por Tito, hijo del emperador Vespasiano, en el año 70 despues de Jesucristo.
- P. ¿Qué signos precedieron à la destruccion de Jerusalen?
- R. Signos espantosos: un cometa en forma de espada estuvo suspendido durante un año entern sobre la infeliz cindad, y un bomlire llamado Jesús no ceso de recorrer durante cuatro años las calles

- 433 -

de Jerusalen, gritando noche y dia : ¡ Desgraciada Jerusalen i ¡ desgraciado templo i ¡ desgraciado pueblo !

P. Dime el por que de tantas señales.

R. Dios las hacia aparecer à fin de que se cumpliese la prediccion de Nuestro Señor, y de advertir à los Cristianos para que abandonasen la ciudad.

P. ¿ Oué sucedió durante el silio ?

R. Los judios se mataban entre sí; la ciudad ofrecia la imágen det infierno, y el hambre era tan horrible, que una mujer se comió á su propio hijo.

P. ¿Cuál fue la snerte de Jerusalen?

R. El dia 10 de agosto Tito se adelantó hasta las inmediaciones del templo, que prohibió incendiar; mas un tizon arrojado por un soldado lo redujo á cenizas, despues de lo cual el venecdor mandó arrasar la ciudad y arar la tierra que ocupaba.

P. ¿ Cuál fue el segundo emperador romano que persiguió á los Cristianos?

R. Domiciano, hermano de Tito, al que sucedió en el año 81 despues de Jesucristo.

P. ¿Á qué personas notables condenó á muerte?

R. Á sus propios parientes, y solo porque eran cristianos; mandi además arrojar á san Juan Evangelista en una caldera de aceite hirviendo, mas Dios castigó al tirano de un modo ejemplar, pues fue asesinado en el año 96 despues de Jesacristo, y privado de todos los bonores, basta del de sepultura.

Oracion y propósito, pag. 150.

#### LECCION XI.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO, — TERCERA Y GUARTA PERSECU-CIONES. — SIGLOS I Y II.

- P. ¿ Por quién fue atacada la Iglesia despues de la persecucion de Domiciano?
- R. Por el espiritu de division que alteró la caridad entre los fieles de Corinta; si bien el papa san Clemente les escribió una enistola

TOMO V.

que restableció la union tan necesaria á la Iglesia, puesto que estaba próxima una nueva persecución.

P. ¿ Qué persecucion fue esta?

R. La de Trajano: este Emperador entregado á los mas vergonzosos vicios aborrecia á los Cristianos, enya santa vida era una censura de la suya, y mandó prender á san Ignacio.

P. ¿ Quién era san Ignacio?

R. San Ignacio, discipulo de san Juan, era obispo de Autioquia hacia cuarenta años, fue conducido ante el Emperador, el cual ordenó que fuese conducido à Roma para ser allí devorado por las ficras y servir de diversion al pueblo.

P. ¿ Qué hizo durante su viaje?

R. Vió en Esmirna á san Policarpo, discípulo como él de san Juan, y á muchos etros obispas que acudieron á ofrecerle los respetos de sus iglesias; luego escribió á los fieles de Roma, rogándoles que no pidicsen su gracia ni á Dios ni á los bombres.

P. ¿ Cómo sucedió su martirio ?

R. Llegado à Roma el día 20 de diciembre, ultimo dia de los juegos públicos, fue conducido sin pérdida de momenta a la naficator, donde dos leones se arrojaron cenima de él, devorândole en un instante; sus buesos fueron recngidos con respeto y llevados en triunfo à Antionuia.

P. ¿ Cual fue el fin de Trajano?

R. Este Emperador, gastado por sus vergonzosos vicios, acabó miserablemente como todos los perseguidores de los Cristianos, y su deplorable muerte nos manifiesta que no impunemente es dable rehelarse contra Nuestro Señor.

P. ¿ Quién fue el cuarto perseguidor de los Cristianos?

R. Adriano, sucesor de Trajano en el añn 116 despues de Jesucristo; este Principe eruel, supersticioso y disoluto, consultó à los demonios, quienes contestaron que una viuda llamada Sinforosa no cesaba de atormentaries.

P. ¿ Qué hizo el tirano ?

R. Mandó comparecer à Sinforosa y à sus siete hijos, cristianos comn ella, y le mandó sacrificar à los dioses; Sinforosa se negó à obedecer y fue condenada à muerte junto con sus siete hijos.

P. ¿ Tomó alguno la defensa de los Cristianos?

R. Si; Quadrato, obispo de Atenas, y Aristides, filósofo atenien-

se, presentaron al Emperador la defensa de los Cristianos y la persecucion cesó; sin embargo, Dios dejó caer su brazo sobre Adriano, el cual, presa de una sombria melancolia, se suicidó.

Oracion y proposito, pág. 165.

#### LECCION XII.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO.—QUINTA Y SEXTA PERSECUCIONES.

—SIGLO II.

P. ¿ Cuál fue la quinta persecucion general?

R. La de Antonino, el cual entregado á los mas infames vicios, dejó dar mnerte á gran número de cristianos, si bien no publicó nuevos edictos contra ellos.

P. ¿ Quién fue la principal víctima de esta persecucion ?

R. Una matrona romana llamada Felicia, á quien Publio, prefecto de Roma, hizo morir, junto con sas siete hijos, en medio de los mas espantosos tormentos.

P. ¿Suscitó Dios algun defensor á la Iglesia?

B. Si, san Justino, el cual vindicó tan completamente à la Religion de las calumnias que contra ella propagalan los judios y gentiles, que el Emperador mandó cesar la persecución; sin embargo despues de su muerte, que se verificó en breve, su sucesor declaró de nuevo la guerra contra los Cristianos.

P. ¿Cuál fue la sexta persecucion general?

R. La del emperador Marca Aurelio; digno por su orgullo y sus artimañas de ser enemigo de la verdad; san Justino le dirigió una nueva apologia, si bien convencido de que tal escrito le costaria la vida; no le engañó su corazon, y fue decapitado.

P. ¿ Cuáles fueron las deniás victimas de esta persecucion?
R. Fueron en gran número, mas entre ellos ocupa san Policarpo

obispo de Esmirna el primer lugar.

P. 2 Onien fue san Policarpo?

R. San Policarpo fue discipulo de san Juan, con quien habia vivido mucho liempo. Declarada la persecucion, sus amigos le aconsejaron que saliese de la ciudad ; bizolo asi el Santo, y se retiró unna quinta peco distante de aquella.

28\*

P. ¿ Qué le sucedió despnes?

76 R. Fne preso, y despues de dar de comer y de beber á los soldados que fueron en su busca, fne conducido á Esmirna, en medio del anfiteatro y delante del procónsul.

P. ¿ Qué palabras dirigió el procónsul á san Policarpo ?

R. Estas: «Insulta á Jesucristo,» y Policarpo le contestó: «Ilace «cchenta y seis años que le sirvo, y jamás me ha becho mal alguno: «por el contrario me ba colmado de bienes; ¿ cómo, pues, quereis «que insulte à mi Rey y Salvador?»

P. 2 Oué mandó entonces el procónsul ?

R. Que Policarpo fuese quemado vivo, mas las llamas no le causaron daño alguno; al contrario formaron un arco, y semejantes á la vela de un buque hinebada por el viento, formaban al rededor del Santo una protectora hóveda.

P. ¿ Qué hizo, pues, el procénsul?

R. Ál ver el milagro, mandó dar al Santo una puñalada, salieudo la sangre con tanta abundancia que quedó el fuego apagado. De este modo consumó san Policarpo su sacrificio el día 20 de abril (á las dos de la tarde) del año 166 despues de Jesucristo.

Oracion y proposito, pág. 179.

#### LECCION XIII.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. - SEXTA PERSECUCION (CONTINUA-CION). - SIGLO II.

P. ¿ Con qué motivo dió Marco Aurelio algun reposo á los Cristianos?

B. Con motivo de la legion Fulminante.

P. Refiéreme este milagro.

R. Cierto dia, el ejército romano mandado por el Emperador se halló en un desfiladero, sitiado por todas partes por los enemigos y expuesto á morir de sed.

P. ¿ Quien lo salvó?

R. La legion Fulminante, compuesta de soldados cristianos; estos se arrodillaron, y con sus fervientes oraciones obtavieron una lluvia

abundante para los romanos, mientras que una granizada mezclada con rayos disperso a los enemigos, los cnates arrojaron sus armas:

P. ¿ Como manifesto Marco Aurelio su reconocimiento por seme-

iante milagro?

R. Escribiendo al Senado y elevando en Roma un monumento que subsiste aun; sin embargo, impulsado por el demonio, no tardó en perseguir otra vez á los Cristianos.

P. ¿ En que país fue mas cruel la nueva persecucion?

R. En las Galias, donde la ciudad de Lyon quedó inundada con la sangre de los Martires.

P. ¿ Cuales fueron los principales?

R. San Pothin, obispo de la misma ciudad, de edad de noventa nos despues; Maturo y Sancto, quienes despues; de haber servido de espectáculo al pueblo y de pasto à las fieras, fueron sentados en una silla de hierer candente, y por tillimo decapitados.

P. ¿ Cómo se ltamaban los demás?

R. Attale y Alejandro, Blandina y Pontico, jóven de quince años.

P. ¿ Quien fue Blandioa?

R. Una timida esclava de una complexion muy delicada; el Señor le inspiró tal fuerza, que llegó á cansar á los verdugos; á todas las preguntas que se le dirigian, contestaba: «Soy cristiana, y no «se comete entre nosotros mal alcuno.»

P. ¿ Cómo consumó su martirio ?

R. Despues de ser expuesta en una red á una vaca furiosa, que la tiró al aire y le magulló el cuerpo, fue degollada.

P. ¿ Qué fue de Pontico?

R. Pontico, alentado por santa Blandina, recorrio valerosamente todos los grados del martirio, y consumó su sacrificio por la espada.

P. ¿ Hubo otros Mártires en las Galias?

R. Si, otros muchos, y en particular san Sinforiano de la ciudad de Autun, jóven distinguido por su cuna, saber y agradables dotes, à quien mando prender Heracilo, gobernador de la provincia. preguniándole por su nombre y profesion.

P. ¿ Qué contesto Sinforiano ?

R. «Soy cristiano.»

P. ¿ Qué bizo el Gobernador ?

R. Empleó sucesivamente las caricias, las promesas y las anue-

nazas para inducirle á sacrificar á los dioses; mas como viese la inutilidad de sus tentativas. Le condenó á ser decapitado.

P. ¿ Qué sucedió mientras conducian al Mártir al suplicio?

R. Su madre, venerable por su virtud mas aun que por sus años,, grilofe desde la muralla : «¡Sinforiano, bijo mio, alza tus ojos al cie«lo; len valor; no temas la muerte, que es el camino de la vida «elerna !»

Oracion y propósito, pág. 191.

#### LECCION XIV.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. - SÉPTIMA PERSECUCION. - SIGLO 111.

P. ¿ Cómo empezó el siglo III?

R. Con una guerra general y encarnizada contra la Iglesia; y si bien los filósofos y los herejes se unieron con los verdugos para aniquilarla, Dios se encargo de su defensa.

P. ¿ Cómo la defendió?

B. Oponiendo á los filósofos y á los herejes dos grandes apologistas, y á los perseguidores una multitud de Mártires; los dos grandes apologistas fueron Tertuliano y Origenes.

P. ¿ Quien fue Tertuliano?

R. Un preshitero de Cartago, nacido en la misma cindade en el año 160 de Nuestro Señor; en en viaje que bizo á Roma publicó un Apologético, es decir, una defensa de los Cristianos, la que presentó à los magistrados del Imperio, dando nu golpe mortal al Gentilismo.

P. ¿ Cnál fue su obra contra los berejes ?

R. Despues de haber confundido á los gentiles, Tertuliano se volvió contra los herejes, refutando todas las herejlas pasadas, presentes y futuras, en una obra llamada las *Prescripciones*.

P. ¿ Con qué argumento las refutó?

R. Con el siguiente: La verdadera Iglesia es la que se remonta hasta Jesneristo sin interrupcion ; la Iglesia católica es la única que se remonta sin interrupcion basta Jesueristo, luego la Iglesia católica es la única verdadera. P. ¿ Cuál fue el fin de Tertuliano ?

B. Tertuliano tuvo la desgracia de caer despues en errores condenables; mas esto en nada rebaja el mérito de las obras que escribió antes de su caida.

P. ¿ Quien fue Origenes?

R. Origenes, hijo del santo mártir Leonidas, nació en Alejandría en el año 183 de Nuestro Señor; dotado de un vasto genio, fue una de las mas hillantes antorchas de la Iglesia, y reinfo vietoriosamente à uno de los mas peligrosos enemigos de la Religion, ilamado Celso; Origenes incurrió tambien en algunos errores, pero parece que nos enbásinó en ellos.

P. ¿ Cuál fue la séptima persecucion general?

R. La del emperador Septimio Severo, el cual publicó en el año 200 un edicto de exterminio, corriendo abundantemente la sangre en todas las provincias del Imperio.

P. ¿ Cuales fueron los principales Martires de esta persecucion?

R. Santa Perpétua y santa Felicia junto con sus compañeros, todos de la ciudad de Cartago.

P. ¿ Quiénes fueron santa Perpétua y santa Felicia?

R. Santa Perpétua, de veinte y dos años de edad, era de familia noble y madre de nn niño que ella misma criaba: santa Felicia era esclava, presa como los deniás Mártires por órden del procónsul Hilario.

P. 2 Qué hizo el padre de santa Perpétua?

R. El padre de santa Perpétua, que era gentil, le suplicó que renunciase à su fe si no queria verle morir de dolor; el procónsul nnió sus ruegos à los suyos, pero Perpétua les contestó: «Soy cristiana.»

P. ¿ Qué sucedió despues ?

R. Conducidos los Martires à la carcel, convirtieron al carcelero, así como á muchos gentiles que fueron á verles durante la cena libre.

P. ¿En qué consistia la cena libre?

R. En una comida que se daba á los Mártires en una sala abierta al público, la víspera de su nunerte.

P. ¿ Cuales fueron los tormentos de los santos Martires?

R. Conducidos el dia siguiente al anfiteatro, tres de ellos fueron hazados à las fieras, mientras que santa Perpétua y santa Pelicia, envueltas en redes, fueron expuestas à una vaca furiosa que las magulló en gran manera. P. ¿ Qué pidió entonces el pueblo ?

R. Para gozarse en la muerte de los santos Mártires, pidió que fuesen degollados en medio del anfiteatro, recibiendo todos la muerte sin bacer el menor movimiento ni proferir la menor queja.

Oracion y propósito, pág. 206.

#### LECCION XV.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO: — OCTAVA Y NOVENA PERSECUCIO-NES. — SIGLO III.

P. ¿ Cual fue el autor de la octava persecucion general?

R. Decio, principe feroz, el cual murió miserablemente como Septimio Severo y como todos los perseguidores.

P. Citame algunos de los Martires de esta persecucion.

R. Uno de los mas ilustres fue san Pionio de Esmirna, presbitero y discipulo de san Policarpo, quien à cuantas preguntas le dirigie-ron contestó: «Soy cristiano, hijo de la Iglesia católica.»

P. ¿ Qué clase de tormentos sufrió?

R. Todos los imaginables, basta que por último fue condenado à ser quemado vivo; espirando despues de haber hecho su oración, sin que el fuego hubiese consumido su barba ni sus cabellos.

P. Dime el nombre de algunos otros Martires.

R. Durante esta persecucion sufrió tambien el martirio un niño llamado Cirilo, el cual al subir à la hoguera excitaba à los asistentes à entonar cànticos en celebracion de su felicidad.

P. Continúa la enumeracion que te he pedido.

R. En Sicilia fue martirizada santa Águeda, jóven virgen de ilustre cuna, y heredera de una gran fortuna, la cual prefirió perderlo todo antes que su fe.

P. ¿Cuál fue el autor de la novena persecucion general?

R. Valeriano, quien hizo morir à un gran número de cristianos, entre otros al papa Sixto II.

P. ¿ Qué sucedió mientras era este conducido al suplicin?

R. Que san Lorenzo, diácono de la Iglesia de Roma, le pregunto llorando à dônde iba sin él; el santo Papa le contestó : « Me segui«ras dentro de tres dias; » prediccion que se cumplió, y Lorenzo fue preso.

P. ¿ Qué exigió de él el prefecto de Roma ?

R. Los tesoros de la Iglesia; mas el Santo reunió á todos los pobres á quienes la Iglesia socorria, y dijo al prefecto : «Estos son los «tesoros de los Cristianos.»

P. 2 Oué bizo entonces el prefecto?

R. Furioso el prefecto bizo acostar à Lorenzo sobre unas parrillas de hierro, colocadas sobre un brasero; durante este tormento el Santo permaneció tan tranquilo como si se ballase en un lecho ordinario; oró por la conversion de Roma, y espirió dulcemente; san Cipriano le siguió de cerca à la gloria.

P. ¿ Quién fue san Cipriano ?

R. San Cipriano fue obispo de Cartago é bijo de uno de los primeros senadores de la misma ciudad; despues de baher sociario de gentiles diremdos por la peste, fue preso y condenado sar decapitado. Al oir su sentencia el Santo exclamó : a Alabado sea Díos, y despues de orar por sa Iglesia recibió el gople mortal.

Oracion y proposito, pág. 222.

#### LECCION XVL :

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. --- DECIMA PERSECUCION. ---

P. ¿Cómo castigó Dios al emperador Valeriano?

R. De ua modo ejemplar: el Emperador (ue hecho prisionero por Supor, rey de Persia, el ceal te obligó à arrodillarse y à servirle do secalon para montar à caballo; en seguida mando desollarie vivo, tiñó su piel de un color rojo y la suspendió en un templo de sus dioses

P. ¿Cuál fue la décima persecucion general?

R. La de Diocleciano, el cual asocióse en el imperio con Maximiano, Galerio y Constancio Cloro; todos, excepto el último, se hallaban animados de un violento odio contra los Cristianos.

P. Refièreme el martirio de la legion Tebana.

- R. Maximiano tenia en su ejército nna legion compuesta de cristianos, en número de diez mil hombres, veteranos todos venidos de Oriente y de los alrededores de Tebas.
- P. ¿Qué les ordenó Maximiano?
- R. Al llegar cerca de Ginebra, en Suiza, les mandó sacrificar á los dioses, y habiéndose negado á obedecerle, hizoles pasar á cuchillo desde el primero al último.

P. ¿Cómo auxilió Dios á su Iglesia?

R. Enviando al desierto á numerosos Moiseses para que orasen y obtuviesen la victoria para los fieles, quienes ihan á ser atacados con no vista violencia; los nuevos Moiseses fueron san Pahlo, san Antonio y sus numerosos discípulos.

P. ¿Ouién fue san Pablo?

R. San Pahlo, primer ermitaño, nació en Egipto por los años 229; á la edad de veinte y dos años se retiró al desierto, donde nna cneva le sirvió de habitación, las hojas de una palmera de vestido, y sus frutos de alimento.

P. 2 Cômo le alimentó despues el Señor?

R. Milagrosamente, como en otro tiempo al profeta Elias, viviendo en el ejercicio de la oracion y de la penitencia hasta la edad de ciento trece años; cuando huho muerto, dos leones cavaron la sepultura en que san Antonio depositó su cadáver entonando los himnos de la Iglesia.

Oracion y propósito, pág. 236.

#### LECCION XVII.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO, - DÉCIMA PERSECUCION (CONTI-NEACION). - SIGLO IV.

P. ¿Quién fue san Antonio?

R. San Antonio, el padre de los cenobitas, nació en Egipto en el año 251, de una familia opulenta.

P. ¿Oué entiendes por cenobitas?

R. Los religiosos que viven en comunidad, y por anacoretas los que viven en celdas ó cuevas separadas.

P. ¿Qué hizo san Antonio despues de la muerte de sus padres? R. Dió todos sus hienes á los pobres, y se retiró á un desierto de la Tebaida, donde vivió solo durante cuarenta años, transcurrido

cuvo tiempo consintio en recibir discipnlos; el número de estos fue tan considerable, que edificó muchos monasterios para recibirles.

P. ¿En qué época sucedió esto?

R. En el año 303, cuando el emperador Dioclecíano publicó contra la Iglesia el mas terrible decreto de persecucion que se hubiese visto.

P. ¿Sufrió mucho san Autonio en el desierto?

R. Si, de parte del demonio; mas el Santo lo donia en fuga con solo la señal de la cruz, práctica que recomendaha mucho á sus discipulos, así como la vigilancia sobre si mismos, la oración y la idea de la eternidad.

P. A qué edad llegó san Antonio?

R. A la de ciento y cinco años sin el mas minimo achaque.

P. ¿ Qué objetos dejó al morir?

R. Legó á san Atanasio su capa y nna de sus pieles de oveja, otra piel semejante á la anterior al ohispo Serapio, y su cilício à sus discípulos, que era cuanto poseia. Despues de hacer estas disposiciones se durmió tranquilamente en el Schor.

P. ¿Quién fue santa Sinclética?

R. Esta Santa descendia de una noble y virtnosa familia, y poseia una gran fortuna, que distribuyó entre los pobres despues de la muerte de sus padres, retirándose á una soledad poco distante de Alejandria, donde tomaron origen los monasterios de majeres en Oriente.

P. ¿Por qué estableció Dios las Órdenes religiosas?

R. Para la conservacion y propagacion del Cristianismo, y para el hien de la sociedad.

P. ¿Cuál es el objeto de las Órdenes contemplativas en particolar?

R. Orar por los Cristianos que viven en el siglo, expiar los pecados del mundo, y conservar la práctica del Evangelio en toda su primitiva pureza.

P. ¿Qué mas encuentras digno de observarse en el establecimiento de las Ordenes religiosas?

R. Que fueron fundadas en el momento mismo en que los Cristianos ihan á relajarse v à corromperse.

P. ¿Por qué?

R. Porque la Providencia quiso conservar en el mundo modelos de la vida ejemplar de nuestros padres en la fe; asi es que la vida de los religiosos, y hasta su traje, nos retratan la vida, las costumbres y los trajes de los primeros cristianos.

Oracion y propósito, pág. 253.

#### LECCION XVIII.

ESTABLECIMIENTO DEL CBISTIANISMO. — DÉCIMA PERSECUCION (CONTI-NUACION). — SIGLO IV.

P. ¿Qué servicios prestan á la sociedad las Órdenes religiosas?

R. El primero consiste en conservar en toda su pureza la practica del Evangelio, al cual debe el mundo su felicidad; el segundo, en ofrecer en asilo à gran número de personas causadas del mundo, rechazadas por este, á que no pueden permanecer en el sin ser su deshorra y su arole.

P. ¿Cuál es el tercero?

R. El dar al mundo el ejemplo del desprecio de las riquezas y de los placeres, cuyo desarreglado amor es la causa de todos los mates.

P. ¿ Cual es el cuarto?

R. El impedir que sean un gravamen para la sociedad un gran uúmero de personas, el repartir abundantes limosnas y el consolar gratuitamente todas las miserias humanas.

P. ¿Qué sucedió despues de la fundacion de las primeras Órdenes contemblativas, destinadas para obtener la victoria de la Iglesia?

R. Diocleciano mandó la sangrienta persecucion que empezó en el año 303 por los principales oficiales de su servidumbre.

P. Dime el nombre de uno de ellos.

R. Pedro, al cual rompieron todos sus buesos á garrotazos, quemándole despues á fuego lento sobre unas parrillas. Despues de eslas primeras ejecuciones la sangre corrió á torrentes en todas las provincias.

P. ¿ Oué intentaba Diocleciano?

R. Aniquilar hasta el nombre del Cristianismo, para lo cual hizo

- 445 -

colocar idolos en las calles , en las fuentes públicas , en las plazas y en los mercados, con obligacion de que sacrificasen los transcuntes, los que iban nor agua. A los compradores.

P. ¿ Oué Martires fueron inmolados en esta persecucion?

R. Lo fueron en número infinito, entre otros santa Julita y su hijo san Ciro.

P. J Quien fue santa Julita?

R. Santa Julita era de sangre real y natural de la ciudad de Iconio, desde la que se refugió en la de Tarsis en Cilicia, con su hijo san Ciro, de edad entonces de tres años, y dos criadas.

P. ¿Qué le sucedió en Tarsis?

R. Press por órden del gobernador, Ilamado Alejandro, fue cruelmente azolada; durante su suplicio el magistrado tomó en brazos á su hijo y quiso acariciarle, mas el tierno Martir le arañaba el rostro con sus manocitas; y cada vez que santa Julita decia: «Soy cris-«tana,» repetia: «Soy crisilano.»

P. ¿ Qué hizo el juez?

R. El bárbaro juez lanzó desde lo alto del tribunal á la inocente víctima, la cual se rompió la cabeza, y murio bañada en su sangre; santa Julita dió gracias à Dios por la victoria que acababa de conceder à su bijo, y fue decapitada.

Oracion y proposito, pág. 269.

#### LECCION XIX.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. — BÉCIMA PERSECUCION (CONTI-NUACION). — SIGLO IV.

P. Refiereme la historia de san Focas.

R. San Focas era un hortelano de una inocencia de costumbres y de una sencillez patriarcales: su huerto y su humide casa le proporcionaban los medios de hacer limosnas y de ejercer la hospitalidad.

P. ¿ Cômo sucedió su martirio?

R. El Gobernador de la provincia envió á algunos soldados para que le diesen muerte, y llegando estos sin saberlo á la casa de Focas, que les ofreció bospitalidad, le rogaron les biciese conocer á un hombre llamado Focas, á quien tenian órden de matar.

P. ¿Qué les contestó el Santo?

R. Que se encargaba de la comision, y el dia sigoiente les dijo : He ballado á Focas : soy yo, no temo la muerte ; y le mataron.

P. Dime algo del martirio de san Taraco, de san Probo y de san Andronico.

R. San Taraco era un velerano, que contaba, cuando fue preso, escenta y cinco años de edad; san Probe era nn bombre muy rico que babia renunciado à todos sus bienes para servir nejor à Jeso-cristo; san Andrónico era un jóven, descendiente de una de las primeras familias de Efeso.

P. ¿Quién les mandó prender?

R. Máximo, goberoador de Cilicia, el cual pregontóles por su nombre y profesion, contestando ellos: «Somos cristianos; no tene-«mos otro nombre ni estado.»

P. ¿ Oué clase de tormentos sufrieron?

R. Boupiéronies los dicotes, desgarráronles los costados con garticos acerados, atravesáronles las manos con davos encandecidos, y desolláronles la cabeza, sobre la que les colocaron carbones encadidos; por último, viendo el Gobernador que mada podia vencerles, les condenó és er lanzados 4 las fieras.

P. ¿Cuál fue su muerte?

R. Llegado el dia del espectácnio, sollaron contra ellos un oso y una leona, de talla desmesurada, cuyos rugidos daban temor á todos los espectadorses; mas los dos animales se acercaron poco á poco á los santos Mártires, y se tendieron delante de ellos, lamiéndoles los niés.

P. ¿ Oué hizo entonces Máximo?

R. Confuso é irritado al ver este milagro, mandó decapitar á los santos Mártires, cuyos cuerpos recogieron los Cristianos durante la noche, dándoles sepultora en una caverna abierta en la roca.

P. Cuentame el martirio de santa Ines y de santa Eulalia.

R. Mientras corria en Oriente la sangre de los Mártires, regaba tambien todas las provincias de Occidente, donde consiguieron una señalada victoria dos tiernas vírgenes de ilustre cona y herederas de una inmensa fortuna; la primera de ellas es santa Inés.

P. ¿Quién fue santa Inés?

R. Santa Inés contaba apenas trece años, cuando el gobernador de Roma la pidió en matrimonio para su hijo, á lo que contestó la Santa estar prometida á un Esposo celestial; estas palabras hicieron comprender que era cristiana, y fue condenada á moerte.

P. ¿Cómo la recibió?

R. Sin conmoverse por el espantoso aparato de los instrumentos del suplicio, espiró tranquilamente en medio de las lágrimas de los espectadores.

P. ¿Quién fue santa Eolalia?

R. Santa Eulafia era natural de Mérida en España; trece años contaba cuando se presenté a Deciano, gobernado de la provincia, echándole en cara su impiedad al querer destruir la verdadera religion; Daciano mandó desgarrarle los costados con garfios de bierro candente.

P. ¿Qué hacia la Santa?

R. Contaba sus llagas, y decia tranquilamente: «Os escriben en «mi, Señor; graban con hierro vuestras victorias en mi cnerpo: pobl «cuánto gozo al verlas asi escritas!» Finalmente el tirano mandó que—marla viva.

Oracion y proposito, pág. 285.

## LECCION XX.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. — CONVERSION DE CONSTANTINO. — SIGLO IV.

P. ¿Qué observas acerca de la historia de los Mártires?

R. Que Dios los eligió en todos los países del mundo, á fin de manifestar la unidad y catolicismo de la fe; en todas las edades y condiciones, á fin de que sepamos que no hay edad ni condicion que no baya dado Santos al cielo, y que no pueda darlos todavía.

P. ¿Que observas acerca de la muerte de los perseguidores?

R. Que es una prueba visible de la justicia de Dios y una leccion para nosotros.

P. ¿Cómn así?

R. Porque el castigo que sufrieron ya en esta vida nos enseña a

temer à Dios, y este temor contribuye à afianzar la Religion, asi es que los Mártires y los tiranos, cada uoo à su modo, contribuyen a la mayor gloria de Jesucristo.

P. ¿Quién dió la paz à la Iglesia?

R. Constantino, hijo del cesar Constancio Cloro, el coal se convirtió al ver aparecer en los aires una craz luminosa, en medio de la que se lejan estas palabras: « Por este signo vencerás. »

P. ¿ Oné streedió en seguida?

R. Que en la siguiente noche aparecióse Nuestro Señor à Constantino, ordendadole hacer un estandarte semejante al que habivisto, y prometiéndole la victoria : Constantino obedeció, consiguio el triunfo, entró en Roma y se declaro el protector de la Religion. A la que dió la pax y la libertad en el año 313.

P. ¿Cuál fue el resultado de haberse dado la libertad a la Religion?

R. El cambio de todas las leyes por otras suaves y equitativas: abolió la esclavitud, la poligamia, el divorcio, el derecho de vender y de matar á los hijos; en una palabra, alivió todas las miserias humanas.

Oracion y proposito, pag. 295. .

#### LECCION XXI.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. - DIVINIDAD DE LA RELIGION.

P. ¿Qué prueba el establecimiento del Cristianismo?

R. Que la Religion es obra de Dios.

P. ¿Cómo?

R. 1.º Por las dificultades de la empresa; 2.º por la debilidad de los medios; 3.º por la grandiosidad del resultado.

P. ¿Coáles eran las dificultades de la empresa?

R. Las mayores que puedan imaginarse, pnes tratábase de destruir el Judaismo y el Gentilismo, y de reemplazarlos con el Cristianismo.

P. ¿Oué debia bacerse además?

R. Obrar esta revolocion en el muodo entero, y en el siglo de Augusto, el mas ilustrado y corrompido que jamás se hava visto. P. ¿ Qué debia bacerse por fin?

B. Verificar todo esto à pesar de los filosofos que atacaban todas las verdades del Cristiaoismo, à pesar de los comediaotes que las ridiculizaban en los teatros, à pesar de los Emperadores que bacian morir entre los mas crueles tormentos à los que las mismas convertian.

P. ¿Qué medios se adoptaron para conseguir el éxito de la empresa?

Los mas débiles que pnedan imaginarse.

P. ¿En que consistian?

R. En doce hombres del pueblo, doce pescadores, sin instruccion, sin dinero, sio proteccion, y lo que es peor, judios de origen, y por consigoiente odiosos y despreciables à los ojos de todo el mundo.

P. ¿Cual fue el resultado de la empresa?

R. El mas maravilloso que jamás se haya visto ; fue rápido , positivo , real y duradero.

P. ¿Por qué dices rapido?

R. Porque en pocos años la Religion se propagó por todas las partes del mundo, basta introducirse en la misma Roma, donde bajo el imperio de Neron contaba con numerosos discipulos.

P. ¿Por qué positivo?

R. Porque hacerse cristiano era lo mismo que aceptar el odio, la pobreza, el destierro, la prision y noa espantosa muerte, lo que no fue obstáculo para muchos millones de hombres de todas edades y de todos los países.

P. 2 Por qué real?

R. Porque el Cristianismo lo modificó todo, almas, ideas, costumbres, leyes, así al bombre como á la sociedad entera.

P. ¿Por qué duradero?

R. Porque nada ba podido destruir el Cristianismo, ni los tiranos, ni los impíos, ni los berejes, ni las revoluciones, ni el tiempo destroctor de todo lo demás.

Oracion y propósito, pág. 316.

# LECCION XXII.

ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. -- DESTRUCCION DE TODAS LAS OR-JECIONES Y CONVERSION DE LAS MISMAS EN PRUEBAS.

- P. ¿Qué resulta, á los ojos de la razon, del establecimiento del Cristianismo?
- R. 1.º Que desde hace mit ochocientos años adora el mundo a un Judio crucificado, es decir, lo mas despreciable y odioso entre todo.
- P. ¿Qué mas?
  R. 2.° Que el mundo, adorando á un Judío crucificado, se ha hecho mas ilustrado, mas virtuoso, mas libre y mas perfecto.
- P. Acaba.
  R. 3.º Que las naciones, solo adorando al Judío crucificado, salen de la barbarie y de la degradacion; que cuantas se niegan á adnrarle permanecen en la barbarie, y que vuelven á ella cuantas ce-
  - P. ¿Cómo calificarias semejante becho?
  - R. De increible, pero sin embargo es cierto.

    P. 1 Cómo lo explicas pues?

san en sa adoración.

- r R. Los Católicos lo explican diciendo: Jesús de Nazareth es el Hijo de Dios, el mismo Dios, que triunfó sin trabajo de todos los obstáculos y que comonicó al mundo sus luces y gracias: bubo milagro, y todo queda fácilmente explicado.
- P. ¿Qué contestan los impios?
- R. Que no hnbo milagro; que Jesucristo nuestro Señor no es Dios, sino un judín como otro cualquiera, y que la conversion del mundo es un acontecimiento muy natural.
- P. ¿ Qué se deduce de sus palabras?
- R. Que para hacer cambiar de religion al mundo entero hasta con prender à un hombre, crucificarle, y enviar à otros doce diciendo que agre es Dios, experimento que deberian hacer los impios para convencernos.
- P. ¿Qué otra cosa puede deducirse?

7 5H 5

R. Que los impios, por no creer en los milagros, se ven obligados à sostener el mayor de los absurdos, como es el de que el mun- 451 --

do fue convertido sin milagra por doce judíos , y el de que adora a un Judio crucificado que no es Dios.

P. ¿Qué se signe de aquí?

- R. Que no habiendo la Religion podido ser establecida por obra de hombres, lo fue por obra de Dios; luego es verdadera, pues Dios no puede antorizar la mentira.
- P. ¿Qué otra consecuencia se desprende de todo lo que bas dicho?
- R. Que todas las objeciones contra la Religión son falsas, en cuanto no puede haber verdades contradictorias.
  - P. Di la última deduccion.
- R. Que todas las objectiones contra la Religion son otras lantas pruebas de su divinidad, pues todas manifiestan la grande dificultad de persuadir al mundo, y por consiguiente la necesidad y la fuerza de los milagros que obligaron al mundo á aceptaria á pesar de todas las pasiones y persecuciones.

Oracion y proposito, pág. 332.

## LECCION XXIII.

CONSERVACION T PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. — ARRIO, SAN ATA-NASIO. — SIGLO IV.

- P. ¿Por qué medios Nuestro Señor conserva y propaga la Religion?
- R. 1.° Por el sacerdocio; 2.° por los Santos; 3.° por las Órdenes religiosas, y 4.° por las misiones.
  - P. ¿Cuáles son los primeros defensores de la Religion?
- R. Los presbltcros, y por esto es que están encargados de ensenar la verdad, á fin de oponería al error; de dar buen ejemplo, a fin de oponerío al escándalo; de consolar todas las miserias humanas, á fin de impedir que el hombre sea otra vez lan miserable como en tiermo del Gentilismo.
  - P. ¿ Cuáles son los segundos defensores de la Religion?
- R. Los grandes Santos que aparecen cuando mayores son los males de la Iglesia y mas graves sus peligros, para defender la verdad, para dar buenos ejemplos, ó para aliviar las miserias humanas; hay,

pues, tres especies de santos : los Santos apologistas, los Santos contemplativos, y los Santos enformeros.

P. Dime quiénes ocupan el tercer lugar entre los defensores de la Religion.

R. Las Órdenes religiosas, las cuales son tambien de tres clases () órdenes sábias, órdenes contemplativas y órdenes enfermeras.

P. ¿A qué se reducen todos estos medios de defensa?

R. A uno solo, que es la Iglesia, pues en la Iglesia y por la Iglesia son consagrados los presbiteros, y en ella y por ella se forman los Santos y las Ordenes religiosas.

os Santos y las Ordenes rengiosas.

P. ¿Qué medio estableció Nuestro Señor para propagar la Religion?

R. El de las misiones, las que se verifican especialmente cuando un pueblo se hace indigno de la Religion, à fin de conquistar à la Iglesia nuevos hijos para consolarla de los que ha perdido.

P. Despues de las persecuciones, ¿ gozó la Iglesia de duradera paz?

R. No, pnes como Jesucristo Señor nuestro, debe ser siempre obieto de nuevos ataques.

P. ¿Quicn fue su primer enemigo?

R. Arrio, el qual se atrevió á negar la divinidad de Nuestro Señor; condenado y desterrado en el concilio general de Nicea, solo volvió de su destierro para morir ignominiosamente.

P. ¿Quién fue el grande defensor de la verdad contra los Arria-

R. San Atanasio, patriarca de Alejandria en Egipto; durante su vida, que fue moy larga, sufrió mucho por la buena causa, y murió santamente en el año 373 de Jesneristo.

P. ¿Cômo reparó Nuestro Señor las pérdidas que la berejía causara à la Iglesia?

R. Dáodole nuevos pueblos: san Frumencio llevó la antorcha de la fe á la Abisinia, cuyos habitantes abrazaron con gran ardor la Religion, y una esclava cristiana convirtió la nacion de los iberos.

Oracion y proposito, pág. 348.

#### LECCION XXIV.

CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. — SAN BILARIO, SAN MARTIN, SAN GREGORIO NAZIANGENO Y SAN BASILIO. — SIGLO IV.

P. ¿Quién fue san Hilario?

R. San Hilario, obispo de Poitiers, fue suscitado por Dios para defender la Iglesia de Occidente contra el Arrianismo, mientras que san Atanasio preservaba de él à la Iglesia oriental.

P. ¿ Cuál fue el mas ilustre discipulo de san Hilario?

R. El gran san Martin, el cual, hijo de un tribuno de soldados, vióse obligado à tomar la carrera de las armas, si bien supo hermanar con su ejercicio la práctica de todas las virtudes, especialmente la caridad para con los pobres.

P. ¿ Qué hizo despues?

R. Siguió à san Hilario, fundó el primer monasterio que se conoció en las Galias, fue consagrado obispo de Tours, y convirtió à gran número de gentiles, los cuales consolaron à la Iglesia de la pérdida de aquellos de sus hijos que abrazaron el Arrianismo.

P. ¿ Qué sacedia en Oriente en aquel mismo tiempo?

R. Mientras que san Hilario defendia la Religion en Occidente y san Martin la propagaha, el emperador Juliano el Apostata trataba de restablecer el Gentilismo en Oriente.

P. ¿ De qué medio se valió para conseguirlo?

R. Para aniquilar à la Religion con un solo golpe, quiso dar un mentis à Bearristo Sciôn ruseiro, reedificand o el templo de Jerupalen; pero al poner la primera piedra del nuevo edificio, salieron de la tierra torbellinos de llamas que obligaron à los trabajadores à emprender una precipitada fuga; jugal milagro sucedió siempre que se intentó dar principio à los trabajos, basta que por último viéronse obligados à dessitir del provecto.

P. ¿Cuál fue el efecto de este milagro?

R. Este milagro, atestiguado por un autor gentil, llenó de gozo à los Católicos y enfureció al Principe apóstata, el cual juró vengarse de Jesucristo, pero fue mortalmente herido en un combate.

P. ¿ Qué bizo entonces?

R. Tomó airado sangre de su herida en su mann, y la arrojó con-

tra el cielo gritando : « Venciste, Galileo, » nombre que daba á Jesucristo; sus palabras fueron el último grito del Gentilismo espirante.

P. ¿Cómo defendió Dios á su Iglesia?

B. Primeramente confundicado el mismo a Juliano el Apóstata, y Juego inspirando á grandes doctores que le combatieron con sus escritos, como tambien al Arrianismo, cuyos progresos aumentaban de dia en dia. Entre tan insignes doctores debemos bacer mencion de san Gregorio Nazianecno y de san Basilio el Magno.

P. : Quien fue san Gregorio Nazianceno?

R. Este Santo nació en Nazianzo, ciudad de Capadocia, de padres cristianos que le educaron en la virtud; enviado á Atenas para que perfeccionase sus estudios, trabó estrecha amistad con san Basilio.

P. 2 Cuál fue el fruto de esta amistad?

R. Esta amistad, que debe servirnos de modelo, fue causa de que ambos se fortificasen contra los malos ejemplos, y de que aumentasen sus progresos en la virtud y en la ciencia.

P. ¿ Cómo bacian los demás su elogio?

R. Diciendo que solo conocian dos calles, la que conducia á la iglesia y la que guiaba á las escuclas públicas.

P. ¿ Oné fue de san Gregorio?

R. Fue nombrado para la sede arzobispal de Constantinopla, donde sufrió muchas persecuciones por parte de los berejes; retiróse despues á la soledad, y alli compuso excelentes obras que son la gloria y el tesoro de la Izlesia.

P. ¿Quien fue san Basilio?

R. San Basilio fue natural de Cesarea en Capadocia, de una familia mas ilustre aun por su santidad que por su nobleza; llegado à la edan dandar retirése à la soledad, fundó muchos monastros tanto de varones como de mujeres, y dióles sábios reglamentos, por lo que es considerado como uno de los cuatro patriarcas de las Ordenes religiosas.

P. 2 Permaneció siempre en la soledad?

B. Ño, pues nombrado à pesar suyo arzobispo de Cesarea, fue otra de las colunas de la Iglesia contra el Arrianismo, bizo temblar al emperador Valente, y murió à la edad de cincuenta y an años, en lai pobreza, que no dejó ni siquiera para pagar los gastos de su entierro.

Oracion y propósito, pag. 63.

#### LECCION XXV

CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. — SAN HILARION, SAN AMBROSIO, SAN AGUSTIN. — SEGUNDO CONCILIO GENERAL. — SI-GLOS IV X V.

P. 2 Oné sucedió à fines del siglo IV?

R. Que el cisma y la berejía faeron causa de infinitos desordenes; entonces se retiraron al desierto muchos Santos á fin de hacer penitencia por los pecados del mundo, y obtener la victoria á la Iglesia, de cuyo número fue san Hilarion.

P. ¿ Quien fue san Hilarion?

R. San Hilarion nació en Palestina, de padres idólatras y ricos: à quince añosse retiró al desierto, donde vivió hasta la edad de ocbenta y cuatro años, en la práctica de increibles austeridades.

P. ¿ Oné palabras pronunció al morir?

R. Sintiéndose próximo à espirar, decia à su alma : «¿Qué temes, «alma mia? bace ya setenta años que sirves à Jesucristo; ¿por qué «le espanta la muerte?»

P. ¿Que otra nueva hercija apareció en aquella época?

R. La de Macedonio, el cual negaba la divinidad del Espiritu Santo; pero fue condenada en el concilio de Constantinopla, en el que se añadieron algunas palabras al símbiolo de Nicea para explicar mejor la fe respecto del Espiritu Santo: aquel Simbiolo es el que se canta en la misa.

P. ¿Despues de haber sido condenado Macedonio , ¿gozó la Iglesia de paz?

R. No, pues los sectarios de aquel heresiarca, junto con los Arrianos, la lurharon propagando sus errores; sin embargo, Dios les opuso grandes doelores para confundirles, entre otros san Ambrosio y san Agustin.

P. ¿Quien fue san Ambrosio?

R. San Ambrosio fue bijo del prefecto de las Galias y llegó á ser obispo de Milan, á pesar de sus fagrimas y de su resistencia; el Santo extinguió en su diócesis la berejia arriana, y se mostró siempre firme en la defensa de la causa de Dios.

P. ¿En qué manifesto especialmente esta firmeza?

R. En sa conducta para con el emperador Teodosio, el cual habiendo becho pasar á cuchilla á siete mil habitantes de la ciudad de Tesalóoica, se atrevió á presentarse en la iglesia; mas san Ambrosio le detuvo en la puerta y le condenó á una penilencia pública, á la cual el Principe se sometió humildemente.

P. ¿ Quien fue san Agnstin?

R. San Agustin nació en Tagasto, en África; sa madre fue santa Monica y sa padre Patricio, gentil de religion, mas fue convertido por las oraciones y paciencia de su virtuosa esposa. En su juventud entregões Agustia à toda especie do desórdenes, de cuya vida le sacaron san Aubrosia y su madre santa Monica.

P. ¿Que hizo despues de su conversion?

R. Se retiró à la soledad, fue despues obispo de Hipona, y confundió à los cismáticos, à los berejes y à los gentiles, reunidos codos para alacar à la Igleisia; como san Ambrosio, vendió los vasos-sagrados para redimir cantivos, y marió tao pobre que no tuvo necesidad de bacer testamente.

Oracion y propósito, pag. 377.

#### LECCION XXVI

CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. — SAN JUAN CRISÓS-TOMO, SAN JERÓNIMO, SAN ABSENIO. — TERCERO Y CUARTO CONCILIOS GENERALES. — CONTINUACION DEL SIGLO V.

P. Dime el nombre de los otros Doctores inspirados por Dios durante el siglo V para defender la Religion.

R. San Cirilo de Alejandria, san Isidoro de Pelusa, san Epifanio, y sobre todos san Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, y san Jerónimo.

P. ¿Quién fue san Juan Crisóstomo?

R. Este Santo fue hijo de un general de los ejércitos romanos; nacido en Anlioquia, fue educado en la piedad por su virloosa madre, y era tanta su elocuencia, que bizo cambiar de faz á su ciudad natal.

P. ¿Cómo pasó á ocupar la sede de Constantinopla?

R. El emperador Arcadio hizo nombrarle y consagrarle arzobispo de aquella metrópoli, donde el Saño desplegó igual celo que en Antioquia y obluvo iguales trimulos; mas desterado por las maquinaciones de los berejes y de los malvados, murió fuera de su sede en el año 407.

P. ¿ Quién fue san Jerónimo?

R. San Jerónimo, nacido en Panonia, fue enviado á Roma para perfeccionarse en las ciencias; allí olvidó durante algun liempo los beneos principios que de su familia recibiera; mas vuelto en si, recibió el Bautismo y se consagró enteramente á la oracion y al estudio.

P. ¿Qué retiro eligió?

R. El de Belen, donde vivió el resto de sus dias en la práctica de las mayores austeridades, lo que no le impidió refutar las herejias y cismas, así como ilustrar á la Iglesia con gran número de excelentes obras

P. ¿Cuáles fueron los mas insignes solitarios del siglo V?

R. San Nilo, san Simeon Stilita, san Arsenio y san Gerásino, quienes oraban en el desierto para obtener el triunfo de la fe y ablandar la justicia divina.

P. Dime algo de san Arsenio.

B. San Arsenio fue primeramente preceptor de los bijos del emperador Teodosio, y despues de pasar once años en la corte, se retiró al desierto, donde llevó hasta la edad de noventa y cinco años una vida enteramente evangélica, diciéndose con frecuencia ás inismo d'Arsenio, Lyor qué abandonaste el mundo, y te retiraste ami?

P. Dime algo de san Gerasimo.

R. Este Santo fijó su residencia en Palestina, á orillas del Jordan, y fundó nna laura muy célebre.

P. ¿Oué se entiende por laura?

R. Llámase laura á una residencia de solitarios, compuesta de celdas formando circulo, separadas unas de otras, y en medio de las cuales se eleva nna iglesia.

P. ¿Cómo vivian aquellos santos solitarios?

R. Cada uno en su celda en un perpetuo silencio, y ocupado en la oracioo y en el trabajo manual; unicamente se reunian en la iglesia los domingos para la celebración de los santos misterios.

P. ¿Celebrose algun concilio general en el siglo V?

R. Si, dos: nnn en Éfeso en 431, en el que fue condenado Nes-

torio, y otro en Calcedonia, en 451, en el que fue condenado Eu-

P. ¿Cómo castigó Dios los pecados de los herejes y de los gentiles durante el siglo V?

R. Llamando contra el Imperio romano nubes de bárbaros mandados por jefes terribles, como Átila, rey de los hunos, y Alarico rey de los visigodos, de cuyo furor salvó á Roma dos veces el papa san Leon.

Oracion y proposito, pág. 392.

#### LECCION XXVII.

CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. — SAN PATRICIO, SANTA CLOTILDE, SAN BENITO. — QUINTO CONCILIO GENERAL. — SI-GLOS V Y VI.

P. ¿Qué ves en el siglo V diguo de particular observacion? R. Que en el mismo momento en que las hereijas afligian á la

Iglesia oriental, convertianse nuevos pueblos à la fe. P. ¿Guáles fueron estos pueblos?

R. Los irlandeses y los franceses.
P. ¿ Ouién fue el apóstol de la Irlanda?

R. San Patricio, natural de Inglaterra, de donde fue arrebatado à la edad de quince años por una horda de bárbaros que le condujeron á Irlanda, obligándole á guardar ganados.

P. ¿Librole Dios de su cautiverio?

R. Si, y de regreso á su patria resolvió volver à Irlanda para predicar la fe; el papa Celestino le consagró obispo y le envió á aquel país, teniendo en breve el placer de verle cási enteramente católico.

P. ¿Quién fue el apostol de los franceses?

R. Puede decirse que el apóstol de los franceses fue santa Clotilde, esposa de Clodoveo, rey de los francos, á quien se esforzó en convertir á Jesucristo por medio de todas las virtudes; mas Clodoveo lo diferia de dia en dia hasta que hnho llegado el instante de la gracia.

P. ¿En qué circunstancia?

·R, En una batalla contra los alemanes vió Clodoveo à su ejército

en desórden, y él mismo expuesto á caer en mauos de sus enemigos; entonces invocé el "Dios de Clotilde, prometiendo adorarle si obtenia la victoria; su voto fue vido en el cielo, y de regreso à Reims, fue hautizado por san Remigio, obispo de aquella ciudad, junto con gran unimero de san oficiale.

P. ¿ Cuál fue el fin de santa Clotilde?

R. Santa Clotilde, que veia colmados todos sus votos, se retiro despues de la muerte de su esposo à la ciudad de Tours, cerca del sepulero de san Martin, donde murió llena de dias y de méritos en 3 de junio del año 1643; esta Santa, junto con santa Mónica, son el modelo de las madres y de las esposas cristiano.

P. ¿ Quién fue san Benito?

R. El fundador de los Benedictinos, y el primer patriarca de las Órdenes religiosas en Occidente.

P. ¿Dóude nació san Benito?

R. En Italia, é hizo sus estudios en Roma, cuya ciudad abandonó por temor de perder su inocencia, retirándose al desierto de Sublaco, y despues al Monte-Casino, donde fundó el célebre monasterio que lleva su nonfre.

R. No, fundó otros muchos, para los cuales escribió una regla

P. ¿Fue este el único que fundo?

inspirada por la misma Sabidurla; su primer artículo permite recibir en la Orden á toda clase de personas, á fin de dar asilo á cuantos huian de la invasion de los barbaros.

P. ¿Qué servicios han prestado al mundo los Benedictinos?

R. Los mas señalados que puedan imaginarse; desmontaron vastas regiones, conservaron las obras de la antigüedad, edificaron á la Iglesia, y llevaron la luz de la fe á naciones enteras.

glesia, y llevaron la luz de la le à naciones enteras.

P. ¿Oué concilio general se celebró durante el siglo VI?

R. El de Constantinopla, en el año 553, en el cual fueron condenados diferentes errores.

Oracion y proposito, pág. 405.

# je o verolas chasilomora LECCION XXVII.

CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. — SAN AGUSTIN, APÓS-TOL DE LA INGLATERRA; SAN JUAN EL LIMOSNERO. — SIGLOS VI Y VII.

P. ¿Cómo se convirtió la Inglaterra?

B. Ún jóven diácono, llamado Gregorio, pasó cierto dia por el mercado de Roma, y vió puestos en venta á algunos eschoso de una rara hermosura; y al saher que cran naturales de la Gran Bretaña y gentiles todavia, exclamó : «¡Lástima es que criaturas tau hermosus «sean esclavas del demonio!»

P. ¿Qué hizo luego?

R. Elevado á la sede pontificia hajo el nombre de Gregorio el Grande, envió à Inglaterra à san Agustin, prior de un convento de Benedictinos de Roma; junto con cuarenta misioneros, y llegados felizmente à aquella isla, penetraron hasta la ciudad de Cantorbery, de la que fice obisios san Acustin.

P. ¿Hicieron muchas conversiones?

B. Admirados: por los milagros y virtudes de sus Apóstoles, los gentiles se convirtieron en tropel; el mismo Rey pidió el Bautismo, y en hreve fue cristiana toda la Gran Bretaña. De este modo consoló el Señor á su Iglesia de las pérdidas que la herejía le hacia experimentar en Oriente.

P. ¿Qué acontecimiento notable tuvo lugar á principios del siglo VII?

R. La destruccion del imperio de los partos, sobre el cual dejó caer Dios su justiciero hrazo, pues desde la aparicion del Cristianismo no habian cesado de perseguirlo.

P. ¿Cómo colmaron los partos ó los persas la medida de sus iniquidades?

R. Precipitándose sobre la Palestina y sobre Jerusalen, pasándolo todo á sangre y fuego, y apoderándose de parte de la vertadera cruz, que se llevaron à Armenia, despues de haber dado muerte á gran número de cristianos y reducido á los demás à la mas espantosa núseria.

P. ¿Cómo vino Jesucristo en auxilio de sus afligidos hijos?

R. Suscitando à un hombre que les consolo, les alimento, y que contribuyó en gran parte a la reedificación de Jernsalen, aquel homhre, à quien podemos dar el nombre de Vicente de Paul oriental, fue san Juan, patriarca de Alejandria en Egipto, apellidado el Limosnero por su inagotable caridado.

Oracion y proposito, pag. 416.

PIN BUT TONG OFFINE

# ÍNDICE

is busilends and hombes doe los conside leculimente, y que

intellige vi en preu parta dela ree literation de ferusalea : aquel hori s 184 de men podemos das Abanators de Versido de Paul orientat. 600

ean from, potriares de Alejandria en El julio, apellidado el binosne o cos su introdable caridad.

Octobra in proceedings which is the

### DEL TOMO QUINTO.

and the second and the second and the second

## PARTE TERCERA.

#### LECCION I.

# ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO I).

Vida de la Igiesia: lucha eterna. — Cuadro del siglo I. — Dia de Pentecostes. — Discursa de sau Pedro. — Confirmacion de su doctrina por medio de milagros. — Curciodo de un cioj. — Pedro y Juna son paetos en la cárcel. — Igiesia de Fernselen. — Ananins y Salira. — Eleccion de las siete discouss. — Martira de sau Estâna. — Ventria de esta maerte y de la personacion. — Predicacion del Evangelio en la Paessina. — Simon d'Asso. — Cororsion de sau Palolo.

#### LECCION II.

ESTABLECIMIENTO DEL CENTIANISMO. (SIGLO I, CONTINUACION).

El Evangello pasa à les gentiles. — Ranismo del centrairo Cornelio. —
Misiones des ane Pedro en Cesarso, en Antioqués a, en Asia, en Roma,
donde combaté. A Simon del Mago; cu Jerusalen, donde es puesto en la
criccip por mandate de Herodes Argin; a, yillentado por un Angel; cu
Roma, donde sun Marcos escribe su Evangelio; ra Jerusalen, donde
preside el prime rocalilio, y finalenate en Roma. — Vida y misiones
de sun Paplo en Damasco, na Cesaren, cu Antioquía, en Chipre, en
Louis, cu, Listra, y ger Filipos.

#### OCT AS THE PROPERTY OF THE PRO

Misione di sam Patico n' Facilità (si Alla II), contributation),
Misione di sam Patico n' Fasidica, sa Atama delante del Arcopago,
na Orinta, en Rímo y en Jerusalen.—La prenden y leutrina d'Essarea,
Partie Roma.—Acopida que rechie—Ananque presopretica el Evangello.—Vacità d'Oriente, y despues à Roma, donde entre one san Pedro.—Mertie de Simon el Mano.—Mantiro desarea Pectro y san Pablo.

# three plants manish LECCION IV.

ESTABLEMINENO REL CAISTIANENO. (SIGLO F. CONTINUACION).

Juido, misiones y martirio de san Audrés, —de Santingo el Mayor. —
Juido de Dios sobre Agriss, primer rey perseguidor de la figiesta. —
Vida, misiones y martirio de san Juan Evangelisto, —de san auto Tomis, —de Santingo el Menor. —de san Evinge, —de san Revindomé.

| - 464 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - de san Mateo, - de san Simon, - de san Judas, - de san Matias,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 465 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| — ue san mercos y de sau Lucas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gía de san Justino. — Juicio de Dios sobre los romanos. — Sexta perse-<br>eucion, bajo el imperio de Marco Aurelio; retrato de este Príncipe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16  |
| LECCION V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | martirios de san Justino y de san Policarpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10  |
| ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO I, CONTINUACION).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LECCION XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Lucha del Gentilismo con el Cristianismo. — Roma pagana 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO, (SIGLO II).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| LECCION VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Milagro de le legion Fulminante. — Mártires de Lyon; san Pothin, santa<br>Blandina, etc. — Martirio de sau Sinforiano de Autun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18  |
| ESTABLECIMIENTO DEL CEISTIANISMO. (SIGLO 1, CONTINEACION).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LECCION XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 |
| Roma cristiana. — Las Catacumbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO, (SIGLO III).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| LECCION VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO I, CONTINUACION).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bosquejo del siglo III. — Tertuliano. — Origenes. — Séptima persecucion<br>bajo Septimio Severo; retrato de este Príncipe; martirio de santa Per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Roma subterránea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pétua y de senta Felicia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19  |
| LECCION VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LECCION XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO I, CONTINUACION).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO III).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Roma subterrânea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | San Ireneo, San Ferreol v san Freius, - Juicio de Dios sobre Septimio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| LECCION IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Severo.—Persecucion particular bajo Maximino; retrato de este Prín-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| SSTABLECIMIENTO DEL CEISTIANISMO. (SIGLD I, CONTINUACION).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cipe.—Juicio de Dios sobre él. —Octava persecucion general, en tiem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Roma subterranea. — Pormenores acerca de los Mártires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | po de Decio; retrato de este Principe; martirio de san Pionio, de san                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cirilo y de sauta Águeda, — Jnicio de Dios sobre Decio. — Novena per-<br>secucion general, imperando Valerio; retrato de este Príncipe; marti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| EECGION X. pullings sufficient advanced of the second sufficiency and the second sufficiency of the second sufficiency | rio de san Lorenzo y de san Cipriano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20  |
| ESTABLECIMIENTO DEL CEISTIANISMO: (SIGLO 1, CONTINUACION).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LECCION XVL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   |
| Principio de la gran lucha entre el Gentilismo y el Cristianismo, — Diez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A STATE OF THE PROPERTY OF THE |     |
| grandes persecuciones. — La primera en tiempo de Neron; retrato de<br>este Príncipe; detalles de la persecucion. — Juicio de Dios sobre Ne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLOS III Y IV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ron Juicio de Dios sobre Jerusalen : ruina de la ciudad y del templo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Juicio de Bios sobre Valeriano. — Persecucion partientar bajo el imperio<br>de Aureliano; retrato de este Principe; martirio de san Dionisio. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Segunda persecucion en tiempo de Domiciano : retrato de este Prín-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Juicio de Dios sobre Aureliano. — Décima persecucion general bajo el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| cipe; san Juan es arrojado á una caldera de aceile hirviendo. — Juicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | imperio de Diocleciano y Maximino; retratos de ambos Príncipes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| de Dios sobre Domicieno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | martirio de san Ginés, y de la legion Tebana. — Le Iglesia consolada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| LECCION XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vide de sen Pable ermitaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   |
| ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLOS   Y II).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LECCION XVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Epístola de san Clemente á la iglesia de Corinto. — Tercera persecucion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTABLECIMIENTO BEL CEISTIANISMO. (SIGLO IV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| en tiempo de Trajeno ; retrato de esto Principe. — Martirio de san Ig-<br>nacio, obispo de Antioquie; su llegada á Roma ; es lanzado á los leo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vida de san Antonio. — Origen de la vida religiosa. — Vida de santa Sin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| nes; traslacion de sus reliquias á Antioquía. — Inicio de Dios sobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | clética, primera fundadora de los monasterios de mujeres en Oriente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Trajane Cuarta persecucion, en tiempo de Adriana: retrato de esto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Mision providencial de las Órdenes religiosas en general, y de les<br>contempletives en particuler. — Servicios espirituales que prestan à la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Principe Martirio de santa Sinforosa y de sus siele hijos 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | socieded. Oracion, expincion. Rectusion, Historia de santa Theis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| LECCION XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Otro servicio, conservacion del verdadero espírita del Evangelio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   |
| ESTABLECIMIENTO DEL CHISTIANISMO. (SIGLO 11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LECCION XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Quinla persecucion, bajo el imperio de Antonino; retrato de este Prin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO IV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| cipe Martirio de santa Felicia, romana, y de sus siete hijos; apolo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servicios materiales que prestan á la sociedad las Ordenes religiosas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 TOMO V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| A CONTRACTOR OF THE PERSON OF  | 10MU 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

| - 460 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Asilo. — Buen ejemplo. — Limosna. — Bienestar. — Edicto de Diode-<br>ciano; martirio de san Pedro, oficial del Emperador. — Persecucion en<br>Nicomedia; suplicios de los santos Mártires; martirio de san Ciro y de<br>santa Julia.                                                                                                                                       | dans<br>lans |
| santa Junia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 256          |
| LECCION XIX,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO IV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Martirio de san Focas, hortelano. — Martirio de san Taraco, veterano.<br>— Martirio de santa Inés. — Martirio de santa Eulalia.                                                                                                                                                                                                                                            | 270          |
| LECCION XX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. (SIGLO IV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Juicio de Dios sobre Diocleciano , Maximiano y Galerio. — Conversion<br>de Constantino. — Paz dada á la Iglesia. — Influencia del Cristianismo<br>en el derecho de gentes, político y civil. — Caridad                                                                                                                                                                     | 286          |
| LECCION XXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1186         |
| Resúmen de lo anterior. — Estadiu sobre el becho del establecimiento del Cristianismo. — Dificultades de la empresa. — Debilidad de los medios. — Grandiosidad del resultado. — Suposicion.                                                                                                                                                                                | 296          |
| LECCION XXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Hechos que resaltan del establecimiento del Cristianismo.—Boble ex-<br>plicacion de estos hechos.—Refutacion y destruccion de todas las ob-<br>jeciones contra la Religion.—Todas las objeciones convertidas en                                                                                                                                                            |              |
| pruebas de la Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 317          |
| LECCION XXIIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Medios deconservacion : el presbitero, los Santos, las Ordas religio-<br>sas; — de progaccion : las misiones. — Descripcion de las berejás. —<br>Padres y Dectores de la Iglesia. — Concilio de Nicea. — La Iglesia sta-<br>cada : Arrio. — Juicio de Bjos sobre Arrio. — La Iglesia defendida : san<br>Atansais; — propagada : san Frumençio ce Eliginia; — Conversion de | a la v       |
| los iberos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333          |
| ECCION XXIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| CONSERVACION V PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. (SIGLO IV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| a Iglesia defendida: san Hilario, obispo de Poitiers; —propagada: san<br>Martin, obispo de Tours; — atacada: Juliano ef Apóstata. — Juicin de<br>Bios sobre este Príncipe. — La Iglesia defendida: san Gregorio Nazian-                                                                                                                                                    |              |
| cenn, san Basilio el Grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 349          |

·Y \$ 100

| CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. (SIGLOS IV Y Y).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Iglesia consolada : san Hitarion ; —atacada : berejia de los Macedo-<br>nios ; —defendida : concilio general de Constantinopta , san Ambrosio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| San Agustin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LECCION XXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. (SIGLO Y, CONTINUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La Iglesia defindidis: san Juan Criséstono, san Jeroino, La Iglesia consoladis: san Arsenio, san deresimos: claura de Oriente; vida de los solitarios—La Iglesia stacadis: Nestorianos y Entiquianos; —deba-dida: concilios de Éficos y de Calcedonia;—affidas: invasiones de los birharos; sus razones providenciales—Toma de Roma; —prote-julia: san Loon, santa Genovera.                                                                                |
| LECCION XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. (SIGLOS V Y VI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juicio de Dies sobre el Imperio romano. — La Iglesia propiagada: con-<br>version de la Irtanda; conversion de los franceses; santa Cloilde.—<br>Continucion del juicio de Dies sobre el mundo antiguo. — La Reli-<br>gian silva las ciencia y crea una neuva sociedad. — San Benito; po-<br>der de su Orden, servicios que presta à la Europa. — La Iglesia nil-<br>gida en Oriente: videncia de los Eutiquianos; — defendida; quinto<br>concilio geoteral. |
| LECCION XXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CONSERVACION Y PROPAGACION DEL CRISTIANISMO. (SIGLOS VI Y VII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La Iglesia propagada: conversion de la Inglaterra por los Benedictinos; — afligida en Oriente por los persas: calamidades de la Palestina y de la Siria;— consolada: san Juan el Limosnero, el Vicente de Paul del                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CATECISMO COMPRIDIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

PIN DEL ÍNDICE DEL TOMO QUINTO.